

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

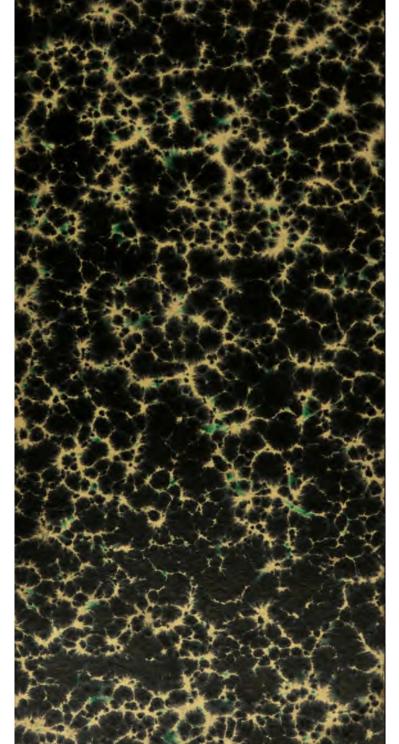

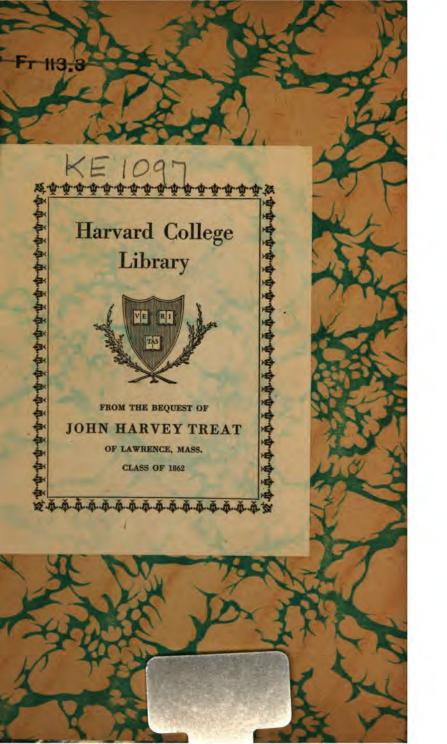



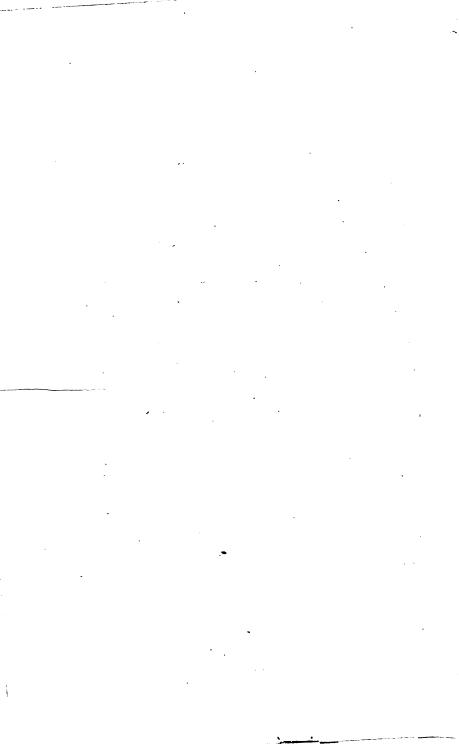

# L'AMI DE LA RELIGION ET DU ROI,

JOURNAL ECCLÉSIASTIQUE, POLITIQUE ET LITTÉRAIRE.

Videte ne quis vos decipiat per philosophian et inanem fallaciam. Coloss. II, 8.

Prenez garde qu'on ne vous séduise par les faux raisonnemens d'une vaine philosophie.

ANNALES CATHOLIQUES.

### TOME CINQUANTE-DEUXIÈME.

Chaque vol. 7 francs et 8 francs franc de port.



### A PARIS,

Chez Adr. Le Clene et compagnio, Imprimeurs de N. S. P. le PAPE et de Ms. l'Archeveque de Paris, quai des Augustins, nº 35.

M. DCCC. XXVII.

# TABLE

# DU CINQUANTE-DEUXIÈME VOLUME.

|                                                      | Pages.   |
|------------------------------------------------------|----------|
| Le Messie de Klopstock, traduit par M. d'Horrer,     | ī        |
| Sur M. Enoch, ancien évêque de Rennes,               | 7,174    |
| Sur M. Couperic, évêque de Babylone,                 | ′′ ′q    |
| Morts édifiantes de condamnés, 10,60, 2              | 96. 32g  |
| Réponse au Mémorial,                                 | 14       |
| Sur les Questions de droit administratif,            | 16       |
| Assemblée en faveur des missions de France,          | 99       |
| Morts d'évêques, 22, 120, 135, 2                     | 68. 375  |
|                                                      | 23, 392  |
|                                                      | 25, 224  |
| Erreurs ou faussetés des journaux; réclamations, 2   |          |
| 134, 143, 150, 151, 152, 171, 217, 2                 | 37. 251  |
| Homelies et Lettres de S. Jean-Chrysostome, par Au   |          |
| Prix proposés par la société catholique des bons liv | res, 37  |
|                                                      | 39, 314  |
| Sur la mission de Vincennes, dans l'État d'Indiana   |          |
| Discours de M. l'évêque d'Hermopolis,                | 49       |
| Sacres d'évêques, 58, 204, 374, 3                    | 75 . 389 |
| Sur une Réfutation de la Vie de Ricci, par de Potte  | er, 66   |
| Sur un journal de M. Appert,                         | 7:1      |
| Notice sur M. Mondelli, évêque de Citta della Pieve  | 79       |
| Faits relatifs au royaume des Pays-Bas, 76, 139, 20  | 4, 221,  |
| \ 228, 35o, 3                                        |          |
| Nouveau Mois de Marie, et visites au saint sacreme   |          |
| Sur un pamphlet contre les missionnaires de Nanci,   |          |
| Conversion ou baptême de juifs et de protestans, 80  |          |
|                                                      | 95, 298  |
|                                                      | 88, 141  |
| Sur un discours en faveur des protestans,            | 89       |
| Election de MM. Dupin, de Lafàyette, Delalot, 91, 2  | 121,417  |
| Vie du Père Jean Eudes, instituteur des Eudistes, e  | tc., 97  |
| Assemblée pour l'œuvre des petits séminaires.        | 100      |
| De la Juridiction épiscopale, par M. Jauffret,       | 103      |
|                                                      | 9, 239   |
| · -                                                  |          |

| •                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| (3)                                                       |             |
|                                                           |             |
| Aspirations aux sacrées plaies, et Lettres eur l'Eucharie | ages,       |
| par le Père de Geramb,                                    | _           |
|                                                           | 111         |
| Sur les écrits de M. l'abbé Clausel,                      | 112         |
| Deuxième Lettre d'un rabin converti, par M. Drach,        | 113         |
| Consistoires à Rome, 117, 168, 279,                       | 247         |
| Nomination d'évêques, 118, 215,                           |             |
| Sur la Bibliothèque sacrée, par le Père Richard,          | 127         |
| Tresor de patience cache dans les plaies de Jesus-Christ, |             |
| Sur deux écrits relatifs à la liberté de la presse, 129,  | 138         |
| Sur la Bibliothèque catholique de Lille,                  | 136         |
| Sur un journal protestant à l'occasion de Montlosier,     | 137         |
| Sacrilèges et vols dans les églises, 138, 204, 452, 283,  | 379         |
| Essai sur l'homme, par M. Alletz,                         | 145         |
| Entrées d'évêques, 149, 199,                              |             |
| Missions diverses en France, 149,                         | 165         |
| Condamnations de journaux ou de mauvais livres,           | 154,        |
| 186, 202, 266, 267, 300, 332, 349, 363,                   | 378         |
| Le Directoire des laïques, pour les catholiques anglais,  | 157         |
| Notice sur M. l'abbé de Chièse,                           | 158         |
| Instructions sur la confession, par M. l'abbé Monrocq,    | 160         |
| Sur un Examen d'une conférence de M. d'Hermopolis,        | 161         |
| Notice sur les abbés Belloc, Buée, Veillard, de Lestar    |             |
| Richard, Genevey, 165, 261, 312, 346,                     | 706         |
| Sur une guérison à Aix,                                   | 167         |
| Rétractation d'un prêtre constitutionnel,                 | 168         |
| Lettres au peuple français, par M. Natalis,               | 177         |
| Les Dangers de la liberté de la presse, par Madrolle,     | 190         |
| La pratique charitable du sacrement de pénitence,         |             |
| Documens historiques our les Jésuites,                    | 198         |
|                                                           | 193         |
|                                                           |             |
| Sur M. Van Ess,                                           | 201         |
| Divers petits livres de piété,                            | 308         |
| Sur l'état de la religion dans la Haute-Lusace,           | 209         |
| Sur de bonnes œuvres à Bordeaux, 916,                     |             |
| Sur les affaires d'Irlande, 218, 254,                     | •           |
| Résumé de M. le duc de Brissac sur le budget,             | 822         |
| Préparation à l'enseignement du petit Catéchieme,         | 232         |
| Vie de saint Vincent de Paul, par M. Capefigue,           | 225         |
| Conférences ecclésiastiques au diocèse de Valence,        | 232         |
| Notice sur M. Bigex, archevêque de Chambéri,              | 241         |
| Sur un nouveau nonce en Espagne, 247, 268,                | <b>3</b> 59 |
| Notice sur M. Conversini, évêque de Cortone,              | 249         |

|                                                         | Pages.      |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| OEuvres spirituelles du Père Vincent Huby,              | 256         |
| Allocution du Pape le 21 mai,                           | 357         |
| Mandement des grands-vicaires d'Aire,                   | 263         |
| Sur une pétition de M. Couchot,                         | 265         |
| Odes sacrees, par M. le comte de Marcellus,             | 270         |
| Lettres sur la chouannerie, par M. Descepeaux,          | 273         |
| Sur le célèbre physicien Volta,                         | <b>286</b>  |
| Sur l'association de la Propagation de la foi,          | 289         |
| Histoire littéraire de la France, par M. Henrion,       | 503         |
| Mandemens et Instructions past. de M. de Boulogne,      | <b>305</b>  |
| Choix d'un supérieur des Lazaristes, 511, 327           |             |
| Visites pastorales, 313, 389, 390                       |             |
| Manuel d'une mère chrétienne,                           | 320         |
| Quelques Réflexions sur la maxime : Hors de l'Eglise    | . 321       |
| Installation à Tulle des Frères des écoles chrétiennes, | 328         |
| Sur un discours de M. Courvoisier,                      | 335         |
| Ordination au Mans par M. l'archévêque de Paris,        | 345         |
| Notice sur M. le comte Robert de Maccarthy,             | 3Š 1        |
| Le Bon Curé, par M. d'Exauvillex,                       | 353         |
| V° liste des dons pour l'église Saint-Paul de Rome,     | <b>355</b>  |
| Association du Sacré-Cœur pour les bons livres,         | 356         |
| Sur un écrit contre les matérialistes, par M. Pellicot, | 367         |
| Entretiens avec J. C. dans le sacrement de l'autel,     | <b>3</b> 68 |
| Histoire du mariage des prêtres, par Grégoire,          | 369         |
| Affaire de M. l'abbé Saladin,                           | 38î         |
| Lettre d'un abonné sur M. l'abbé Clausel,               | 382         |
| Sur un recueil d'anciens écrits, par M. Mai,            | 584         |
| Nouveau bref à l'auteur de ce journal,                  | 385         |
| Retraites ecclésiastiques par M. l'abbé Boyer,          | 392         |
| Sur M. de Pradt,                                        | 397         |
| Dictionnaire historique de Feller, septième édition,    | 398         |
| Sur quelques nouveaux journaux,                         | 401         |
| Notice sur M. Audigé,                                   | 406         |
| Sur le synode de Novare,                                | 408         |
| Méditations du prince de Hohenlohe et Congrégation      | des         |
| dames chrétiennes                                       | 416         |
| Correspondance de Fénelon,                              | 417         |
| Sur un procès pour la Boîte à Perrette.                 | 425         |
| Mort de M. Canning.                                     | 429         |

Fin de la Table du cinquante-deuxième volume.

## L'AMI DE LA RELIGION

### ET DU ROI.

Le Messie, poème de Klopstock; traduction nouvelle, par M. d'Horrer (1).

Le poème du Messie n'est pas jusqu'ici beaucoup connu parmi nous, de ceux au moins qui n'entendent pas l'allemand. Il en existe pourtant trois traductions françaises. La première, par Anthelmy et Junker, parut à Paris en 1769, et ne va que jusqu'au 10° chant; la deuxième est de Petit-Pierre, pasteur à Neuchâtel, et y fut imprimée en 1795; la troisième, par M<sup>no</sup> de Kuetzroek, fut publiée à Aix-la-Chapelle en 1801. Ces traductions incomplètes, ou faites par des étrangers, n'ont pas marqué dans la littérature, et n'ont pas contribué à la réputation du poème allemand. Il ne sera donc pas hors de propos de dire quelque chose et de ce poème et de son auteur.

Frédéric-Gottlieb Klopstock naquit le 2 juillet 1724, à Quedlinhourg, dans la haute Saxe. Son père étoit conseiller de l'abbesse et du chapitre, qui professent la religion protestante depuis que l'abbesse Aune de Stolberg se déclara pour la réformation. Le jeune Klopstock étudia au collège de Naumbourg, sur la Saale, où son goût pour la poésie se développa de bonne heure. Il prit des leçons de théologie protes-

<sup>(1) 3</sup> vol. in-8°, prix 18 fr. et 22 fr. 50 c. franc de port. A Paris, chez Pihan-Delaforest, et à la librairie ecclesiastique d'Ad. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

tante à Iéna et à Leipsick; mais la poésie occupoit presque tous ses momens, et dès l'âge de 24 ans, il fit paroître les trois premiers chants du Messie; les autres virent le jour successivement. L'auteur se consacra tout entier à la littérature, et demeura d'abord à Copenhague, puis à Hambourg, où il mourut le 14 mars 1803. Ses principaux ouvrages, outre le Messie, sont des odes, des pièces lyriques appelées Bardiètes, une tragédie de la mort d'Adam. Nous nous bornerons ici au Messie.

Ce poème, qui excita d'abord une sensation prodigieuse, se compose de 20 chants que l'on pourroit partager en deux parties, car le Messie meurt au 10°, et il semble que là devroit finir le poème, puisque les chants qui suivent renferment une autre action. Ces dix derniers chants offrent peu de faits; le poète célèbre la résurrection des anciens patriarches, les douleurs de Marie, les apparitions de Jésus ressuscité, ses grandeurs, son triomphe. L'auteur, entraîné par son goût pour la poésie lyrique, entonne fréquemment des hymnes, fait converser les patriarches, et introduit différens personnages qui ont ensemble des entretiens plus ou moins liés avec le sujet principal. Ces hymnes et ces entretiens ont de la pompe et de l'éclat, mais ne contribuent pas beaucoup à faire marcher le poème, et ne déguisent qu'imparsaitement le désaut d'action.

M. d'Horrer prétend justifier Klopstock du reproche que nous venons d'énoncer : il trouve que c'est une témérité de blâmer un si grand génie, et il croit que la nature de l'épopée prescrivoit au poète de ne pas s'arrêter au 10° chant, parce que le héros doit toujours triompher des épreuves. D'ailleurs Klopstock déclare lui-même que son objet n'est pas uniquement de célébrer le trépas de l'Homme-Dieu, mais de chanter aussi son réveil de la tombe et son glorieux triomphe dans les cieux. Toutefois, M. d'Horrer paroît sentir le vice de ce plan. Il remarque la difficulté qu'on éprouve à lire à la fois plus d'un chant du poème; et convient que cette pompe jamais interrompue du discours fatigue, opprime quelquefois l'ame du lecteur. L'estimable traducteur n'hésite pas à donner la palme à Klopstock sur Milton. « C'est en vain, dit-il, que l'on chercheroit dans celui-ci cette abondance de caractères si prodigieusement variés que l'on admire dans Klopstock; c'est en vain surtout que l'on y chercheroit cet admirable tableau des passions et des vertus humaines auxquelles ce dernier prête tour à tour un si énergique langage. » M. d'Horrer regarde donc la Messiade comme un temple vaste et saperbe dont le Paradis perdu n'est que le somptueux portique.

Nous n'oserions dire qu'il n'y a pas un peu d'enthonsiasme dans ce parallèle, contre lequel les Anglais pourroient sans doute réclamer. Il est juste de remarquer néanmoins que M. d'Horrer n'approuve pas tout dans Klopstock. Il blâme nettement le caractère d'Abadonna comme opposé à ce que nous apprend la révélation sur les démons. Il signale d'autres fictions également répréhensibles, et juge que la témérité du poète est due à la latitude de croyance que s'arrogent les protestans. Ainsi, il condamne l'absurde fiction du

chien d'Elisama, au 16º chant.

La nouvelle traduction est dédiée à l'empereur Alexandre, qui vivoit encore lorsque l'auteur publia son premier volume. Il donne ensuite une notice sur Klopstock, puis la traduction de son Essai sur le poème sacré, quoiqu'il convienne que ce morceau est quelquefois obscur dans les expressions et vague dans les idées. Le Discours préliminaire qui vient après l'Essai est de M. d'Horrer; il est le résultat de son augement sur le poème. Il félicite Klopstock d'avoir secoué le joug de la rime, et d'avoir créé une nouvelle prosodie qu'il regarde comme une heureuse innovation pour la littérature et une nouvelle source de beautés. Il ne se dissimule pas la difficulté de traduire le poème alle-

mand dans une langue, dit-il, motns riche et moins hardie, et dont le génie délicat à la fois et sévère réprouve avec rigueur les locutions insolites, les répétitions trop rapprochées, l'emploi de termes consonnans, les inversions trop libres, et surtout les nombreuses licences grammaticales qui ne déparent point la diction allemande.

Ne sachant point l'allemand, nous ne saurions émettre de jugement sur la fidélité de la traduction nouvelle, mais elle paroît devoir effacer entièrement les traductions précédentes. Elle est écrite avec un peu de pompe, et par là même elle est en harmonie avec l'original allemand, qui est dans un style élevé. Peut-être y désireroit-on plus de facilité, d'abandon et de souplesse; mais le traducteur a cru devoir se conformer au génie de son modèle, et son travail, tel qu'il est, fait peut-être mieux connoître le genre de poésie qu'avoit adopté Klopstock.

Nous ne finirons point sans rendre justice aux nobles et religieux sentimens du traducteur, à son éloignement pour les doctrines de la révolution, et à son attachement aux principes sur lesquels reposent la stabilité des gouvernemens et la paix des nations. C'est encore un rapport que M. d'Horrer a avec Klopstock, qui, après avoir été ébloui des premiers éclairs de la révolution, manifesta hautement son aversion pour elle, quand il la vit souillée de sang et de ruines. Il désavoua depuis son ode sur la mort du duc de La Rochefoucauld, et renvoya avec indignation le diplome de citoyen français que lui avoit adressé la Convention.

NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

PARIS. Nous avons annoncé simplement la bénédiction mi-

litaire qui vient d'avoir lieu à Libourne; nous nous faisons un devoir de donner, à cet égard, quelques détails intéressans, et qui honorent le 9° régiment des cuirassiers, en garnison dans cette ville. Pénétré de tout ce que la religion a de force pour inspirer aux guerriers le véritable amour de la patrie, et le généreux dévoûment pour le Roi, ce régiment a donné, le dimanche 29 avril, à la bénédiction de son étendard, toute la pompe religieuse dont pouvoit être susceptible une semblable cérémonie. Son colonel, M. Joly, avoit obtenu de M. de Cheverus, archevêque de Bordeaux, qu'il vînt lui-même sanctifier par ses prières l'emblême du courage et de la fidélité de ses soldats. Arrivé le jour même de Bordeaux avec tout ce qu'il y avoit de plus distingué parmi les militaires de cette ville, M. l'archevêque, accompagné de ses grands-vicaires et du clergé de Libourne, escorté par une partie du régiment, se rendit processionnellement, par un temps superbe, à onze heures, du presbytère. au quartier. Les casernes, qui sont un des plus beaux établissemens militaires de France, avoient été décorées avec une élégapte simplicité. Dans la vaste place d'armes qui en forme l'avenue, le régiment étoit rangé en bataille des deux. côtés, et la musique faisoit entendre des airs chers à tous. les Français. Des tentes et des amphithéâtres s'élevoient à quelque distance de l'autel, placé lui-même au milieu. Cet autel étoit surmonté d'un dôme porté sur quatre colonnes, et avoit pour fond une gloire composée avec des sabres artistement entrelacés. Après le chant du Veni creator, Mer a commenoé la messe; à l'évangile, M. l'abbé Le Conte, aumônier du régiment, a prononcé un discours. Il a établi que la religion honoroit les armes, et qu'à leur tour les armes devoient honorer la religion. Par un rapprochement des devoirs que la discipline militaire impose aux soldats, de ceux que la religion prescrit aux chrétiens, il a montré que l'analogie qui existoit entre eux ne laissoit aux soldats quo peu à faire pour mériter devant Dieu ce que leur fidélité. méritoit devant la patrie. A la suite du discours s'est faite, la bénédiction de l'étendard présenté par M. le colonel, à qui le pontife a donné l'accolade. Mme Joly, déléguée par M<sup>mo</sup> la duchesse de Berri, et accompagnée de M. le barond'Almeras, commandant de la division, a attaché les cravattes; celui-ci est monté à cheval, et a promené dans les

tangs le drapeau consacré, aux cris répétés de coire le Reil. La messe terminée, M. l'archevêque a adressé, avec cette éloquence douce et façile qui lui est naturelle, quelques paroles de félicitation à un corps qui se montroit si digne de la religion et du Roi. Il a fait remarquer que la croix placée à côté de l'étendard au moment de son inauguration en devoit être désormais inséparable dans la pensée de ses séfenseurs, et que l'armée ne séparoit jamais le trône de son Roi des autels de la religion. L'ensemble de cette auguste cérémonie a présenté un spectacle aussi religieux qu'imposant et magnifique.

· - On réclame une place dans ce journal pour un prélat estimable dont nous n'avons pas annoncé dans le temps la mort; on a eu la bonté de nous communiquer une notice étendue et rédigée avec soin, dont nous sommes obligé de nous borner à donner un extrait. Etienne-Célestin Enoch, évêque de Rennes, étoit né, en décembre 1739, à Hénin-Liétard, au diocèse d'Arras. Il fit ses études à l'université de Douai et sa théologie à Louvain, et entra dans la congrégation de l'Oratoire, où il fut employé dans l'éducation. Au moment de la révolution, il étoit supérieur du séminaire de Grenoble. On prétend qu'à l'exemple de plusieurs de ses confrères il prêta alors le serment, et qu'il occupa même des emplois civils. Si le fait est vrai, M. Enoch dut rétracter ce serment de bonne heure, puisqu'il eut les honneurs de l'exil. Etant rentré en France, le crédit de ses amis, et principalement de M. Mounier, alors préset à Rennes, le sit choisir pour grand-vicaire sous M. de Maillé, évêque de cette ville, et ensuite pour successeur de ce même prélat en 1805. On a lieu de oroire que la recommandation de Fouché, qui avoit connu autrefois l'abbé Enoch, contribua à cette nomination. Le nouvel évêque sorlit rarement de son diocèse; il nomma grand-vicaire M. l'abbé Morin, ancien Budiste; et cette marque de confiance pour un membre d'une congrégation rivale étoit un trait de prudence. Le diocèse de Rennes n'avoit point encore de séminaire; seulement M. Texiery Eudiste, avoit dirigélles études de quelques jeunes gens dans la paroisse du Loup; d'autres étoient formés, à Rennes même, par M. l'abbé Blanchard, ancien Eudiste, et un commencement de séminaire avoit été créé à Saint-Malopar les soins de M. l'abbé de La Mennais l'ainé et de M. Viel.

M. Enoch réunit ces élémens épars, et forma son séminaire en 1868; seulement on lui reprocha de n'avoir pas assez insisté pour obtenir l'ancien séminaire, et de s'être contenté du convent de la Trinité, local insuffisant, incommode, et qu'il a fallu abandonner. Il recouvra l'ancien évêché. Lors de l'affaire de Prijent en 1808 (1), M. Enoch rendit service à plusieurs personnes compromises, et obtint, entr'autres, l'élargissement de l'abbé Ratel, curé d'Irodener, qui avoit donné asile à Prijent. Il assista au concile de 1811, et ne s'y fit point remarquer; il paroît même qu'il le quitta un des premiers. L'affoiblissement de sa vue le fit renoncer à donner l'ordination, et il envoyoit ses sujets à Saint-Brieuc. Cependant, dans les dernières années, il reprit l'usage de présider à cette cérémonie, en répétant mot à mot les prières qu'on lui souffloit. En 1816, il choisit deux nouveaux grandsvicaires, qui ont été élevés depuis à l'épiscopat, M. Millaux, évêque de Nevers, et M. de Lesquen, évêque de Ronnes. Les infirmités du prélat l'empéohant de vaquer à la plupart de ses fonctions, il donna sa démission en 1814, et fut nommé à un canonicat de Saint-Denis. Un journal, qui paroissoit alors à Rennes sous le titre d'Echo de l'Ouest, publia; dans cette circonstance, un article piein de malice, où il étoitidit qu'un évêque constitutionnel avoit été obligé de se retirer, à cause des procédés de son clergé. M. Enoch adressa une lettre au Journal d'Ille-et-Vilaine, feuille rédigée dans un tout autre esprit. Il s'étonnoit d'eutendre l'Echo répéter ce qui n'avoit pas été dit, et repoussoit le titre d'évêque constitutionnel de manière à faire croire qu'il n'avoit jamais appartenu à ce parti. Le prélet s'étant retiré à Saint-Denis, y passa le reste de ses jours dans une profonde solitude, et y mourut, le 5 décembre 1824, à la fin de sa quatre-vingtcinquième année. On lui a quelquefois reproché les louanges excessives données à Buonaparte dans certains mandemena

<sup>(1)</sup> En 1008, MM, de Goyon et Prijent firent, en Brefagne, des tentatives secrètes en faveur des Bourbons. Le dernier, qui étoit caché auprès de Saint-Servan, fut trahi, et perdit depuis la vie, ainsi que quelques astres royalistes. M. Enoch intercéda pour quelques familles; mais personne ne lni fut plus redevable que M. Ratel. Cet coclématique avoit déjà vu fusiller, avec Prijent, son neveu Ratel, maire de Clayes. Non-seulement l'évêque lui auva la vie, mais il le fit transferer, de la prison la Tour-le-Bal, au séminaire, et dans la suite il·lui obtint même de refourner dans sa paroisse.

C'étoit d'ailleurs un homme doué de modération et de prudence; et s'il n'a pas fait dans son diocèse tout ce qu'on eut pu attendre d'un zèle plus actif, il prit néanmoins part à la formation de plusieurs établissemens. On vit s'établir sous lui, à Rennes, les Sœurs de la Sagesse, les religieuses Eudistes ou de la Charité, les Dames de la Visitation, les Frères des écoles chrétiennes. Une maison de retraite fut créée à Bécherel, un couvent d'Ursulines se forma à Montfort, les Sœurs de la Charité d'Evron s'établirent à Fougères. Une mission fut donnée dans la ville épiscopale par les missionnaires de France; des associations naquirent en dissérens lieux. M. Enoch ne fut pas entièrement étranger à ces heureux résultats; il s'intéressa surtout à son séminaire, et prit grande part à sa translation dans le couvent des Carmélites du Saint-Sépulcie. On dit qu'il donna pour cet objet une somme considérable.

– Une révolte du peuple de Mossoul contre le pacha a donné lieu à un redoublement de vexations contre les chrétiens du Diarbekir. Trois villages, qui avoisinent Mossoul et qui sont remplis de chrétiens, ont été ruinés; les habitans, réduits à fuir, se sont jetés dans des barques pour descendre le Tygre jusqu'à Bagdad. Arrêtés à moitié chemin par une tribu puissante et avide, ils ont perdu le peu qu'ils avoient pu sauver, et pour comble de malbeur, en arrivant à Bagdad, la plupart ont été emprisonnés pour payer le tribut personnel, qui est de 15, 30 ou 60 piastres par tête. La charité de M. Couperic, évêque de Babylone, est venue au secours de ces pauvres gens; non-seulement il a payé le tribut pour eux, mais il a trouvé le moyen de pourvoir à leur entretien et de leur procurer des vêtemens. Le prélat a établi à Bagdad deux écoles publiques, une pour les filles, et l'autre pour les garçons. Son zèle et sa réputation lui donnent une grande influence dans le pays. L'évêque syrien, Bechora, qui a ramené grand nombre de personnes à la religion, se trouvoit l'automne dernier à Bagdad, ainsi que l'& vêque chaldéen. Au commencement de novembre dernier, le vertueux évêque de Babylone partit pour Mossoul, où il étoit chargé d'une mission du saint Siège. La qualité d'agent du Roi a servi à lui donner plus de considération, et Daoud, pacha de Bagdad, lui a donné toute sorte de recommandations. Le pacha de Mossoul lui a accordé pleine

protection. Le prélat a réconcilié le patriarche chaldéen, Anna, avec le saint Siège, et a éteint un schisme qui duroit depuis quinze ans. Anna a été réintégré dans ses fonctions, et reconnu par les chrétiens de sa nation. De plus, il étoit en possession de diriger les chrétiens du Pachalick de l'Amédie, pays limitrophe de celui de Mossoul. M. Couperic a fait le voyage afin de travailler à la réunion des Chaldéens nestoriens qui y sont en grand nombre; il a été bien recu par le pacha du pays, qui se regarde comme indépendant du grand-seigneur, et qui s'appelle Amurat. Il a logé dans son palais, ainsi que l'archevêque chaldéen, et lui a exposé franchement l'objet de sa mission. Amurat a ordonné aux chrétiens de se soumettre à l'autorité des deux prélats, mais M. l'évêque de Babylone l'a prié de lui permettre de n'employer que les voies de douceur. Il a rédigé une confession de foi et des règles de conduite pour ceux qui se réuniront à l'Eglise romaine. M. Couperic a passé quelques jours à Amédie, et est revenu à Bagdad, formant l'espérance de voir les anciennes préventions se dissiper. Les détails que nous venons de donner sont tirés d'une lettre très-obligeante de M. Digeon, drogman de France à Bagdad, et d'une relation qui a paru dans l'Etoile du 27 mars. M. Digeon, dans sa lettre, ne parle qu'avec vénération des vertus et des travaux de M. l'évêque de Babylone, qui honore dans ce pays la religion et la France par son zèle et sa charité.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Paris. S. A. R. M<sup>me</sup> la Dauphine vient de faire remettre une somme de 500 fr. aux vouves et orphelins des marins morts dans le naufrage de la *Belle-Julie* et de la *Nathalie*.

— Peu de jours après le licenciement de la garde nationale, les journaux libéraux avoient annoncé la suppression de l'école royale des arts et métiers de Châlons. Cette nouvelle paroit dénuée de fondement

- M. César de Vérac vient d'être nommé premier chambellan et maître de la garderobe, en remplacement de M. de Boisgelin, décédé.

— L'académie royale des beaux-arts vient de perdre un des membres qui lui faisoient le plus d'honneur. M. Lemot, très-habile statuaire, auquel nous devons le fronton de la colonnade du Louvre, la statue de Honri IV, à Paris; la statue de Louis XIV, à Lyon, et un grand nombre de bas-reliefs et de productions diverses très-estimées, est

mort à la suite d'une longue et doulourouse maladie.

- Par un arrêt de la cour d'assises de Paris, un jeune homme, nommé Asselineau, a été condamné à mort et exécuté, mardi dernier, sur la place de Grève. Nous publions cette nouvelle moins pour satisfaire la curiosité publique que pour apprendre à nos lecteurs que co jeune homme a donné, dans sa prison et jusqu'au lieu de son exécution, les marques les plus sincères d'un profond repentir et d'une piété non équivoque. Il paroit même qu'il a contribué, par ses exhortations, à ramener au repentir et à la religion un nommé Buisson, condamné comme lui à la peine capitale.

- Le véritable Chauvet, qui étoit porté sor les feuilles de la police, et qui a donné lieu à une méprise dont on a fait tant de bruit, vient d'être découvert et traduit devant la cour d'assises des Bouchesdu-Rhône. Convainou d'escroquerie avec des circonstances aggravantes, il a été, attendu la récidive, condamné à dix années de détention, 1000 fr. d'amende, et à dix années de surveillance de la hauté

police.

- Le capton de Genève lui même, alarmé aussi des progrès que la licence de la presse faisoit chaque jour dans son sein, vient d'adopter, dans sa séance du 2 de ce mois, à la majorité de 102 voix contre 13,

une loi de répression à cet égard.

- Par un décret du 7 avril dernier, le roi de Naples a licencié les gardes civiques, attenda que leur service étoit onéreux pour les citoyens, et que les circonstances qui en avoient nécessité la création en 1821 n'existent plus. Le service sera fait à l'avenir dans les provinces par la gendarmerie, et dans les localités où il ne s'en trouve pas, par des gardes communales qui seront organisées au ter juillet.

- Le roi de Sane, Rrédérie-Auguste, est mort à Dresde le 5 de ce mois, à l'age de 77 ans, d'une attaque d'apoplezie dont les premiers symptomes s'étoient manifestés le 3. La couronne passe au prince Antoine-Clément, frère du feu roi, ne le 27 décembre 1755. L'héritier présomptif actuel est le prince Maximilien, son frère, né en

1759, et père de la reine d'Espagne.

- On annonce que les deux as emblées nationales que les Grecs avoient convoquées à Hermine et à Egine, se sont réunies à Damala, et qu'elles ont choisi pour président le comte Capo-d'Istria. Lord Cochrane a été nommé général en chef de mer, et le général Church, Irlandais , général en chef de terre. 💵

### CHAMBRE DES PAIRS.

d. Le. 8; deux commissions spéciales antiété nommées, l'une pour enaminez le projet de loi relatif aux terrains environnans l'église de la Madelaine; l'autre, peur l'examen de quatre projets de loi relatife à une imposition extraordinaire votée par le département de la Marne, et à des emprunts demandés par les uilles de Reims, Saint-Gamain-en-Layeret Abbeville. M. le comte Roy a fait dasuite le reppart pur la projet du code forestier.

### CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Le 8, l'ordre du jour est la suite de la discussion sur le budget de 1828. M. Masson a la parole en faveur de la loi. Il avone que les dépenses ont éprouvé des augmentations saccessives; l'on en propose encere de nouvelles pour l'année prochaine, dont la prévoyance de sa chambre devra retrancter au moins sune partie. Cependant les augmentations ont été commandées par des besoins qu'il étoit impossible de ne pas satisfaire sans compromettre la diguité de la nation. Après des réflexions générales, l'oraleur examine les diverses parties de budget. Il proposé des réductions en masse, et non sur des chapitres, comme l'a demandé la commission.

M. B. Constant approuve plusieurs conclusions de la commission; mais il en combat d'autres. Il examine ensuite chacun des ministères, qu'il accuse tous de prodigalité. Il déclare se trouver dans la catégorie de ceux que frappe l'impulsion violente imprimée ou reçue par le mistère, qui, selon lui, nous mène à un abime. Il croît devoir à sa canscience et à sa patrie de rejeter le budget : c'est à ses yeux un

moyen plus doux que l'accusation.

M. de Saint-Géry exprime le regret d'être condamné à entendre chaque jour des déclamations perfides, qu'il croit ne devoir combattre que par le silence. Ces déclamations, qui blessent autant l'esprit que le come, ont moins pour but de convainere la chambre que d'exciter les passions populaires, en invoquant sans cesse ce qu'on appelle l'opinion publique. M. de Saint-Géry examine ensuite les économies proposées par la commission, et se prenonce en faveur du projet du gouvernement; il déclare qu'il lui répugneroit en tout d'adopter les setranchemens demandés sur les fonds proposées en faveur des écclésissiques.

...M. de Charencey se livre à des considérations générales sur l'état actuel de la société; il voudroit que les ministres prissent les choses qu'elles en sont. L'orateur s'élève ensuite contre la centralisation, qu'il dit nous avoir été léguée par le despetisme, et n'être compatible qu'avec lui. Il vote cependant pour le budget, dans la confiance que les avertissemens donnés au ministère me l'aurout pas été

CR TAIR.

La chambre accorde un congé à M. Brillet de Villemorge, maire d'Angers, qui désire se trouver dans la ville lors du passage de M. le

Dauphin.

M. Duhamel, avant d'entrer dans l'examen de la question financière, répond à celui des orateurs qui s'est élevé contre la guerre d'Espagne. Cette guerre, dit-il, couvrira d'une gloire éternelle et la France, et le Roi qui l'a ordonnée, et le Boi qui l'a conocilée. M. Duhamel passe ensuite en revue les divers chapitres du budget, et ne croit pas non plus devear adopter toutes les réductions proposées par la commission.

Le 9, on reprend la discussion générale du budget de 1828. M. de Légardière a la parole contre la loi. Il présente des réflexions contre l'énormité des dépenses, et déclare qu'il n'est point ressuré par les paroles de M. le ministre des finances sur notre prospérité financière. In ne pense pas que l'élévation des fonds publics soit une preuve de la richesse des Etats; il voit la prospérité d'un pays dans la propriété dont l'immutabilité s'allie à la monarchie. Il demande des réductions sur tous les ministères; il croit même qu'on peut en faire sur le ministère des affaires ecclésiastiques sans nuire aux prêtres des campagnes. Il appuie d'ailleurs l'opposition de devite; et finit par déclarer que le renvoi seul du ministère actuel peut guérir les maux dont il fait un triste tableau.

M. de Saint-Chamans commence par répondre à des objections présentées par d'autres orateurs. Si l'industrie éprouve des embarras, elle doit en accuser son imprudence : les manufacturiers ont trouvé plus facile de multiplier leurs produits par des machines que de multiplier les consommateurs; en sorte que les objets fabriqués sont hors de proportion avec la consommation. Le tableau des droits perçus sur les marchandises montre que l'administration n'a point empêché la circulation des produits. Cependant l'orateur trouve visieux le système financier que l'on suit; il voudroit que l'on supprimât une grande partie de l'impêt foncier, et que les impôts indirects en supportassent davantage. Il vote toutefois l'adoption du budget.

M. Renaud dis qu'il a voté jusqu'à présent de honne foi en faveur de l'administration; mais qu'il se propose aujourd'hui d'examiner. Il s'étonne, en étudiant le budget de 1828, de le trouver plus onéreux que jamais. Advienne que pourra, ajoute-t-il, je veterai contre le budget, si on n'accorde pas des secours aux soldats vendéens, si on n'accorde pas un dégrèvement aux départemens de l'Oucst, et si on n'accorde pas un dégrèvement aux départemens de l'Oucst, et si on

n'augmente le traitement des ecclésiastiques.

M. de Vaublanc, après avoir démontré qu'une économie poussée à l'excès seroit désastreuse pour nos places fortes, et surtout pour notre marine, réserve pour la discussion des chapitres les observations qu'il se propose de soumettre à la chambre : alors, dit-il, il me sera facile de répondre à ceux qui ont trouvé que l'occupation d'Espagne par nos troupes étoit une dépense inutile; il prouvera, au contraire, que c'étoit la dépense la plus utile et la plus glorieuse. L'orateur examine ensuite le budget, et vote pour son adoption. Après quelques observations de M. Agier sur le licenciement de la garde nationale plutôt que sur le budget, M. le ministre des finances annonce qu'il opposera à des déclamations des faits incontestables. On a dit que ces faits sont des faits isolés; mais cela suffisoit, et l'ordonnance étoit hécessaire pour donner une garantie à la société. On a reproché aux ministres d'avoir dit que la garde nationale de Paris avoit voulu préparer une révolution : nous avons déclaré seulement, en général, que si le ministère n'eût pris aucune mesure, il eût peutêtre préparé au pays de nouveaux troubles.

M. Gauthier prononce un long discours contre la loi; cependant il le dirige principalement contre la comgrégation, et contre ce prétendu pouvoir occulte qui domine le ministère. M. de Villèle monte de nouveau à la tribune, et dit, à l'égard du parti qui domine l'administration, qu'elle ne s'en est pas aperçue. Il seroit bien extracredinaire que l'orateur vit ce que les ministres ne verroient pas. On a

dit que 16 pouvoir occulte envahissoit l'éducation: Son Exc. déclare que le ministre des affaires ecclésiastiques donne à la France et à ses collègues toutes les garanties désirables pour donner à la jeunesse une

bonne education.

Une loi avoit été présentée pour mettre un terme à des déclamations mensongères, et l'on prétend que cette loi est une preuve de la domination de la faction. La loi avoit pour but de réprimer des excès; les autres administrations ont usé de moyens bien plus graves de répression. Il est étonnant que l'on trouve des motifs d'accusation dans une loi semblable. Quant aux envahissemens du clergé, qu'on regarde les choix faits par M. le ministre des affaires ecclésiastiques, et l'on verra qu'ils ont tous porté sur les plus dignes.

M. Petou s'écrie que ce n'est pas du clergé qu'on a parlé, mais

d'un parti qui domine le ministère.

« Je m'en félicite, répond M. de Villèle; le parti qui nous prête aon appui, c'est la chambre; et si la chambre domine le ministère, doit-elle donc inspirer nue si grande frayeur à la patrie? Dans le fait, commet-on des actes arbitraires? la France jouit-elle de moins de liberté qu'elle en a jamais jour? Si l'on ne remarque rien de semblable, il faut en conclure que la domination n'est pas réelle ou

qu'elle n'est pas redoutable. »

Le 10, après la lecture du procès-verbal, M. Hyde de Neuville demande la parole sur sa rédaction. Après avoir loué l'ordonnance de retrait de la loi sur la presse, et blamé la mesure du licenciement de la garde nationale, il prétend que M. de Villèle a dit qu'il n'avoit pas provoqué cette mesure, mais qu'il l'avoit seulement conseillée. Il n'est personne, dit l'orateur, qui n'entende ce qu'a voulu dire M. le président du conseil, et je demande que les paroles mêmes de M. de Villèle soient consignées dans le procès verbal.

M. le ministre des finances déclare que le mot provoqué a été substitué à celui de conseillé dont il s'étoit servi. MM. Hyde de Neuville et Berthier persistent à demander l'insertion dans le procès-verbal de quelques lignes du discours de M. de Villèle, que l'on a lues dans les journaux, et en particulier dans le Moniteur; mais le chambre rejette leur proposition et adopte la rédaction du procès-verbal.

On continue la discussion générale sur le budget de 1828.

M. Bacot de Romans prononce un discours contre le budget dans lequel il fait l'apologie du discours fait la veille par M. Gauthier, à propos du prétendu parti qui donne l'impulsion au ministère. M. Choiseul d'Aillecourt s'occupe de l'ensemble du budget. A la vue du rapport de la commission, ne se croiroit-on pas, dit-il, au temps de ces remontrances parlementaires, où l'on pensoit que la prospérité d'un pays étoit en raison de l'exiguité des dépenses dans l'administration. L'orateur, qui a long-temps partagé cette erreur qu'il reconnoît aujourd'hui, croit que la première chose à faire est de profiter du repos et de la fortune publique pour parvenir à une véritable prospérité. L'orateur vote pour le projet.

M. de Pressac, après avoir censuré les actes du ministère, croit qu'il peut rendre encore un grand service au trône et à la France, celui de se retirer. (On rit.) M. de Sesmaisons combat le système de

spécialité adopté par la commission, et émet le vœu de voir émétiorer le sort du clergé. L'orateur ne craint pas les Jésuffes, mais bien les révolutionnaires, et il vote en conséquence pour le budget.

M. de Beaumont trouve qu'il y a encore plus d'économies à faire que n'en a proposé la commission. M. Mortillet, au contraire, se

prononce en faveur du projet.

On demande la cloture, qui n'est pas adoptée. M. Sébastiani a la parole. L'orateur examine en détail chaque ministère; il regrette la marche du gouvernement, qui ne s'occupe pas assez de faire des alliances en cas de guerre. Il blame l'esprit du sacerdoce, auquel ilre-proche de ne pas aimer assez le gouvernement représentatif. Il trouve aussi l'occasion de parler du licenciement de la garde nationale. Il ne conteste pas la légalité mais la justice de la mesure. Après avoir examiné les ministères de la guerre, de la marine et des finances, l'orateur vote contre la loi.

La cloture est mise aux voix et adoptée. M. le président annonce que le rapporteur fera, le lendemain, le résumé de la discussion gés

nerate.

On nous reproche, dans un ouvrage périodique, d'avoir manqué à la charité, parce que, dans une note de notre nº 1520, nous avons relevé une inexactitude d'un article de ce même recueil, où le Catéchisme du concile de Trente étoit cité comme l'ouvrage du concile lui-même; il a plu au rédacteur du recueil de voir là une humeur belliqueuse et une envie de rompre des lances. Assurément notre note étoit fort bénigne et fort inoffensive; en signalant la méprise, nous l'avions traitée de distraction, ce qui n'avoit rien d'humiliant pour l'auteur de l'article, que nous étions loin de wouloir blesser. Comment a-t-on pu voir là quelque chose d'hostile et de contraire à la charité? Nous avons prouvé, ce semble, que nous ne voulions point la guerre avec le Mémorial; nous n'avons point répondu à quelques agressions assez déplacées, entr'autres à une lettre insérée dans le cahier de juillet 1826, où on nous présentoit comme ayant fait naufrage dans la foi, et comme ayant abandonné la saine doctrine pour nous réconcilier avec les ennemis de l'Eglise et du saint Siège. Nous n'avons point cherché à repousser cette insulte gratuite, qui nous cat donné si beam jeu. Comment vient-on nous accuser aujourd'hui de vouloir la guerre, et à quel propos nous faire une pathétique exhortation à la charité? Il auroit été bon de joindre ici l'exemple à la leçon; il auroit sallu mettre ce précepte en pratique avant la lettre dont nous parlons. Si nous avions

dit que MM. du Mémorial avoient fait alliance avec les fansénistes et les constitutionnels, avec quelle chaleur ne se soi roient-ils pas élevés contre une semblable accusation? C'est pour le coup qu'ils se seroient plaints de notre humeur belliqueuse. Mais quelle différence entre l'objet et le ton de notre note, et l'objet et le ton de la lettre insérée dans le cahier de juillet du recueil! Nous poursuivons, dit le rédacteur, les erreurs, sans rompre les liens de la charité; ainsi, la lettre citée qui nous présentoit comme une espèce d'apostat ne blessoit point la charité, mais c'est la blesser que de relever une distraction. Ces MM. ont-ils deux poids et deux mesures, et en recommandant la modération et la politesse à leurs adversaires, se projent-ils dispensés de leur en donner l'exemple? On ne nous voit point, dieu merci, fronder à chaque instant le pouvoir, lancer des traits contre les évêques, et recommander des ouvrages pleins de plaisanteries et de sarcasmes contre des hommes élevés en dignité.

Pour en revenir à notre note et à l'article du Mémorial en réponse, on s'efforce, dans cet article, de nous faire dire ce que nous n'avons point dit. Nous n'avions point nié que le Catéchisme fût l'expression des sentimens du concile, qu'il eût été approuvé par les papes, et qu'une telle autorité dût entraîner l'adhésion et le respect de tous les catholiques. Nous avions cité les bulles des papes et les décisions des conciles particuliers; mais encore une fois le Catéchisme ne peut être cité comme l'ouvrage du concile lui-même. Le concile n'a pu approuver directement la rédaction d'un catéchisme qui étoit fort peu avancé lorsque le concile se termina. On nous cite un passage de la préface ou Apparatus du Catéchisme, où il est dit qu'on travailla au Catéchisme depuis la 18° session qui se tint le 26 février 1762; mais il n'en est nullement question dans la 18e session. La première fois qu'il en est parlé dans les actes du concile, c'est dans la 24º session tenue le 11 novembre 1763, un mois avant la dissolution du concile. L'Apparatus qu'on nous oppose contient beaucoup d'autres méprises, et nous en avions signalé quelques-unes.

Au surplus, nous n'attachons pas à tout cela plus d'importance qu'il ne faut; la brièveté et le ton de notre note le prouvoient, et il n'y avoit rien là qui dût motiver la verte

semource qu'on nous a faite à ce sujet.

II y a dans le même cahler du recueil un autre article beaucoup plus long et plus sérieux, en réponse au compte qui a été rendu dans notre journal de l'ouvrage de M. Gerbet. (Voyez les nos 1299, 1308 et 1316.) Dans ces numéros, on avoit donné son avis sur l'ouvrage, mais on n'avoit point prétendu établir une controverse. Le Mémorial, qui est consacré à soutenir cette doctrine, peut, si cela lui convient, multiplier les articles qui y ont rapport; nous, nous craindrions de fatiguer nos lecteurs en leur présentant trop souvent des discussions ardues et sans utilité. Nous souhaitons donner au moins à notre journal l'intérêt de la variété, et nous redoutons la monotonie de ces éternelles dissertations sur la philosophie nouvelle. D'ailleurs, comme le dit si bien M. X., de telles discussions passent les profondeurs de mon intelligence, et ce seroit une témérité à un esprit étroit et borné de vouloir suivre ces génies dans leur vol. M. X, qui n'est point belliqueux, qui n'aime point à rompre des lances, mais qui n'est animé que d'un esprit de paix et de charité, s'amuse cependant à retourner de plusieurs manières des plaisanteries gracieuses et polies sur mon peu de pénétration. Cet homme modeste affecte envers moi cette supériorité d'un grand talent qui descend avec répugnance à une lutte inégale. Tout cela se concilie apparemment avec l'humilité et la charité de ces MM., et on y reconnoît, en effet, aussi bien leurs sentimens chrétiens, que le ton de politesse et de courtoisie qui devroit régner entre les gens de lettres.

Le journal périodique intitulé la Vérité, et dirigé par M. Battur, que nous avons annoncé à l'époque de son apparition, s'est continué régulièrement depuis. Seulement il devoit paroître de mois en mois et il paroît à présent de quinzaine en quinzaine. Ce journal, dont l'objet est la défense des bonnes doctrines en politique générale, en législation, en histoire, en littérature, a déjà obtenu des succès qui lui en promettent d'autres; et les souscriptions faites au nom de Mme la duchesse de Berri, de M. le duc de Bordeaux, de M. le cardinal de Latil, de M. le ministre des affaires étrangères, de l'ambassadeur de Russie, etc., sont, pour le directeur de la Vérité, des encouragemens et même des récompenses qui ne seront pas stériles.

Ce journal paroit par livraison de 3 feuilles ou 48 pages in-8°. Le prix de l'abonnement est de 36 fr. par an et de 18 fr. pour six mois. On souscrit à Paris, chez Adr. Le Clere et compagnie, quai des Augustins, n° 35; chez les principaux libraires du royaume, et chez

tous les directeurs des postes.

Sur les Questions de droit administratif, par M. de Cormenin, 2 vol. in-8°.

Il a paru, en 1826, un ouvrage sous le titre de Questions de droit administratif, par M. de Cormenin, 3º édition. Cet ouvrage traite en grande partie d'objets étrangers à notre plan; néanmoins, on y trouve quelques questions et discussions sur des matières relatives au clergé. Ces questions et discussions tirent un nouvel intérêt des fonctions de l'auteur, qui est maître des requêtes au conseil d'Etat, et qui paroît fort versé dans la connoissance de tout ce qui concerne le droit administratif. Nous en extrairons quelques

faits et quelques passages.

L'auteur rapporte, tome Ier, page 36, un décret inédit et fort curieux du 16 octobre 1810, sur les couvens d'hommes. Buonaparte songeoit apparemment alors à en rétablir; il appeloit le conseil d'Etat à connoître de leurs statuts. Ces couvens devoient être pris parmi les plus beaux et les mieux situés des anciens monastères; ils devoient être soumis à l'ordinaire et n'avoir aucune correspondance avec un chef étranger. Les réglemens intérieurs devoient être approuvés par l'empereur et son conseil. Il falloit être âgé de 21 ans pour pouvoir être profès dans les congrégations dont les couvens servaient d'hospices sur les montagnes et à la Cervara; il falloit 40 ans dans les autres maisons, à moins de dispense. Les promesses de stabilité ne pouvoient être transformées en vœu proprement dit.

Dans le titre III, l'auteur traite des appels comme d'abus portés devant le conseil d'État. Les recours d'office se sont réduits à trois cas depuis 1802. M. le cardinal Caselli, évêque de Parme, de l'ordre des Servites, ayant publié, en 1812, un Mandement où il prenoit le titre de Frère de l'ordre des Servites, et où il donnoit des dispenses pour le carême, en vertu, disoit-il, des pouvoirs bénignement accordés par le Pape, un décret du 26 mars 1812 porta qu'il y avoit abus dans le Mandement pour ces deux cas. Les deux autres cas sont relatifs à un Mandement de M. l'évêque de

Poitiers en 1820, et à une Lettre pastorale de M. l'arche vêque de Toulouse en 1823; nous en avons parlé dans c

journal.

Quelquesois, sous Buonaparte, le gouvernement aimoi mieux recourir à la voie de la haute police qu'à l'appel comme d'abus. Ainsi, il sut rendu un déeret du so séverier 1809, sur un Mandement de l'évêque de Bayonne, pour le carême. Une commission nommée à cet este étoit chargée d'examiner la conduite du prélat et de ses grands-vicaires, et de procéder contre eux par mesure de haute police administrative. M. de Cormenin ne dit point ce que devint cette assaire.

L'auteur ne cite que trois cas qui aient présenté des recours d'ecclésiastiques contre leurs supérieurs; ces affaires sont celles du sieur H...., en 1821, de M. Chasles à Chartres, et de M. Simil à Nîmes. Il rapporte les ordonnances du Roi à ce sujet.

Il rappelle une délibération du conseil d'Etat du 30 août 1806, qui, pour n'avoir pas été approuvée, n'en est pas moins curieuse; elle fut provoquée par un rapport de Porta-

lis, et étoit ainsi conçue:

« Comme il est venu à notre connoissance que quelques personnes sans principes et sans mœurs se sont permis de troubler des cérémonies religieuses que chacun doit respecter, quelle que soit son opinion ou le culte qu'il professe, et qu'il importe de réprimer par une juste sévérité ceux que le défaut d'éducation porte à blesses la décange itaus les cérémonies publiques, ecclésiastiques ou civiles, ou à scandaliser leurs concitoyens;

» A quoi voulant pourvoir;

» Sur le rapport de notre ministre des cultes, notre con-

seil d'Etat entendu, nous avons, etc.;

» 1. Toute personne qui entrera dans un édifice consacre à un culte quélconque pendant le service divin, sera tenue de se conformer à ce que les pratiques et les rits de ce culte exigent de la part des assistans.

» 2. Les autorités locales veilleront au maintien de l'ordre et de la décence durant les cérémonies religieuses et exté-

rieures, et la marche des convois funèbres.

» 3. Toute personne qui se permettroit de troubler une cérémonie religieuse quelconque, intérieure ou extérieure,

où unt chandre fundre, par provocations où voies de fait, et qui ne se tiendroit pas découverte et debout au passage du cortège, sera saisie par l'autorité civile ou militaire, et fivrée aux tribunaux pour être punie, par voie de police municipale ou correctionnelle, des peines portées contre ceux qui troublent le libre exercice des cultes ou Vordre public. »

Mais il est surtout curieux d'entendre l'auteur traiter la question de compétence sur les refus de sépulture ou de saccesseus. Voici ce qu'il dit à cet égard tome les, pagé \$33

et suivantes:

« Mais s'il s'agit de refus de sépulture et de sacremens, l'autorité civile n'a, selon nous, aucune intervention juridictionnelle à exercer.

» Nous savons que cette opinion n'est pas l'opinion commune; nous savons que c'est trancher, bien hardiment peut-être, la question la plus fréquente, la plus délicate, la seule même qui, dans ces matières, touche et intéresse les particuliers. Nous savons, enfin, que la jurisprudence du conseil d'Etat pourroit marcher dans une autre voie.

» Mais nous sommes aussi trop amis des libertes de conscience et

d'opinion, pour ne pas professer hautement cette doctrine.

» Ne confondons point le sacerdoce avec l'empire; que chaque pouvoir se meuve avec une égale indépendance dans la sphère de son action; que ce qui est des hommes soit réglé par les lois humaines; que ce qui est de Dieu reste soumis aux lois religieuses. N'invoquons point les anciens édits, car ils gouvernoient une société différente. Or, les sociétés ne peuvent changer, et les lois rester les mames. La sule apparation de la cte civil et de l'acte religieux a déplacé le rapport des choses. Aujourd'hut, l'autorité civile marque l'homme au berceau, légalise son union, et le met dans la tombe. Son mandat est consommé. Qu'a-t-elle à faire au-delà? C'est ellemême qui a posé la borne des deux pouvoirs; pourquoi veut-elle la franchir? Que, dans l'interêt bien compris de la religion, le pretre catholique étende la main pour bénir, en fermant les yeux; mais que cette main soit libre; que, sous le régime de la Charte, on ne puisse forcer la bouche du prêtre à s'ouvrir pour murmurer sur un cadavre les dernières prières de la religion; car la simple dénégation du prêtre n'altère en rien l'état politique ou civil du mort, ni de ses héritiers: dès-lors il n'y a pas oppression dans un refus; dès-lors il n'y a point de scandale, ou, s'il y en a, il ne peut venir de celui qui se tait, mais de ceux qui veulent qu'on parle; en un mot, le prêtre n'agit sei que comme prêtre, et son ministère ne peut tomber sous les contraintes de la loi humaine. S'il se détermine d'après ses propres in spirations, il ne doit compte de ses actes qu'à Dieu; s'il se détermine d'après les règles des saints canons, il ne doit compte de ses actes qu'à ses supérieurs dans l'ordre de la hiérarchie.

» Est-il bien vrai, d'ailleurs, que la seule loi de la matière, la k du 18 germinal an 10, soit applicable aux simples refus de sépultur et de sacremens?

"» En 'effet, y a-t-il', dans le cas posé, usurpation ou excès de pou

. » Non; car l'usurpation, qui est de toutes les choses la plusséclatante et la plus active, n'existe assurément pas dans un refus silen-

» Contravention aux lois et réglemens de l'Etat?

» Non; car aucune loi, aucun réglement de l'Etat n'oblige le prêtre à suppléer, dans ce cas, les cérémonies funêbres.

» Attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane?

» Non; car ces libertés, ces franchises, ces coutumes ne sont pas

» Infraction aux règles consacrées par les canons reçus en France? » Non; car aucun droit civil, politique, temporel des particuliers, qui seroit protégé par ces canons, aucun intérêt autre qu'un intérêt

purement spirituel, n'est ici blessé.

» Entreprise ou procédé qui, dans l'exercice du culte, puisse compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en appression, ou en injure ou en scan-

dale\_public?

» Non; car le prêtre qui se tait, qui disparoit, qui s'abstient, n'est pas dans l'exercice du culte; il ne jette aucune menace contre les oitoyens du haut de la chaire sacrée, il ne profère point d'injures, il ne trouble point arbitrairement les consciences, il ne commet point d'acte oppressif, il ne fait pas le scandale, il le subit.

» La loi du 18 germinal an 10 est donc ici sans application.

» Nous ne parlerons pas de ce décret insensé du 23 prairial an 12, qui veut que l'autorité civile commette d'office, mais sans contrainte toutesois, un autre ministre du culte. Qu'est-ce, en effer, que ce prêtre automate, qui arrive au pressier vous de simes de l'autorité ci-vile, et qui prie par commission? La prière vient, non d'un bureau de police, mais du ciel. La liberté en vient aussi; et quand on l'aime sincèrement, on doit la vouloir pour tout le monde, même pour les prêtres. N'est-ce donc pas au prêtre qu'il faut la liberté par excellence dans les choses de la conscience et de la religion? et n'est-ce pas la liberté seule qui peut combler le vide immense entre le prêtre et Dieu?

» Etrange contradiction! vivans, nous refusons d'entrer dans le temple de Dieu, et, morts, il faut que notre cadavre en enfonce les portes pour y recevoir les bénédictions empressées de ses ministres!

» Mais qu'est-ce donc, après tout, que la simple déclaration d'abus, appliquée par l'autorité temporelle à des actes négatifs qui ne tombent pas sous les sens, à des refus de conscience? Il faudroit bien mal connoître l'homme pour ne pas sentir que, loin de s'en liumilier, le prêtre, frappé du blâme d'une autorité qu'il décline, s'absoudra lui-même, au tribunal de sa conscience, des actes que sa concience lui aura dictés, et s'en glorifiera devant Dicu.

Définisses maintenant une peine qui est sans compétence, sans tion et sans efficacité!

C'est également avec une conviction profonde que nous avons à combattu, et que nous combattons encore la proposition renouée de remettre les appels comme d'abus aux cours royales.

» On a invoqué les usages de notre antique monarchie, on a rap-14 la juridiction des parlemens. Mais qu'y a-t-il de comparable atre l'ancienne et la nouvelle constitution du clergé? Par quels oints la monarchie d'autrefois et la monarchie d'aujourd'hui se resemblent-elles, ou plutot-par quelles dissemblances infinies ne se disinguent-elles pas? Est-il bien certain que les parlemens, si habiles d'ailleurs et si intrépides désenseurs de nos libertés, n'aient jamais cédé aux entrainemens irrésistibles de l'esprit de corps? Est-il bien vrai qu'ils n'aient jamais, d'une main hardie, arraché les barrières qui les séparoient de l'autre pouvoir? La liberté de la presse, et surtout de la presse quotidienne, répandoit-elle alors jusqu'aux extrémités de la France, par mille voies et sous une forme dramatique et animée, les débats des tribupaux? Les passions politiques venoientelles méler à ces débats l'amertume, la haine et les mensonges colorés de leurs interprétations? Ouvriroit-on aujourd'hui, devant le juge civil, une lice de théologie, où des mains téméraires remueroientde toutes parts les fondemens du dogme? Croit-on que la religion, trainée comme une criminelle à la barre des tribunaux pour l'administration des sacrémens, pour des refus de aépulture, pour des actes de discipline, et exposée aux siffets de la plaidoire orale, se succomberoit: pas dans la personne et sous l'accusation de ses mi-uistres ? Et, en quelles extremités ne se trouncroit-elle pas jetée, puisque, si elle n'ose pas afronter l'éclat des plaidoiries, elle doit comindes de voir l'autorité de ses mœurs et les liens de sa discipline se corrompre at me relather, et que, si elle se résont à descendre dans l'arème judiciaire, elle ne pout remporter de cette lutte que de l'humiliation, si elle est défaite, et du scandale même, si elle triomphe?

» Mais, d'un côté, est-il convenable que l'évêque fulmine seul sea sentences; et de l'autre le conseil d'Etat offre-t-il assez de garanțies aux appelans comme aux appelés dans son organisation actuelle?

" A cela i deux remèdes :

» 10 H faut instituer, par une loi, des officialités à deux degrés, dé-

finir leurs attributions et organiser leur mode de procéder.

» Ces tribunaux ecclésiatiques, élevés au dessus des passions locales, offirioient, par le choix et le nombre des juges, par la régularité des procédures, et par la sage application des réglemens canoniques, une protection sur aux particuliers contre les refus de sépulture et de sacremens; car pourroit on nier que, dans le sens canonique, il ne puisse résalter souvent les plus graves abus, selon les temps, les lieux, les personnes, des refus de sacremens?

"C'est alors que les officialités réprimeroient les excès, redresseroient les erceurs, tempéreroient le zèle des prêtres entétés, capricieux, effervescens. Le prêtre, qui sujourd'hui résiste à la juridiction
de l'autorité temporelle, ne déclineroit pas le tribunal de ses supérieurs, ses juges naturels dans les matières ecclésiastiques. La jurispru-

dence des officialités établicoit, pen à peu des regles uniformmentantés pour les cas semblables, et chacun, clère ou lair, suuroit dis s'en tenir; car quiqurd'hui, il fant l'avouer, dans ces matières, le ou lugés, nous péchons tous un pen par ignorance. Les partiona réponsées, ou les ecclésiatiques condamnés, par l'officialité du , mier degré, aurojent leur recours devant l'officialité, mêtropolital Gerles, qui ne se contenteroit, en matière spirituelle, de cette dou garmine l'a

### " NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Panis. Il y a en , vendredi , à l'église des Carmes, upe mombreuse assemblée de charité en faveur des missions de France. La Providence a beni leurs travaux de cette année, comme elle a beni ceux des autres années. Les villes de Lyon, d'Angoulême, de Naptes, de Mets, etc., ont été témoins du sôle, de la charité ardente, de l'esprit de paix, des bienfaits de toute sorte d'an établissement si cher à la religion et à la monarchie. Mais cet établissement de charité, comme tous les autres, a besoin de secours, et d'autant plus, que ses travaux reçoivent plus d'acoroissement. Les missionnaires se font un devoir de ne rien demander, et de proturer tout le bien possible aux lieux de leurs stations. C'est des personnes genereuses dans la capitale que les missions attendent le moyen de se soutenix et de s'associtire, M. l'abbé de Maccarthy est venu parter le vendredi le 1, ien faveur de l'estivre. Il setoit propôsé de prouver deux points : le premier, que la France ne sauroit trouver son salut que dans la religion. le second, que la religion à son tour ne pouvoit trouver le, sien que dens les missions. Le santé de l'illustre prédicateur ne lui agant pas permis de stévelopper la première partie de son discours, il s'est borné à la seconde. L'assemblée a repondu au plus touchant appel avec une générosité proportionnée aux besoins. Nous rappellarons aux parsonnes qui n'ent pas assisté à la réunion, qu'elles peuvent envoyer leurs dons pour les missions de France chez Mª la baronne de Montmorency, que St-Guiffaume, et chez M. Chapelier, notaire, à Paris.

Wannes le B de ce mais, des suites de la longue maladie dont

il at été attaqué presque à son arrivée dans son diocèse. Ce plat, sacré le 12 novembre 1826, fit pen après son entrée vannes, où il n'a pas résidé six mois. Sa plété profon, sa douceur, sa charité, son zèle, dornoient les plus grans espérances pour le succès de son administration. Moi reviendrons sur cette perte qui a été vivement seutie deun pays religieux, et par un clergé digne d'un tel ches.

Nous avons dejà parlé des heureux effets de la missique Metz (nº 1525), on nous permettra d'y avenir à l'accon d'une lettre d'un officier de la garnison à un officier de a garnison à un officier des garde, son ami. Quoique nous ne soyous pas dans l'unes de priblier, dans cette forme, les nouvelles ecclésiastiques, là lettre nous a paru si simple et si édifiante, elle jous a semble faite avec tent de bonne foi, et nous savons l'ailleurs qu'elle est si exacte, que nous avens une que mes setteurs nous pardonneroient le privilège que mons fait doptions, affisi que sa longlieur, en faveur du plaisir qu'elle ne manquera pas de leur procurer:

Lettre d'un officier de la garnison de Metz à un officier de la garde.

Metz, 4 mai 1827.

g. Yoici, mon cher ami, la nouvelle la plus extraordinaire que je puisse tè raconter; lorsque su auras la ma lettre, tu pourras à paine que resire la test yeux, tu la relitas encore, et tu seras peut être plus seconde du merveilleux changement, qui s'est opéré en moi que de heureux evènement qui eu s été la cause.

y Le jeudi-saint, au soir, je passols près de la cathédrale, et je fus singulièrement surpris d'y voir entrer confusément sun multitude de seldat, de tous les régimens de notre garnison. Poussé par la gurio-sité, je me mèle à la toule ; l'entre; et juge combien mon étonnement dut rédoubler, lorsqu'au agnal d'un missionnaire, tous cas militaines et rengent, en bataille, par ordre de régiment, dans les bas gôtés du cheur, puis, s'avangent, au milieu d'un concoura innombrable de fidèles, dans une soble attitude qui peignoit à la fois et la grandaur du guerrier, et la dignité du chrétien. Après s'être dévent la trout qui pair de la asite cathédiale de Metz, ils vont défiler devant la trout puit par que de Metz, ils vont défiler devant la trout pour le la asite cathédiale de Metz, ils vont défiler devant la trout sur propérire, quelques instant, et adore le roi immortel qui cache se dustrit, sous un pair qui n'est plus, comme a dit un auteur dont nous nygns il m et l'autre trop souvent lu les ouvrages (Voltaire), ils se réuniquent namité au milieu de la grande nef; aussitôt tontes les vous es, confondent, et la voûte du temple retenut des pieux, capitques qu'ils chantent avec transport sipendant une demi-haure, en l'honnagu, de la divine eugharistie. Ce rocueillement, rette piété, centée

cerémonie inattendue, firent sur moi une impression que je murois te définir, et, lorsque le missionnaire annonça à nos solu que ceux qui ne seroient pas de garde pourroient venir le lendenn à la même heure, adorer la croix, je me promis bien de m'y rend, non pas encore, il est vrai, comme acteur et comme chrétiei mais comme spectateur. Le nombre de ceux qui arrivèrent à l'hemindiquée fut encore plus grand que la veille; ils se rangent dans lutme ordre, on leur explique le but de la cérémonie, on leur préses un grand Christ attaché sur la croix. Tous alors ambitionnent l'honeur de le porter, mais les grenadiers de chaque régiment tranchenoute difficulté, en clamant cette gloire comme un droit qui leur e du. w C'est à nous, dit un grenadier, qu'est confié l'étendard de sere », Roi, g'est nous qui devons aujourd'hui entourer et porter l'en-» dard de notre Dieu. » Aussitôt ils l'environnent et s'en empant. Les uns soutiennent la croix de chaque côté, les autres la supportet par derrière pour la tenir plus élevée. Ils s'avancent lentement à d'instant donne cents hommes s'ébranlent comme un seul homme, à tonjours dans le plus bel ordre, se pressent à la suite de ce signe au guste, en chantant avec enthousiasme un cantique dont le refrais etoit : vive Lesus! vive sa croix! Cependant la multitude des cu rieux, parmi lesquels étoit un grand nombre de militaires, afflue dans le temple; mais la curiosité fit bientôt place à l'admiration, et l'admiration à une profonde émotion religieuse. Il me fut souvent difficite de calmer la mienne, et je t'avoue franchement qu'elle fut à sop comble, lorsqu'après avoir ainsi porté la croix en triomphe, autour des ness de la basilique, ils vinrent la déposer sur les degrés du chœur, et que chaque compagnie, se prosternant devant ce signe de notre salut, l'adora avec recueillement et en silence. Non jamais la religion në m'avoit paru plus belle ni plus sublime.

n Pendant que je me livrois à mes réflexions, un missanualit monta en chaire, et fit, durant une deni lieure, une salication pathétique et analogue à la circonspace. Il la termina en avertissant nos pieux militaires que la cérémonie étoit finie et qu'ils pouvoient se retirer; mais feur dévotion n'étoit pas satisfaite : c'étoit peu pour eux d'avoir rendu en corps un si solennel hommage au Dieu crucifie pour notre amour; car aussitot ils rompent leurs rangs, et cinq ou six à la fois se prosternent sur le pavé du temple, en baisant l'un les plaies des pieds, l'autre la couronne d'épines; celui-là les plaies des mains, celui-ci le côté entr'ouvert par la lance du soldat. Leur attendrissement étoit sensible; ils sembloient ne pouvoir se rassasier d'une vue si chère. Les autres, groupes en soule autour du bois sacré, attendoient leur tour avec impatience', et ils se succederent ainsi pendant trois quarts d'heure. Mes yeux me pouvoient se détacher d'un spectacle si nouveau et si touchant. Milles pensées oppressoient et dechirolent mon occur. Quelle est donc, me disois-je, cette puissance mystérieuse et invincible de la croix? et je me surpris mélant, malgré moi, quelques larmes à celles que répandoit le grand nombre de spectateurs dont j'étois entouré. Je me rappelois les leçons de ma vertueuse mère, les pieux sentimens de mon enfance. La grace se fit entendre au fond de mon cœur, avec une telle force, une telle ouction, que ce fut le moment de son triomphe. Le charme qui faschioit mes yeux n'est évanoui, má foi s'est réveillée comme en aureaut; j'ai vu la vérité, j'en ai suivi aussitôt la lumière, et je commence à en goûter les douceurs. Oui, mon cher ami, tout est changé dans mon esprit et dans mon cœur; j'ai promis de me réconciller avec les pratiques de la religion, j'ai commencé à mettre la main à l'œuvre, et j'espère qu'avec la grâce j'aurai le courage de remplir mes engagemens.

" Je ne suia pas le seul que ces cérémonies ont rendu meilleur; car, le dimanche après Pàque, il y a eu, pour les militaires, une se-conde communion générale aussi remarquable par la tenue et la fer-reur des militaires que la première, qui étoit de plus de 800 soldats et sous-officiers, dont tout le mande parle, et dont je regrette de

n'avoir pas été le temoin.

» Le dimanche suivant, tous ceux qui avoient en le bonheur de s'approcher de la table sainte, au nombre de plus de mille, se rendirent de nouveau à la cathédrale. L'un d'eux, sortant des rangs, parla au nom de ses compagnons d'armes, et remercia M. l'évêque du diocèse et les missionnaires du hienfait inappréciable dont la garnison étoit redevable à leur charité et à leur zèle. Cette petite harangue, prononcée avec le feu, la franchise et le ton décidé d'un militaire, plut singulièrement à l'assemblée. Le vertueux prélat les pénétra d'une plus vive reconnoissance par l'heureux à-propos et la bonté toute paternelle avec laquelle il leur répondit ; il leur recommanda d'entretenir toujours dans leur esprit ces deux pensées, et da nourrir toujours dans leur cœur ces deux sentimens: Dieu et le Roi; d'être à jamais fidèle à cette religion sainte qui répandoit tant de gloire sur l'état militaire, qui avoit sanctifié tant de braves guerriers de tout grade, dont l'Eglise célébroit le triompho. Le poutife a voulu leur laisser un souvenir de cette heureuse époque, et leur donner un té-moignage du touchant intérêt que lui impignient les militaires chrétiens; il a distribué à chacun d'eux un petit livre de piété qu'ils conservent comme un trésor pour l'emporter dans leurs familles, et avec lequel on les rencontre , chaque jour après les exercices , dans tous les coins des promenades , faisant la lecture seuls ) ou quelquessis plu-41 65 sieurs ensemble.

» En achevant ma lettre, je te lerai part d'un regret que j'ai éprouvé, c'est que tu n'aies pas été témoin de tout ce que je te raconte, car nos cœurs se répondent si bien que tu n'aurois pas manqué, j'en suis sûr, de fortifier mon courage par ton exemple. Quoi qu'il en soit, veuille bien être persuadé qu'il n'y a que mes sentimens envers Dieu da changés, et que ceux que je t'ai voués n'en sont devenus que plus

sincères et plus tendres.

Ton plus fidèle ami,

— L'annonce de la Guide des supérieures, que nous avons faite n° 1313, nous a procuré des renseignemens de quelque intérêt sur l'auteur de cet ouvrage. Ces renseignemens nous sont transmis par un ecclésiastique respectable qui ne veul

pas être nommé, mais qui pereit fort instruit de ce qui concerne la première édition du livre. L'auteur de la Guide des supérieures est Mª Elisabeth Fleuret, née à Paris le 10 juin 1721, et fille d'un contrôleur au service de M. le duc d'Orkans. A l'âge de vingt-quatre ans, elle vint de Paris à Reims, et entra chez les religieuses de la congrégation de Notre-Dame, institut fondé en Lorraine par le bienheureux Pierre Fourrier, de Mataincourt. Elle prit le nom de saint Francois-Xavier, et devint maîtresse des novices, emploi auquel sa piété, ses lumières et sa prudence la rendoient fort propre. Après avoir long-temps exercé cette charge, elle se mit à composer plusieurs écrits, fruit de son expérience, sans se douter que quelque jour ils servient jugés dignes de l'impression. Elle ne travailloit que par l'ordre ou le conseil de la supérieure. Le Père Jacquemart, ancien Jésuite, directeur et chapelain des Carmélites de Reims, étoit confesseur extraordinaire des dames de la congrégation; il eut occasion de prendre connoissance des écrits de la Sœur Saint-Xavier, et les jugeant utiles, il les transcrivit en les retouchant un pour Il en voya la Guide des supérieures au Père Querbeuf, par le moyen du Père Figean, autrefois provincial des Jésuites de Champagne. Le Père Querbeuf présenta le manuscrit à l'abbé de Moutis, censeur royal, qui y donna une approbation, très-favorable, datée du so décembre 17.84. L'ouvrage fut livré à l'impression, et parut, en 1786; chez Mérigot le jeune. Ce fut le Pere Quorbeuf qui revit les épréuves. Feu M. Emery faisoit cas du livre, et, dans ses conférences au seminaire, il en citoit quelquefois des passages entiers. L'éditeur de la Guide se proposoit de mettre au jour les autres écrits de la Sœur Saint-Xavier, la révolution empécha l'execution de ce projet. On connoît de la Sœur la suite ou seconde partie de la Guide, qui renferme des avis aux supérieures pour la direction spirituelle des religieuses et movices; le manuscrit est de la main de la religieuse; et formeroit le second volume de la Suide. On a encore des sujets de méditation, sous le titre d'Entretiens spirituels et familiers, qui serpient utiles aux communautés et même aux personnes pieuses dans le monde; ce second manuscrit est en 3 volumes, écrits de la main du Père Jacquemart; il pourrolt former 2 volumes d'impression. Les personnes qui conservent ces manuscrits les céderoient aisement, si on vouloit

les publiers pout-être, si les nouvelles éditions de la Guide ont du succès, cela encourageroit-il quelque libraire à livrer le reste à l'impression. M= Saint-Xavier survécut pet à la publication de son livre; elle mourut le sa octobre 1789, dans son monastère à Reims, après avoir élé éprouvée par une longue et ornelle maladie, dont elle soutint les douleurs avec une admirable patience. Sa fin fut aussi édifiante que sa vie. Le Père Jacquemart ne quitta la direction des Carmélites que quand ces religieuses furent arrachées de leur monastère, en septembre 1792; il se réfugia dans les Pays-Bas, puis en Holfande, et mourat à Roterdam le 25 janvier 1743. Les religieuses de la Providence de Charleville, dont la supérieure étoit sa sœur, lui donnèrent des soins dans sa maladie, et sa piété fut un sujet d'édification pour les eatholiques de Roterdam.

PARE. Le Roi, qu'une légère atteinte de goatte a priné de se rendre à Compiègne, n'a pas voultage priver du benhour d'exercer sa bienfaisance accomunée, envere les paineres de cette ville ce de l'arrondissement, Il a donc fait remettre, par l'intervention de M, le Dauphin ; une somme de 2000 fr. à M. le sous-préfet

. 77 S. A. R. Male Dauphin est parti de Paris le 23 de ce mois; pour se rendre à Saumar. Il a passe par Orleans et Tours. Les maire de cette dernière ville a publié mas proclamation où respirent les semimens d'hommages les plus nobles et les plus dévoués. Nous rendrons compte dans le numéro prochain du passage du prince par Orléans, où as présence a excité un vil entheument. — S. A. R. Mare la Dauphine, après avoir visité de le dance mois-

la manufacture de fers blancs, toles, cuivaes rouges lamines de Montataire (Oise), a yersé, entre les mains de M.: le maire de la commune. la somme de 200 fr., pour être remise aux ouvriers de l'établissement. Le service anniversaire pour le repos de l'ame de M. le duc de Richelieu aura lieu le jeudi 17 de ce mois, a onze heures présises, en

l'église de la Sorbonne, où son corps a did transféré l'assaé a demaktu. La musique sera exécutée par les élènes de l'institution sugain de mus sique religieuse, dirigée par M. Choron:

- Suivant l'honorable prérogative qui lui avoit été accordée par Louis XV et ses successeurs, la société noyale et centrale d'agniculture a été admise, jeudi dernier, en audience particulière, dans le cabinos de S. M., qui a daigné recevoir le dernier volume des Mémoires de la société, et lui donner des marques de mabienvelllance.

L'academie des sciences a nomme à la place d'amonié libre jeval cante par la mort de M. le duc de La Piochefouequidil parceient; par des présidens de la cour royale de Paris, dont le nom est célèbre dans les sciences, M. Cassini. Les concurrens étoient MM. Daru, Desga-

nettes, Lamandé et Rogniat.

— Par jugement du tribunal de police correctionnelle, M. de Maubreuil a été condamné à cinq ans de prison pour voies de fait exercées sur la personne de M. de Talleyrand; le condamné ayant fait appel de ce jugement, il a comparu vendredi demier devant la counroyale; mais M. de Maubreuil ayant demandé à faire assigner comme témoins MM. de Talleyrand, le duc de Rovigo, le comte Anglès, le baron de Vitrolles et autres personnages importans, la cour a continué la cause au 15 juin prochain.

- M. le baron Ramond, conseiller d'Etat honoraire et membre

de l'académie des sciences, vient de mourir en son hôtel.

- M. Eynard, de Genève, qu'on peut considérer comme le plus

zélé partisan de la cause des Grecs, vient d'arriver à Paris.

Le Journal du commerce ayant calomnié la garde nationale de Compiègne, M. le maire et M. le commandant de la garde nationale de Compiègne ont écrit à divers journaux pour démentir les augritions de la feuille libérale, et déclarer que, dans cette ville comme ailleurs, la garde nationale n'a et n'aura jamais que des sentimens d'amour et de dévoument pour la famille royale.

— Par une lettre insérée dans le Moniteur, M. Martel, colonel de la garde nationale de Versailles, réclame contre plusieurs assertions du Constitutionnel, et déclare que cette garde n'a manifesté, en qu-

cune manière, la pensée de quitter le service.

— La grêle vient de ravager plusieurs communes de l'arrondissement de Pau, une partie des vignobles de Vic-Bel a été ravagée par ce fléau.

-- On annonce que le marquis de Chaves, après être arrivé avecsa femme à Bayonne, a acheté une maison de campagne à Saint-Pierre

d'Irubi, près de Bayonne, où il se propose de se retirer.

Il pareit certain que la princesse régente de Portugal est atteinte d'une maladie grave qui fait craindre pour ses jours. Quelques personnes ont profité de cet état de la princesse pour exciter une sédition à Lisbonne; mais leur plan a été déjoué. Un régiment de la garnison d'Elvas s'est aussi révolté. On assure néanmoins que le véritable motif de la révolte a été le défaut de paiement de la soldé arriérée; aussi cette rébellion n'a-t-elle pas eu de suite.

--- On annonce que le gouvernement portugais ne voulant donner à l'Espagne aucun sujet de plainte; a fait enlever de sa résidence et conduire à bord d'un paquebot anglais, le fameux Romero Alpuente, ancien membre des cortes espagnoles, qui étoit venu débarquer à

Lisbonne dans des vues suspectes.

Ghoy (canton de Lessines), une médaille en argent, en témoigrage de sa haute satisfaction pour la conduite honorable tenue par cet ecclésiastique, lors de l'incendie qui éclata à Ghoy, le 19 août 1826.

— Le roi de Bavière a quitté ses Etats pour aller voyager en Italie. Il est arrivé le 30 avril à Florence. Le 1 a mai, après avoir diné avec le grand-duc, il a pris la route de Rome. — Il ne s'est rien passé de nonveau dans le Levant depuis la réponse négative du reis-effendi aux propositions en faveur des Grecs. On dit seulement que plusieurs combats ont été livrés pour arracher aux Turcs la ville d'Alhènes, et que le triomphe en est resté aux Grecs. Cette nouvelle mérite confirmation. Lord Cochrane doit être parti, selon quelques-uns, pour une expédition contre Orope et Nogrepont, et, selon d'autres, il se trouve dans les eaux de Candie pour attendre, au passage, la flotte égyptienne qui doit se rendre en Morée.

— Une proclamation des États-Unis, en date du 17 mars, règle les relations commerciales entre cette république et les colonies anglaises. Elle indique aussi les points où les marchandises anglaises

cesseront d'être reçues.

## CHAMBRE DES PAIRS.

Le 12, M. le duc de Doudeauville a fait un rapport sur deux projets de loi relatifs à l'imposition extraordinaire votée par le département de la Marne, et à l'emprunt demandé par la ville de Reims; M. le marquis de Vérac fait un autre rapport sur le projet de loi relatif à l'emprunt de la ville de Rougé, un autre, sur le projet relatif à l'emprunt de la ville d'Abbeville, et M. le comte de Sèze en fait un autre sur le projet de loi relatif à la concession à la ville de Paris des abords de la Madeleine.

La chambre a ensuite nommé deux commissions spéciales, l'une pour l'examen des deux projets de loi relatifs au canal de St-Quentin et au canal de Digoin, à Roamne, et l'autre pour l'examen du projet de loi relatif aux pensions militaires.

# CHAMBRE DES DEPUTÉS?

Le 11, M. Fouquier-Long, rapporteur, présente le résulté des opimions émises par les différens orateurs. Il ne sortira pas, comme d'autres l'ont fait, de l'objet de la discussion. Il dira sommairement ce qu'on a dit sur le budget, et il soumettra de nouvelles propositions de la commission. M. le rapporteur fait connoître que pour les quatre premiers mois de cette année, les recettes ont éprouvé des diminutions, et comme ces diminutions contiauent à se manifester, ainsi que la commission s'en est assurée par les documens qu'elle s'est fait remettre, elle pense que l'on ne doit pas prendre pour base du budget de 1828 les recettes de 1826, et qu'on doit au contraire l'asseoir sur les revenus de 1825.

Elle propose en conséquence de réduire de 22 millions la totalité des crédits demandés par le gouvernement, et de n'accorder aux divers ministères que les sommes qui leur ont été allouées pour 1827. Telles sont les nouvelles propositions de la commission auxquelles le gouvernement a donné son adhésion. Comme tout fait présumer qu'à

la prochaine session la prosperité nura repris sou cours, off pourts

alors satisfaire à tous les services.

M. de la Bourdonnaye demande la parole sur le résumé. Il trouve qu'au lieu d'un résumé, M. Fouquier-Long a présenté un houvesu rapport. Il faut donc l'imprimer, le distribuer, et accorder à MM. les députés un délai suffisant pour l'examiner. Il démande en outre que les orateurs qui auront des considérations à faire valoir sur l'ensemble du budjet soient entendus, afin que chacun puisse savoir ce qu'il votera en détail. MM/ Laffite et Sébastiani appuient la proposition de M; de la Bourdonnaye.

M. le ministre des finances fait observer qu'une nouvelle discussion générale n'est point nécessaire. La raison en est simple. Lorsque la commission a fait son rapport, il y avoit déjà une diminution de produits sur les trois premiers mois de cette année, et la commission a proposé de n'accorder que la moitié des augmentations; maintenant qu'un autre déficit s'est présenté sur le mois d'avril, la commission propose de retrancher le totalité de ces augmentations. La question n'est donc pas compliquée, et l'en peut es vir immédialement la délibération sur les différens ministères.

La chambre, consultée sur la proposition de M. de la Bourdonnaye, renvoie à landi la discussion sur les articles. Une autre proposition de M. de la Bourdonnaye tendant à ce qu'il s'établisse une nouvelle discussion générale sur le point de savoir si la réduction des

22 millions sera entière, est rejetée par la chambre.

Le 12, M. de Caumont fait un repport de pétitions. Le sieur de Prémagny présente des observations relatives au rétablissement des rentes foncières. Le pétitionnaire n'ayant pas fait connoître son adresse ni sa qualité, la chambre, sur l'avis de la commission, adopte

l'ordre du jour.

Le sieur Valran, à Nozac (Lot), demende que les conseils généraux des départemens soient à la nomination des collèges d'arrondissement. Il pense qu'ils auroient plus d'indépendance qu'ils n'en ont, nommés par le Boi, sur la présentation signalent certains abus, pourroit être ren-voyée à M. le ministre de l'intérieur. M. Dupont (de l'Eure) appuie le renveir, et demande en outre le dépôt au burean des renseignemens. La proposition de la commission est seule adoptée.

, M. de Curzay, autre napporteur de la commission, fait conneître celle du sieur Ferran, maire de Villarzel (Aude), qui présente des réflexions contre les abus de port d'armes. La commission propose le neuvoi au ministre de l'intérieur. M. Petou demande, au contraîre, l'ordre du jour, attendu que le droit de port d'armes est un impôt sur le plagir de la chasse, qui ne sauroit, selon lui, blesser les

mœurs; mais l'avis de la commission est adopté.

M. de Lorimier, quatrième rapporteur, appelle l'attention de la chambre sur une pétition de propriétaires qui se plaignent d'une ordonnance qui leur défend de bâtir à une distance de cinquante toises au-delà des murs d'enceinte de la ville de Paris, et cela sans leur accorder l'indemnité. La commission est d'ayis d'adresser le mémoire à M. de ministre de l'intérieur. M. de Chabrol, préfet de la Seine, fait

observer 'qu'il s'agis d'inte affaire dontentieuse', qu'il n'appartient qu'aux tribunanz de déciden du chambre, après aveig critendu M: le garde-des aceaux; MM. Michin, de Chabrel et Cornet-d'Inctust,

passe à l'ordre du jour.

M. Boin, rapporteur du sixième bureau, chargé de l'examen des pièces relatives à l'élection de M. Bignon, conclut à l'admission de ce deputé. L'admission est prottoncée, et M. Bignon prête serment. Le 14 on reprend la discussion sur les articles du projet de les des finances de 1828. M. Lafitte a la parole sur l'article uer, qui fixe les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement à la somme de 241 millions 357,867 fr. L'orateur prétend que, dans la discussion générale, M. de Villèle, qui s'est attaché à le réfuter sur quelques points minutieux, n'en a combattu aucun d'important; qu'il s'est contenté d'appeler déclamations les raisons qu'on lui donnoit de l'accroissement du déficit. En consentant à retirer la demande des 23 millions de dépenses, le ministère s'est mis en contradiction avec l'état prospère qu'il avoit présenté. Je voterai pourtant l'article 1er, dit en terminant M. Lafitte, parce qu'il est nécessaire de fournir des sommes an rachat de la dette de l'Etat. Quant au budget, je me voterni point tant que le ministère me suivra point une autre marche et qu'il sem l'esclave d'un parti.

M. Sébastiani se livre à des calculs d'où il résulteroit qu'à la fin de 1828 il y ausoit un déficit de 181 millions. M. le ministre des finances montre que c'est par des erreurs accumulées sur d'autres erreurs que l'on est parsenu à se créer le fantôme du déficit dont on est vanu entretenir la chambre, et S. Exc. fait voir que l'on aura un bénéfica de 5 millions au lieu de l'énorme déficit dont on nous menace. C'est l'administration actuelle qui a produit cette situation, puisqu'à elle senle l'on doit la prospérité qui en est la cause, et dont la France à jaui pendant cinq années. Si, dans ce mement, elle éprouve des obstacles, tout nous annonce qu'ils vont casser. M. de Villèle appuie ses raisonnemens sur des tableaux de racettes et de dépenses annoncée, à loi des finances, et sur d'autres document, pour provyez qu'il n'est pas possible d'en prévoir pour 1825.

M. Casimir Perrier cherche à prouver l'exactitude des valculs de M. le général Sébastiani. Il examine ensuite la question du déficit; qu'il considere comme imminent. Après ce discours, M. le président fait connoître un amendement de M. Labbey de Pompières, qu'tendroit à retrancher 37 millions provenant des rentes rachetées par droit à retrancher, et qui seroient annullées; mais cet amèndecaisse d'amortissement, et qui seroient annullées; mais cet amènde ment n'étant appuyé par personne, l'agicle 1er est mis aux voix et adopté.

Il a paru, il y a quelque temps, une notice sur M. Bellart, par M. Billecocq; cette notice, écrite par un avocat religieux, devoit faire esperer qu'on y feroit mieux comotire la noble conduite du magistrat, son dévoiment à la monarchie, son éloignement pour les révolutionnaires, les ser-

vices qu'il rendit dans sa place à la religion et au clergé. On n'y cite point son Essai sur la légitimité des rois, 1815, in-8° de 57 pages. Cet écrit, composé pendant les cent jours, et imprimé probablement en pays étranger, ne porte point le nom de M. Bellart; mais on sait qu'il en est l'auteur, et l'exemplaire que nous avons vu porte son nom. Cet écrit mériteroit d'être réimprimé dans un temps où on cherche à égaler l'opinion sur l'autorité des rois. Nous engageons aussi ceux qui voudroient recueillir des faits sur M. Bellart, à citer ce qu'il a écrit lui-même sur les registres de la grande Chartreuse, lors du voyage qu'il y fit en 1822. Il visita avec beaucoup d'intérêt ce lieu, et rendit compte en ces termes de l'impression qu'il avoit éprouvée : De pauvres pécheurs Livrés encore à toutes les agitations du monde sont venus visiter dans ce désert d'autres pauvres pécheurs comme eux, mais bien plus heureux qu'eux, puisqu'ils ont eu la sagesse de renuncer à tous les faux biens pour ne s'attacher qu'aux seuls véritables, Dieu, la paix de l'ame et la charité. Combles de la douce hospitalité des révérends Pères, édifiés de la sérénité de leur ame , nous nous en allons , sinon meilleurs, du moins plus enclins à le devenir, et ce sera encore un de leurs bienfaits. Daté du 21 septembre 1822, et signé Bellart, conseiller d'Etat et procureur-général; J. Bellart, Bergeron d'Angui et Alphonse Gairal. M. Bellart ne se borna même pas à des témoignages stériles d'estime et d'intérêt pour les bons Chartreux; le procureur de l'ordre étant venu l'année suivante à Paris pour les affaires du couvent, M. Bellart lui fit accueil, et appuya ses réclamations auprès du gouvernement. Il obtint qu'on laissat aux Chartreux la jouissance de leur désert. Il invita le religieux à dîner, et quelques personnes s'étonnoient de voir un Chartreux avec l'habit de saint Bruno assis à la table du procureur général. M. Bellart s'honoroit de donner publiquement des marques de considération et de respect à un religieux qui joint d'ailleurs à l'esprit de son état un mérite et des qualités propres à lui concilier partout l'estime.

C'est par erreur que nous avons annoncé la vente du Messie, poème de Klopstock, chez M. Pihan-Delaforest; cet ouvrage se trouve chez Gaume frères, libraires, rue du Pot de fer, et chez Adr. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

(Nº 1333.

Homélies, Discours et Lettres de saint Jean-Chrysos tome, avec des extraits de ses ouvrages sur divers sujets; traduits par l'abbé Auger (1).

Athanase Auger, grand-vicaire de Lescar et membre de l'Académie des inscriptions, étoit né à Paris le 12 décembre 1734, et y mourut le 7 février 1792, à la veille de la catastrophe qui menacoit la religion et la monarchie. Il paroît qu'il avoit été ébloui des belles promesses de la révolution, et Feller lui reproche d'avoir écrit en faveur de la constitution civile du clergé. Il est douteux, dit-il, qu'un autre ecclésiastique ait mis dans cette tache autant de chaleur et de persévérance. Nous ne savons si Feller étoit bien informé, et nous ne connoissons aucun écrit de l'abbé Auger sur cette matière. On pourroit s'en assurer en consultant la collection des écrits d'Auger, qui forme 29 vol. in-8°, et dont la partie posthume en 10 vol. fut imprimée à Paris après la terreur. Cette partie comprend un Traité de la constitution des Romains, 3 vol. in-8°, et la traduction des discours de Cicéron. Nous n'avons point ce recueil sous la main, et nous ne pouvons vérisier l'assertion de Feller. Nous voyons seulement qu'Auger est auteur d'un Projet d'éducation publique, en 1789, et d'un Catéchisme du citoyen français. Hérault de Séchelles lut son éloge dans la séance de la société des Neuf-Sœurs (2) le 25 mars 1792.

<sup>(1) 4</sup> vol. in-8°, prix 18 francs et 25 francs franc de port. A Lyon, chez Guyot, et à Paris, à la librairie ecclésiastique d'Ad. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

<sup>(2)</sup> Voyez, sur la loge des Neuf-Sœurs, les Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, par Barruel, tome V, page 83.

L'abbé Auger est surtout connu par ses traductions des orateurs grecs; il traduisit les harangues de Démosthène et d'Eschine sur la couronne, les œuvres complètes de ces deux orateurs, celles d'Ysocrate et de Lysias, les homélies de saint Jean-Chrysostôme, celles de saint Basile, etc. Le clergé de France récompensa ses travaux en 1782 par une pension de 1000 fr. Les Homélies, discours et lettres choisies de saint Jean-Chrysostome parurent en 1785, 4 vol. in 8°; c'est cet ouvrage que l'on vient de réimprimer à Lyon. L'éditeur dit que cette traduction manquoit dans la librairie, et qu'il lui a paru utile de la reproduire.

L'ouvrage commence par un Discours préliminaire où l'auteur donne un abrégé de la vie du saint docteur, trace son caractère, expose ses sentimens, et fait ensuite quelques réflexions sur l'éloquence de la chaire et sur le système de sa traduction. Ce Discours préliminaire, qui est assez long, est écrit d'un style un peu diffus, et n'est pas néanmoins dénué d'intérêt. Dans le premier volume on trouve, après le Discours préliminaire, des extraits de saint Jean-Chrysostôme sur l'éloquence sacrée, quelques-unes de ses homélies au peuple d'Antioche, trois discours et un choix de lettres. Le deuxième volume contient une trentaine d'homélies, de discours ou de fragmens sur divers sujets. Pour la disposition de ces morceaux, le traducteur ne s'est pas assujetti à un ordre régulier, et il les a placés à mesure qu'ils se sont présentés à lui.

Le troisième volume renserme quelques panégyriques, entrautres sur saint Paul, pour lequel on sait que saint Jean-Chrysostôme avoit une vénération et une admiration toutes particulières. Il a consacré à son éloge sept homélies de suite, sans parler d'autres morceaux épars en plusieurs de ses ouvrages. Auger donne les sommaires de ces sept homélies avec la traduction de la deuxième et de la troisième, et des extraits d'autres discours en l'honneur du grand apôtre. Après les

panégyriques, on trouve quelques discours choisis sur les mystères, le premier livre du Traité sur le sacerdoce, puis des extraits des écrits du saint docteur sur la prédication des apôtres, sur les miracles, sur quelques objections contre la religion, sur des sujets de dogme et de morale. Dans le quatrième volume sont encore des extraits rangés sous différens titres, charité, pardon des injures, conscience, aumône, cupidité, pauvreté, luxe, envie, vaine gloire, médisance.

Il y a ensuite des pensées détachées.

L'éditeur a joint au dernier volume le Panégyrique de saint Charles Borromée par l'abbé Auger; ce discours n'a pas beaucoup de rapports avec les homélies et extraits de saint Jean-Chrysostôme; mais l'éditeur a cru que l'on verroit avec plaisir cet échantillon du talent oratoire de l'abbé Auger. Auger, dit-il, s'étoit livré d'abord à la prédication, et a donné des sermons, des prônes, et même quelques homélies; il s'étoit proposé d'en composer sur les épîtres et évangiles du dimanche. Le Panégyrique de saint Charles paroît avoir étê prononcé devant une association d'hommes qui avoient pris ce saint pour patron. Ce discours offre plus de facilité que de chaleur, et est une assez fidèle image du ton habituel qui règne dans les écrits de l'auteur.

Le grand nom de saint Jean-Chrysostôme doit appeler l'intérêt sur cette édition; ce docteur est regardé comme un des plus illustres Pères de l'Eglise, et comme un des plus éloquens orateurs qu'ait eus la chaire chrétienne, de telle sorte que son nom est presque synonyme de celui de l'éloquence.

A cette occasion, nous annoncerons un autre ouvrage du même genre à peu près, ce sont des Lettres choisies de saint Basile, de saint Grégoire de Nazianze et de saint Jean-Chrysostème. La traduction est de du grec en français; les autres ont été traduites de nouveau. L'ouvrage a été examiné par un ecclésiastique très-instruit qui l'a jugé favorablement, soit pour le choix des morceaux, soit pour le mérite de la traduction. M. Genin propose le livre par souscription; le prix en est fixé à 3 fr. Si ce premier ouvrage est accueilli du public, l'auteur publiera plus tard un recueil de lettres de Pères latins. On souscrit à Tulle, au secrétariat de l'évêché, ou au collège ou à la librairie des frères Drapeau.

Le même professeur a publié, il y a peu de temps, les Discours de Flavien et de Libanius à Théodose en faveur d'Antioche, traduits du grec en français et analysés, in-8°. Le traducteur ne se contente pas de rendre les discours avec élégance; il examine et analyse les deux plaidoyers, il en expose toutes les circonstances, il fait sur ces discours des réflexions pleines de goût. Ce morceau littéraire, destiné pour des élèves de rhétorique, paroît très-propre en effet à leur faire sentir les beautés des ouvrages des Pères, et à les initier aux secrets des compositions oratoires.

# NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Rome. Le roi de Bavière est arrivé à Rome le 3 mai au soir, sous le plus strict incognito; S. M. avoit pris le nom de comte d'Augsbourg, elle a logé à l'hôtel Serny, place d'Espagne. M. le cardinal Hæffelin, son ministre plénipotentiaire près le saint Siège, étoit allé à sa rencontre sur la voie flaminienne. Le 4, à une heure après midi, le roi s'est rendu au Vatican pour y rendre ses respects au chef de l'Eglise. On dit même que c'est là le seul objet du voyage du prince, qui ne passera que peu de temps à Rome. S. S. a accueilli avec le plus vif intérêt un prince si religieux, qui a donné tant de preuves de son attachement au saint Siège et de son dévoûment au bien de la religion.

PARIS. Le dimanche 20 mai, M. François-Joseph de Villeneuve-Esclapon, évêque élu de Verdun, sera sacré dans l'église des dames Carmélites, rue de Vaugirard, par M. l'archevêque d'Aix. M. l'évêque de Strasbourg et M. l'évêque d'Angoulême sont désignés pour être prélats assistans. La cérémonie commencera à 9 heures.

— La société catholique des bons livres a publié le programme de deux prix fondés par le Roi pour les meilleurs ouvrages sur les sujets suivans : 1° le tableau de la fidélité courageuse pendant la révolution ; 2° l'histoire des bienfaits que la France doit au clergé. Nous donnerons un extrait du

programme pour le premier sujet :

« La société a pensé que rien ne pouvoit mieux inspirer de nobles sentimens de piété et d'héroïsme, que la vue de ces résistances des chrétiens fidèles qui s'exposoient à la mort pour défendre la religion de leurs pères et tenir la foi de leurs sermens. Ces exemples furent fréquens dans la Vendée, dans toutes les villes et les contrées de l'Ouest, où l'Eglise et la monarchie trouvèrent des défenseurs si nombreux et si intrépides; mais ils se rencontrèrent aussi en d'autres provinces, sinon avec ce brillant éclat et cet ensemble d'efforts qui inspirent l'enthousiasme, du moins avec ce caractère de fermeté et d'héroïsme qui mérite la reconnoissance de la religion et de la patrie.

» La société catholique désire que l'ouvrage qu'elle met au consours présente le recueil de ces généreuses résistances. Elle ne demande point le récit des guerres et des baisiles soutenues par la fidélité, elle demande un exposé des traits de dévoument, des actions hardies, des sacrifices volontaires, des morts héroiques, de toutes ces luttes admirables, où l'on vit les victimes étonner les bourreaux, les vaineus confondre les vainqueurs, et la défaite et le malheur troubler la victoire et la tyrannie par des sentimens inconnus d'admiration et d'épouvante.

» Il ne faut donc pas chercher ces traits admirables seulement sur les champs de bataille, il faut aussi les chercher au pied des tribunaux révolutionnaires, en présence de la chaise curule des représentans du peuple, dans les prisons et sur les échafauds. L'ouvrage doit être considéré comme une sorte de protestation vivante contre

la révolution. »

Nous croyons devoir insérer en entier le programme du deuxième prix, qui a encore un rapport plus direct avec l'esprit et le but de notre journal:

« La société avoit, l'année dernière, proposé pour sujet d'un concours l'Histoire des bienfuits que la France doit au clergé : ce sujet n'a pas excité des efforts aussi heureux que l'autre concours; peut-être l'a-t-on trouvé trop vaste, et les écrivains ont-ils été épouvantés de la grandeur du cadre qu'ils avoient à parcourir. En effet, l'histoire des bienfaits que la France doit au clergé pouvoit faire la matière d'un ouvrage immense. On y observeroit l'influence du clergé dans tous les siècles, et on y verroit la monarchie créée par les évêques, suivant l'expression de Gibbon, et la civilisation, les lettres, les sciences et les arts, faisant successivement des progrès par la protection des pontifes et par le concours des différens ordres de la hiérarchie. Mais ce plan est trop étendu pour un livre, tel que la société le demande, pour un livre court et populaire, qui, pour produire plus d'effet, doit être resserré dans des limites tracées avec intelligence et sa-

gesse.

» La société, en mettant le même sujet au concours pour cette année, croit donc devoir engager les écrivains à borner l'histoire des bienfaits du clergé au temps qui s'est écoulé depuis l'invasion du protestantisme jusqu'à l'époque de la révolution. Cette époque, qui embrasse plus de deux siècles, fournira encore un assez vaste champ aux concurrens; elle offre, surtout dans le dix-septième siècle, de grands et beaux efforts de la part du clergé pour le bien du royaume; elle présente d'éclatans exemples de vertu dans le sacerdoce, et une foule d'établissemens, de fondations, d'œuvres et d'institutions, dont le plan ou l'exécution sont dus à la prévoyance et au zèle des ministres de la religion. C'est alors que brilloit ce Vincent de Paul qui donna à son siècle une si heureuse impulsion; cette impulsion fut puissamment secondée par d'illustres personnages, par de saints évéques, par des pasteurs zeles, par de courageux missionnaires. Des congrégations se formèrent, toutes dans un but utile à la religion ou à l'humanité; des hospices, des maisons de refuge, des séminaires, des écoles pour les classes les plus pauvres, des asiles pour tous les genres d'infortunes, s'élevèrent de toutes parts; et, ce qui est fort inconcevable, c'est que partout où nait quelque bonne œuvre on découvre que le projet en a été conçu ou exéculé par quelque prêtre vertueux, et lors même qu'il se cache derrière des noms plus célèbres, il est difficile de ne pas reconnoître son influence et son action.

» C'est un beau tableau que celui d'une époque si riche en souvenirs, et on ne doute pas que plusieurs amis de la religion et de leur pays ne s'emparent d'un sujet si attrayant. On ose les engager à être surtout historiens, et à ne pas recourir à des fictions qui ne pourroient que gâter leur ouvrage. On recherche beaucoup aujourd'hui ce qu'on appelle un cadre dramatique, on mêle les termes du roman au récit des évènemens passés; c'est ôter à la vérité quelque chose de la simplicité qui fait son plus bel ornement, c'est ébranler la confiance due à l'histoire. Des traits bien liés et présentés avec clarté, méthode et intérêt, offrent les meilleurs moyens d'attacher le lecteur et d'entraîner son

assentiment.

<sup>»</sup> Les concurrens trouveront des malériaux abondans dans les nombreuses vies des saints personnages des 16°, 17° et 18° siècles, dans les Bienfaits de la religion chrétienne, par Ryan, in-8°; dans l'Influence de la réformation de Luther, par Robe ot, in-8°; et dans l'Essai historique sur l'influence de la religion en France pendant le 17° siècle, 1824, 2 vol. in-8°. n

Chacun des deux ouvrages devra former un volume du format et de la grosseur de ceux que la société publie pour ses livraisons. Ils devront être envoyés avant le 25 novembre prochain. Une commission présidée par M. le duc de Rivière examinera les ouvrages. Le prix pour chacun sera une médaille d'or de 1200 fr. Ils seront distribués à la réunion annuelle du 25 janvier 1828. La société se réserve le droit d'imprimer les ouvrages au nombre qu'elle jugera nécessaire.

- Le sieur Blanchard, l'avocat de la petite église, dont nous avons cité une première lettre à l'auteur des Tablettes du clergé, nº 1273, vient d'en adresser une deuxième, datéc de Londres le 5 décembre 1826. Cet homme, qu'on oublie de plus en plus, ne peut souffrir qu'on ne s'occupe point de lui, et cherche, comme il peut, à faire un peu de bruit. Il répète tout ce qu'il a déjà dit dans vingt écrits, et s'imagine qu'on ne lui a pas répondu, parce qu'il lui plaît de ne pas lire les écrits publiés contre lui. Il annonce l'histoire de sa controverse qui doit, dit-il, paroître bientôt. Partout il s'exprime avec ce ton de confiance qui lui est naturel; il assure de nouveau que ses ouvrages sont inattaqués, que les évêques d'Irlande ont révoqué leur censure de sa doctrine, que Pie VII a voulu revenir à lui, que M. Milner est mort de chagrin des coups que lui a portés M. Blanchard. Ces assertions, aussi fausses qu'orgueilleuses, ne méritent plus la peine d'être résutées. Qui pourroit être dupe d'une jactance si ridicule? Qui pourroit ne pas avoir pitié de l'incroyable présomption d'un simple prêtre qui traduit à son tribunal le Pape et les évêques, qui a l'air de traiter avec eux d'égal à égal, et qui, sous prétexte de défendre la doctrine de Pie VI, est en pleine révolte contre son successeur, et ne reconnoît plus aucune autorité? C'est un système commode que d'exalter les évêques morts pour se dispenser d'obéir aux évêques vivans. Les Tablettes ont joint à la lettre de l'abbé Blanchard quelques bonnes notes pour faire sentir l'absurdité de ses prétentions.

— Une lettre d'un missionnaire français qui réside à Vincennes, dans l'Etat de l'Indiana, à l'ouest des Etats-Unis, donne de tristes détails sur cette mission. Ce missionnaire est M. Champomier, qui raconte ses traverses de manière à exciter vivement l'intérêt de ses amis, et même de

ceux qui ne le connoissent pas. M. Champomier est un jeune prêtre, parti de France il y a quelques années avec M. Chabrad, missionnaire du Kentuckey; il a été envoyé par M. l'évêque du Kentuckey à Vincennes, qui fait partie de son diocèse. Nous avons parlé plusieurs fois de cet établissement, qui est un ancien poste français, reste de nos possessions dans le Canada et la Louisiane. On y trouve encore bon nombre de descendans des premiers habitans; à force de vivre avec les Indiens, ils en ont pris les manières. Ils sont simples et bons, mais fort ignorans et pauvres. Plusieurs prêtres français y ont résidé depuis la révolution, et M. Flaget lui-même a gouverné quelque temps ce petit troupeau. M. Champomier, qui est actif et zélé, paroît avoir formé d'heureux projets pour le bien de la colonie; il s'étoit occupé d'y bâtir une église, mais ses matériaux furent consumés par le feu. Loin de se laisser abattre par un si fâcheux accident, il alla faire une quête dans les Etats de l'est, et recueillit en deux mois environ 2000 dollars, avec lesquels il reprit les travaux de son église. Déjà le bâtiment s'élevoit, mais le missionnaire, prévoyant le besoin de nouveaux fonds, entreprit un nouveau voyage. Le 23 août 1826, il partit pour le Canada, et traversa de vastes contrées où il trouva beaucoup d'habitans privés de tout moyen de salut. Plusieurs le supplièrent de leur donner les secours spirituels; il ne put se refuser à leurs prières et à leurs larmes, et passa quelque temps parmi eux. Il séjourna dans la ville du Détroit, et se rendit à Kingston, dans le haut Canada; mais il y tomba malade. Seul dans un pays où il ne connoissoit personne, on ne sauroit exprimer, dit-il, tout ce qu'il eut à souffrir. Il fut obligé de quitter le Canada, sans avoir rempli l'objet de son voyage, revint par New-York et Washington, et arriva avec peine à Louisville, première ville du Kentuckey, sans se douter de ce qui avoit pu se passer à Vincennes en son absence. Mais là les plus tristes nouvelles lui furent annoncées coup sur coup. Une Sœur de la charité, Henriette Gardiner, qui étoit l'ame et le soutien de l'établissement à Vincennes, étoit morte; l'école étoit supprimée, et, pour comble de malheur, un violent ouragan arrivé le 6 novembre dernier, avoit renversé deux côtés de la nouvelle église. Cet ouragan, qui n'avoit duré que quelques minutes, avoit ébranlé tous les bâtimens à Vincennes; il n'y eut laissé que des ruines s'il avoit duré un peu plus. Le missionnaire fut attéré de ces désolantes nouvelles, et se crut réservé aux épreuves de Job; cependant, ranimant son courage, il sentit la nécessité de tenir tête à tant de disgrâces. Des arrangemens furent pris pour rebâtir l'église, aussitôt que cela seroit possible; mais les moyens manquoient. Le missionnaire se proposoit de visiter la Louisiane, et d'essayer d'y recueillir quelques dons; il faisoit un appel à ses amis d'Europe, et les prioit de se résigner à quelques sacrifices pour une colonie pauvre et intéressante. Il s'agit ici du salut de plusieurs milliers d'ames qui, faute d'église et de culte public, pourroient passer au protestantisme. Il s'agit de consolider l'état de la religion à Vincennes, de pourvoir à la bonne éducation des enfans, de préparer des moyens d'instruction pour les Indiens des environs. Il y a plus de 16,000 catholiques dans les deux Etats de l'Indiana et des Illinois, et ce nombre s'augmenteroit sans doute rapidement, s'il y avoit plus de missionnaires, ou si celui qui y est étoit encouragé du moins dans ses projets, qui tendent tous au plus grand bien du troupeau qui lui est confié. On recommande cette œuvre à la charité des bons catholiques qui s'intéressent à tout ce qui touche la religion dans les contrées les plus éloignées.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. On sait que M. Récamier, un des médecins les plus distingnés de la capitale, fût nommé il y a quelque temps à la chaire de médecine au collège de France. Sa nomination n'eut pas l'honneur de plaire à un certain parti; les journaux s'élevèrent contre ce choix, et échaussèrent les esprits par leurs déclamations habituelles: M. Récamier étoit un Jésuite, et sa axmination étoit l'ouvrage de la congrégation. D'après ces bruits ridicules, une portion de la jeunesse qui fréquente les cours du collège de France accueillit mal l'estimable et savant prosesseur; ses premières leçons surent interrompues. Mardi dernier, le tumulte sut plus grand, et des jeunes gens surent conduits à la présecture. Leurs camarades les réclamèrent avec chaleur. M. Récamier passant par la rue de la Harpe au milieu d'un rassemblement, sut reconnu et assailli; on arrêta le cheval de son cabriolet, on lidemanda à grands cris la liberté des jeunes gens arrêtés. J'allois pour cela à la présecture, dit le docteur. Il s'achemina en esse la présecture, au milieu d'une escorte tumultueuse. Sur le pont Saint-

Michel, un piquet de gendarmerie s'est offert pour le dégager; mais M. Récamier a dit qu'il n'avoit rien à craindre au milieu des étudians. Arrivé à la préfecture, il y est entré seul, et n'a pu obtenie la liberté des jeunes gens arrêtés. Alors le tumulte a pris tous les caractères d'une sédition. La foule remplissoit le quai des Orfèvres et toutes les parties adjacentes; les bouliques étoient fermées, tout le quartier étoit dans les alarmes. Les jeunes gens ont voulu forcer les portes de la préfecture; enfin, à huit heures du soir, il a fallue employer la force armée: la gendarmerie a chargé, et c'est avec peine qu'on a dissipé les attroupemens. On dit que quelques jeunes gens ont été blessés: on peut les plaindre; mais que ne se tenoient-ils chez eux? On n'entrera désormais au cours qu'avec des billets. On les imprime; et quand ils scront distribués, les leçons recommenceront.

- Les jours suivans, les rassemblemens ont continué, quoiqu'il n'y cût point de cours de M. Récamier. Jeudi, des individus attachés à la police ont été maltraités par les jeunes gens; d'autres qui étoient seulement soupçonnés de l'être ont été arrêtés et fouillés. La force armée est arrivée, et a eu peine à dégager les agens de la police. Des groupes nombreux remplissoient les rues adjacentes à l'école de médecine; des étudians en droit étoient venus prêter main forte aux élèves en médecine, et des ouvriers des faubourgs s'étoient empressés de prendre part à ces rassemblemens. Les journaux font de leur mieux pour seconder ce mouvement; ils s'accordent à dire que la première cause de ces désordres est l'ordonnance qui a nommé M. Récamier. Ils accusent tantôt le ministère, tantôt la police, tantôt les gendarmes. L'un dit que c'est la police même qui a excité tout ce bruit; c'est elle apparemment qui fait battre ses agens. Un autre avertit les jeunes gens qu'ils ne devroient pas paroître sons armes devant la force armée. Presque tous se plaignent de l'intervention des gendarmes dont la présence, dit-on, irrite les esprits, et qui ont montré cependant une patience rare. Ainsi, il faudroit laisser faire des séditieux, et c'est une horreur que de contrarier les ébats de cette belle jeunesse dont un noble pair faisoit dernièrement un si brillant portrait; de cette jeunesse calme, sérieuse, toute occupée de ses études, de ses devoirs et de son instruction.

- Le Roi, à la demande de M. le maire de Dôle (Jura), a daigné

accorder son portrait en pied à cette ville.

— M. le curé du Luc (Var) s'étant adressé au Roi pour obtenir quelques secours pour la construction de son église, S. M. a bien voulu lui accorder 600 fr. Ce bienfait a été vivement senti par le pasteur et par les fidèles.

— S. M., sur le vœu des commissaires du canal de la Corrèze et de la Vézère, et pour leur donner un gage de l'intérêt qu'elle prend à la prospérité de cette entreprise, a, par ordonnance du 2 mai, statué que le canal porteroit à l'avenir le nom du duc de Bordeaux.

— M. le Dauphin; qui étoit parti de Paris le dimanche 13 après la messe, est arrivé à Orléans vers cinq heures du soir. Le prince n'avoit mis que six heures quarante minutes à faire la route. Une forte pluie n'a point empéché les habitans de se porter sur le passage de

S. A. R., qui a été saluée par les cris de vive le Roi! vive M. le Dauphin! Le prince est descendu à la préfecture, où les principaux fonctionnaires ont en l'honneur de diner avec lui. Le soir, S. A. R. a recu les corps; M. l'évêque a été admis le premier, et a présenté son chapitre et le clergé. M. le curé de la cathédrale a été parfaitement reconnu du prince, qu'il avoit déjà eu l'honneur de saluer à son précédent passage. La cour royale a été ensuite présentée, puis les divers corps et les fonctionnaires de différentes classes. A dix heures, M. le Dauphin s'est retiré. Le soir, la ville a été illuminée. Le lundi, à sept heures et demie du matin, le prince a entendu la messe, célébrée par M. l'évêque, at est parti à huit heures pour Tours. S. A. R. a bien voulu paroître satisfaite de l'accueil qu'elle a reçu, et a fait remettre au maire 1000 fr. pour les pauvres. Elle a donné aussi 100 fr. pour un jeune aveugle pour lequel on lui avoit présenté une pétition.

- S. A. R. Mme la Dauphine vient d'adresser 300 fr. à M. le souspréset de Lunéville, pour être remis au sieur Marchal, victime des

deux incendies de Moncel.

- M. le vicomte de Foucault, colonel de la gendarmerie de Paris, a adressé au Journal du commerce une lettre dans laquelle il déclare que tout ce que cette scuille a rapporté des violences exercées par quatre gendarmes sur un individu qu'ils avoient arrêté est de toute fausseté. M. de Foucault ajoute qu'il vient d'adresser une plainte contre le Journal du commerce à M. le procureur du Roi.

- Une ordonnance du Roi du 6 mai convoque pour le 21 juin prochain le collège électoral du 1er arrondissement du département de Seine-et-Marne, afin de procéder au remplacement de M. Pinte-

ville-Cernon, membre de la chambre des députés, décédé.

— L'éditeur responsable du Précurseur, l'un des journaux politiques de Lyon, vient d'être cité devant M. le juge d'instruction, comme accusé d'offense envers la personne du Roi, et d'attaque envers la dignité royale, d'efforts soutenus pour provoquer les citoyens, soit à désobéir aux lois, soit à s'armer contre l'autorité royale, et d'attaques contre les droits que le Roi tient de sa naissance.

— Nous avons annoncé le projet de loi sur la presse adopté le 2 mai, à Genève, par une majorité de 102 voix contre 13. Cette adoption, et à une telle majorité, est fort remarquable. Ainsi, tandis qu'ailleurs les esprits se soulévent contre une loi répressive des délits de la presse,

un Etat républicain et protestant en proclame la nécessité.

- Un ordre du roi d'Espagne enjoint à tous les anciens officiers de l'armée des cortès de rentrer dans l'intérieur du royaume, et de s'éloigner des frontières et des côtes jusqu'à la distance de 15 lieucs au moins.

#### CHAMBRE DES PAIRS.

Le 15, à l'ouverture de la séance, M. l'archevêque de Bordeaux, nommé pair de France par ordonnance du Roi du 5 novembre dernier, et qui n'avoit pas encore été recu, a été admis à préter serments

et à prendre seance.

Après divers rapports faits au nom du comité des pétitions par M. le baron Pasquier, la discussion s'est ouverte sur le projet de code-forestier. Les orateurs entendus sont MM. le baron Boissel de Mon-ville, le comte d'Haubersaert, le comte d'Argout et le duc d'Escars.

Le 16, la chambre s'est réunie pour continuer la discussion duprojet de loi de code forestier. Les orateurs entendus dans cette séance sont MM. le comte de Tournon, le marquis de Villesranche, le duc de Praslin, et le vicomte de Martignac, commissaire du Roi.

Le 17, deux orateurs, M. le vicomte Lainé et le comte de Mailly ont parlé sur l'ensemble du projet. M. le comte Roy, rapporteur de la commission, a ensuite présenté le résumé de la discussion générale. La délibération ayant commencé sur les articles, les trente premiersont été adoptés après diverses discussions, dans lesquelles ont été entendus MM. le duc de Praslin, le comte d'Haubersaert, le comte d'Argout, le duc de Brissac, le vicomte de Martignac et le marquis-de Bouthillier, commissaire du Roi.

## CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Le 15, l'ordre du jour est la délibération sur le budget du ministère de la justice. M. Bourdeau fait observer que le ministère de la justice est celui qui dépense le moins, et que personne n'ignore la noblesse et l'utilité de la destination des sommes qui lui sont allouées. Ensuite, l'orateur attaque l'institution des juges auditeurs, ou plutôt l'abus qu'on en a fait, et il en signale les funestes conséquences. Remontant à l'origine de cette institution, il dit que le gouvernement, en la créant, a voulu se réserver le moyen de faire au besoin des majorités au civil et au criminel. On attaque par là la magistrature dans son fondement, et il est du devoir des chambres d'avertir le trône des excès de l'administration; mais la chambre des députés ne peut mieux le faire qu'en rejetant les allocations de dépenses qui lui sont destinées.

M. le garde-des-sceaux fait d'abord remarquer que quand il seroit vrai que l'institution des juges-auditeurs est illégale, personne n'autoit le droit de conclure qu'il faut refuser à tous les magistrats le juste traitement que nos lois et nos réglemens leur accordent. Son Exc. discute ensuite les principes sur lesquels les conseillers et les juges-auditeurs ont été établis, et démontre qu'ils sont loin d'attaquer en rien la Charte. M. Dubourg pense que les tribunaux sont trop nombreux; le morcellement des propriétés, les gens d'affaires et la proximité des tribunaux donnent naissance à une multitude de procès, par la facilité que l'on a de faire prononcer sur les contestations qui s'élèvent.

M. Agier, ramenant la discussion sur l'institution des juges et conseillers-auditeurs, n'accuse pas les choix du gouvernement, auxquelsil rend pleine justice; mais il ne pense pas que toutes les garantiesd'indépendance soient suffisamment assurées par certaines circonstances de la position même de ces jeunes magistrals. M. Bourdeau reproduit les considérations qu'il a déjà présentées, et s'efforce de réfuter les argumens de M. de Peyronnet. M. Cambon s'oppose à l'affectation des (8,000 fr. économisés sur les fournitures des bureaux, à un supplément de traitement pour le secrétaire-général du ministère de la

justice et pour les employés de tous les grades.

M. Petou demande une réduction, non sur le traitement des directeurs, mais sur celui du ministre lui-même. C'est celui-là par lequel il est indispensable de commencer, si l'on veut enfin entrer dans la carrière des réductions. M. de Berthier s'étonne que la réduction des 30,200 fr. proposée par la commission ait disparu du second rapport, et demande à M. le rapporteur quelques explications à ce sujet. M. Fouquier-Long répond que le chapitre étoit le même en 1827, et qu'en retranchant les 30,200 fr., le budget de 1828 seroit inférieur à celui de 1827, ce qui seroit contre les intentions manifestées par la chambre.

M. le garde-des-sceaux déclare qu'il n'auroit pu produire tout le bien qu'a fait son ministère, s'il n'avoit pas été assisté de collaborateurs instruits. Ces collaborateurs n'ont que 12,000 fr. de traitement, il a cru devoir leur donner 15,000. Cette augmentation ne doit pas déplaire à la chambre. M. Cambon présente de nouvelles observations. On demande la clôture; cette proposition, combattue par M. B. Constant, est adoptée. L'amendement de M. Petou, qui consiste à retrancher 30,000 fr. du traitement des ministres, est rejeté, ainsi que la réduction des 30,200 fr. proposée sur divers articles du chapitre 1er. Ce chapitre est adopté.

Chapitre 2. Ministres d'Etat, 200,000 fr. Adopté sans discussion.

M. Méchin prononce un discours sur le chapitre 3 concernant le
conseil d'Etat, qu'il regarde comme une institution inutile et même
inconstitutionnelle; mais la chambre n'étant plus en nombre pour

délibérer la discussion est renvoyée au lendemain.

Le 16, on a repris la délibération sur le budget de 4828. M. Leisné de Villevêque a la parole sur le chapitre 3. Il présente diverses considérations sur le conseil d'Etat, et exprime le vœu que les affaires popéres devant lui soient plus promptement terminées que de coutumé. M. Ilyde de Neuville, après quelques observations à l'appui de celles présentées par M. de Villevêque, rappelle ce qui a été dit par la commission sur les infractions à la loi du 28 avril 1826, relative au cumul des places, et il demande qu'on fixe d'une manière précise quelle est la somme qui doit être mise en recette, comme ayant été indûment perçue jusqu'à ce jour par suite de ces abus. Il prie M. le garde-dessecaux de s'expliquer à ect égard.

M. le garde-des sceaux expose que le conseil d'Etat, par des lenteurs, n'a point, comme on semble le reprocher, contribué à empécher que justice entière ne fût rendue à M. Fabry, du malheur duquel MM. Hyde de Neuville et Villevêque avoient entretenu la chambre. La loi de 1816, continue le ministre, a été rigoureusement appliquée à tous les employés de mon département. Ils ne reçoire printégralement que le traitement de l'emploi le plus élevé, et que la moitié de l'autre traitement. Quant aux majorats, l'on suit exacte-

ment les lois pourl es constituer. Le chapitre 111 est mis aux voix et

adopté.

Le chapitre 4, relatif aux cours et tribunaux, et dont les fonds nécessaires sont évalués à 14 millions 561,620 fr., est adopté sans discussion; il en est de même des chapitres 5,6 et 7, concernant les fonds supplémentaires, l'indemnité temporaire, les dépenses imprévues.

M. B. Constant prononce un discours à l'occasion du chapitre 8, relatif aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle cide simple police. Il déclare qu'il refusera le fonds de ce chapitre, si l'on ne prouve pas que la justice poursuit ce qu'elle doit poursuivre. Cette déclaration de M. B. Constant n'empêche pas la chambre d'a-

dopter ce chapitre.

On passe au budget du ministère des affaires étrangères. M. Bignon, nouvellement élu pour succéder à M. de Girardin, a la parole. Il proteste de sa franchise et de sa droiture, et déclare qu'il s'efforcera de marcher sur les traces de son prédécesseur. Il va en donner la première preuve, en présentant des observations sur le département des affaires étrangères. L'orateur prétend que, dans ce ministère, il y a absence de système ou du moins absence de prévoyance. On n'y a jamais eu d'opinion, on les a toujours reçues du dehors. Passant ensuite en revue les relations de la France avec les différens cabinets de l'Europe, l'orateur trouve que notre gouvernement est bien éloigné d'avoir au dehors toute la considération qu'il devroit avoir.

M. de Vaublanc répond au discours de M. Bignon dans la partie qui concerne l'union de la France et de l'Espagne. On dit que ce peuple est maintenant sans ressources: on se trompe; il en a une a laquelle on n'a pas fait assez d'attention; c'est son caractère qui lui fera surmonter tous les obstacles. M. Laisné de Villevêque lit un dis-

cours que personne n'a pu entendre.

M. le ministre des affaires étrangères s'attache à rétablir sous leur vrai jour le nombre des faits que l'on a dénaturés, et sur lesquels on a fondé les raisonnemens qu'on a présentés à la chambre. Quant à ce qui regarde la Grèce, une question aussi grave ne peut pas être trai-tée à la tribune. Il suffit de savoir que la France continue à prendre, aux mesures qui peuvent amener la pacification, la part qui convient à sa dignité et à ses intérêts politiques. On a parlé d'un discours de M. Canning injurieux à la France; mais l'on auroit dû ajouter que M. Canning a fait imprimer ce discours, et l'on n'y trouve point ce que les journaux avoient rapporté. La question des titres de nos marcchaux non reconnus par l'Autriche n'est qu'un incident que la mauvaise foi a exploité pour égarer l'opinion publique. Il ne s'agit pas de savoir si la France reconnoît ces titres, mais si l'Autriche peut être sorcée à les reconnoitre. La Prusse pouvoit bien sorcer quelques villages à lui payer les impôts, puisqu'il est reconnu, par un traité, que ces villages sont par rapport à nous hors de la ligne de délimitation. Des raisons purement commerciales, et qui sont évidentes aux yeux de tout le monde, expliquent l'influence que l'Angleterre semble avoir sur le Portugal.

S. Exc. donne ensuite des explications sur la conduite de la France à l'égard de l'Espagne et de Naples, et finit par demander s'il est vrai que la marche du ministère est aussi blamable qu'on aime à le per-

suader.

M. Sébastiani parcourt successivement les diverses explications données par M. le ministre, et s'efforce de les combattre. M. Dudon prononce, en faveur du ministère des affaires étrangères, un discours qui est vivement interrompu par une partie du centre gauche, et surtout par M. Hyde de Neuville. En vain M. le président agite sa sonnette, et fait observer que le réglement défend les interruptions, le bruit continue, et M. Dudon, fatigué des efforts qu'a demandés de lei la

vivacité des débats, ne termine pas son discours.

Le 17, M. Laisné de Villevèque est appelé à la tribunc, mais l'honorable membre, qui paroît indisposé, renonce à la parole. M. Hyde de Neuville déclare vouloir répondre à quelques-uns des orateurs qui ont parlé peur et contre dans la séance de la veille. Il paie d'abord sa dette de reconnoissance à l'empereur Alexandre, dont les amis de la légitimité doivent toujours honorer et respecter la tombe. Il avoue ensuite que dans l'intérêt du commerce et de l'autorité légitime, sa main blanche n'auroit jamais apposé le sceau au traité qu'avoit signé la main noire de l'ancien esclave révoité de Saint-Domingue. Relativement à l'Amérique du sud. M. Hyde de Neuville soutient que la France ne pouvoit retirer que de modiques avantages commerciaux d'une prompte reconnoissance. Eu parlant de l'Angleterre et de l'Espagne, il déclare qu'il ne veut ni de cette liberté excessive, ni du despotisme qui amène l'anarchie.

M. Sébastiani vient répondre à une accusation grave-portée contre le comité grec. Il assure que les fonds ne sont point destinés aux pirates, comme on avoit semblé le dire, mais à une population opprinée par les Musulmans. M. Alexis de Noailles rend également justice aux intentions de ce comité. La discussion étant épuisée, M. le président met aux voix le chapitre 1er du budget des affaires

étrangères. Il est adopté.

M. Cambon demande une réduction de 28,000 fr. sur le traitement des bureaux. M. Fouquier-Long dit que la commission avoit proposé cette diminution; mais, comme elle a réduit le budget du ministère des affaires étrangères à 9 millons, elle n'a pas cru devoir persister proposer des réductions sur les articles de ce budget. M. de Berthier déclare qu'il ne comprend pas cette réponse, puisque l'on convient que les allocations des divers ministères doivent être diminuées. La

réduction est rejetée et l'article adopté.

M. Casimir Pérrier voudroit savoir si M. le ministre des finances présentera encore des demandes de crédits supplémentaires, le budget total étant diminué de 23 millions. M. de Villèle répond que les ministres se sont toujours efforcés de s'en passer; mais quelquefois des circonstances extraordinaires les nécessitant, alors on prandra une ordonnance du Roi, non plus pour les fonds supplémentaires à demander, mais pour l'autorisation de la création de la dépense. M. Casimir Perrier s'élève de nouveau contre les sommes demandées depuis cinq ans en forme de supplémens, et en particuler contre celles qu'a néces-

sitées l'occupation de l'Espagne. M. de Villèle réplique que les crédits ont été régularisés par des lois, et qu'il est facile de s'assurer qu'ils étoient nécessités par des circonstances extraordinaires. Le chapitre est adopté.

La commission propose plusieurs réductions sur le traitement des agens politiques, les frais de courriers, etc. Elles sont adoptées par la

chambre.

On passe au ministère des affaires ecclésiastiques, pour lequel le gouvernement demandoit 38 millions. La commission a proposé de revenir à l'allocation de 34 millions votée en 1827. M. Leclerc de Beaulieu indique diverses économies dans les dépenses d'administration; mais il peint le triste sort des prêtres septuagénaires, des anciennes religieuses et des curés de campagne. Il propose d'augmenter leur traitement, et de porter les dépenses ecclésiastiques à la somme totale de 36 millions 856,000 fr. M. Leclerc de Beaulieu, en finissant, fait remarquer qu'une ordonnance royale du 20 mars dernier a augmenté les traitemens des ministres protestans de troisième classe, et qu'il est de toute justice qu'on agisse à l'égard des prêtres catholiques comme on en a agi envers les ministres de la réforme.

M. Dupille parle dans le même sens que M. de Beaulieu; mais l'en-

semble de son discours n'a pas pu être entendu.

La chambre n'étant plus en nombre, la délibération est renvoyée au lendemain.

On vient de mettre au jour le volume des Mandemens et Instructions pastorales de M. de Boulogne, qui forme le cinquième tome de la collection. Ce volume comprend plus de trente Mandemens ou Instructions pastorales, parmi lesquels on remarque la Lettre pastorale du prélat pour son entrée dans son diocèse, et les Instructions pastorales sur la fidélité à Dieu et au Roi, sur les mauvais livres, sur l'éducation chrétienne, sur les missions, etc. Le talent et la vigueur qui règnent dans ces Instructions expliquent le succès éclatant qu'elles ont obtenu au dedan s et même au dehors du royaume.

On a joint à la fin un assez grand nombre de fragmens oratoires qui n'avoient pu trouver place dans le volume précédent. On a lieu de croire que ces morceaux intéresseront les amis de la religion et du goût.

Nous reviendrons sur ce volume qui, pour l'intérêt et le talent, n'a rien d'inférieur aux précédens. Le prix est de 7 fr. et 8 fr. 75 cent. franc de port.

Les Œuvres complètes de M. de Boulogne formeront 8 vol. in-8°, sur papier fin, et seront divisées en trois classes, dont chacune pourra être acquise séparément. Les Sermons et Discours que nous avons annoncés forment à vol., les Mandemens et Instructions pastorales 1 vol., et les Articles de critique et les mélanges en feront trois. Prix de chaque volume, 7 fr.

On souscrit à Paris, à la librairie ecclésiastique d'Adr. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

Discours de M. l'évêque d'Hermopolis, ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques; prononcé dans la séance de la chambre des députés, le 18 mai 1827, à l'occasion de la discussion sur le budget.

Messieurs, pourquoi faut-il que nous soyons obligés de revenir encore cette année sur ces éternelles accusations intentées au clergé, et qui sont tellement usées que, même avec de l'esprit et du talent,

il est assez difficile de les rajeunir?

Econtez les accusateurs, ils vous diront que le clergé est sans cesse animé d'un esprit de domination et d'envahissement qui se manifeste de toutes les manières. Ces prédications dictées par un zèle violent et persécuteur, ces lettres pastorales où l'on tente d'empiéter sur le domaine de l'autorité civile, ces missionnaires ambulans qui portent le trouble dans les cités et les campagnes, ces longues et pompeuses processions où les prêtres semblent trainer à leur char de triomphe les populations entières, ce jubilé qu'on semble avoir fait venir de Rome tout exprès pour alimenter le feu déjà si ardent de l'enthousiasme religieux; tels sont, dit-on, les instrumens de l'ambition du clergé.

Que dirons-nous encore de cette multitude de communautés religieuses qui couvrent la France entière, menacée de n'être plus qu'un
cloître, après n'avoir été naguère qu'un camp militaire? Déjà il
existe à Paris deux cents couvens dont l'établissement a dû coûter
cent millions; qui nous répondra qu'une partie des trésors de l'État
n'est pas versée sur des établissemens qui en sont indignes? Mais
aussi pourquoi un ecclésiastique à la tête des affaires du clergé et de
l'instruction publique? Ne croira-t-il pas qu'il faut laisser le peuple
dans l'ignorance pour mieux le gouverner? Un prêtre est toujours
prêtre avant tout; il est sous l'influence du clergé; s'il est évêque,
il a prêté serment de fidélité au Pape; n'y a -t - il pas là de quoi
faire concevoir de vives alarmes?

Voilà, Messieurs, ce que l'on a dit, ce que l'on dit encore, et ce que l'on dira, je le sais, malgré tous mes efforts. Du moins, la vérité ne sera pas restée captive dans mon cœur; elle aura retenti dans cette enceinte avec une juste liberté; descendue de cette tribune, elle sera portée dans la France entière: puisse-t-elle consoler ceux

que j'ai à défendre, en éclairant ceux qui les accusent!

Peut-être, Messieurs, toutes ces accusations contre le clergé trouveroient-elles leur réfutation dans ces seules paroles de l'orateur romain: « Vous me combattez par de vagues rumeurs; moi, je vous demande de solides raisons; » rumoribus mecum pugnas; ego autem à te rationes requiro. Venons au détail.

Prenons garde, Messieurs, de confondre l'autorité légitime du clergé avec celle qui ne le seroit pas, et n'allons pas le dépouiller de son divin apanage, sous prétexte qu'il ne faut y voir qu'une orgueil-feuse domination. Le caractère propre du sacerdoce, c'est le zèlé échétée, courageux, perpéruel pour les intérêts de la religion, dent le ciel lui a sonfié l'onseignement et la défense. Omi, le pramier deveir d'un pasteux, c'est de catéchiser, d'instruire, de faire aimer, prafiquer la religion, d'en exposer les croyances, sans mélange de vaines opinions; les préceptes, en se tenant également éloigné du relâchement et du rigorisme; le culte, en faisant sentir de quet esprit il doit être animé.

Sans doute le zèle doit être éclairé par la science, réglé par la charité; il ne con iste ni dans les éclais d'un amour-propre inflé, ni dans des déclamations qui n'auroient d'autre mérife que celui de teur violence; mais s'il n'est pas emporté, il n'est pas pusillanime; s'il doit éparguer le vicieux, il ne doit pas trembler devant le vice; il charité la plus pure, la plus sincère a quelquefois une sainte liberté, une sainte véhémence qui a été connue par tout ce que l'Eglise chrétienne a eu de plus docte, de plus éloquent et de plus pieux à la fois: des Grégoire de Nazianze, des Chrisostòme chez les anciens,

des Bourdaloue et des Massillon chez les modernes.

Loin de nons cet esprit de domination qui se trahiroit par des parroles fastueuses, par des manières hautaines, par des personnalités
offensantes; mais il est un ton, un langage qui appartient au prêtre
de la loi nouvelle, qui est la suite inévitable du céleste ministère
qu'il remplit. Le pasteur ne se présente pas à son troupeau comme un
officier de morale, comme un professeur de système de son invention,
mais comme l'envoyé de Dicu; c'est là ce qui fait sa dignité et sa
force; jout foible mortel qu'il est, it a le droit de dire, comme l'apotre: « Je suis auprès de vous l'ambassadeur du divin fondateur du
christianisme, » pro Christo legatione fungimus.

Qu'on ne vienne pas nous accuser d'être les ennemis de notre siècle, de chercher à le flétrir, de le calomnier en metaunt au grand jour ce qu'il a de mauvais, et cachant ce qu'il a d'estimable. Messieurs, dans tous les siècles, combien d'écrivains moralistes dut fait le censure souvent assez amère des vices de leur temps dont l'effronterie les révoltoit, plutôt que l'éloge de la vertu dont la modestie peut-être échappoit à leurs regards! Leur en a-t-on fait un crime? Le poète romain étoit-il l'ennemi de sa patrie, lorsqu'il accusoit sea contemporains de mettre la vertu après l'argent, virtus post nummas? et cet autre satirique, à mordante hypérbole, a t-il été régardé comme un mauvais citoyen, parce qu'il disoit avec tant d'énergie: « Plus redutable que les armes, le vice a subjugué Rome et vengé à Uni-

Sævior armis Luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem?

Sous le règne de Louis XIV, les orateurs qui ont le plus illustré la élaire chrétienne, et dont les discours sont le chief-dœuvre de l'éloquence française, se sont permis de faire les peintures les plus vives des désordrés publics, des vives de la cour et le la ville : fin avoient pour auditeurs le grand roi et le grand Condé, et ces auditeurs-la avoient la courageuse bonne foi de dire : k II a fait son de dévoir, c'est à nous à faire le noire. » Que si dans le temps présent un rêle immodére laissoit quelquefois échapper des parolés déplacées; la sagesse des prémiers pasteurs auroit bientôt réprimé ces écarts. N'exagérons rien; mais tachons de voir les choses comme

elles sont.

Depuis treize années de restauration, que de léttées pastorales, de mandemens, de circulaires, d'avertissemens sont partis des mains des évêques, et ont été répandus dans les diverses contrées de la France! En bien! dans cette multitude d'écrits de tout genre, il en est trois ou quatre veulement qui ont fixé un moment l'attention de l'autorité. Nos quatre veulement qui ont fixé un moment l'attention de l'autorité. Nos quatre vingts premiers pasteurs vivent paisiblement dans leurs diocèses; fis les parcourent, escortés de leurs douces et généreures vertus; ils répandent autour d'eux des consolations et des bienfait; feur langage est aussi sage que leur charité est sincère. N'importé; s'il faffoit écouter de vaines allégations, on seroit tenté de croire que ces quatre-vingts pontifés our dissent ensemble une vaste compiration

contre l'Etat. Rut-il jamais reproche plus insignifiant?

Trente mille éccléssatiques remplissent journellement les fonctions de leur ministère au sein des villes et des campagnes; sans cesse in ont des relations avec les autorités locales, avec des citoyens de tout rang, de toute opinion. Or, je le demande, dans les circonstances difficiles où nous sommes placés, au milien du choc et du tumulte de tant d'intérêts et de tant de sentimens divers, se pourroit-il que la paix ne fut jamais altérée? que jamais il ne s'élevat aucun conflit de juridiction? que jamais il ne se présentat aucune de ces affaires délicates, embarrassantes, faites pour diviser les meilleurs esprits? Rien de semblable ne s'est vu dans aucun siècle; il y aura des quereffet tant qu'il y aura des hommes. Je l'avouerai ingénument, Messieurs, obligé, comme ministre du Roi, de m'occuper de questions relatives à ties affaires temporelles ou mixtes qui concernent le clerge, Je me mis treuve bien souvent dans une grande perplexité, et j'ai très bien senti comment des hommes timorés, et d'ailleurs très pacifiques, avoient pu de très bonne foi être partagés entre la crainte de souiller leur conscience par des concessions poussées, trop loin, et celle d'amener malgré eux quelque trouble passager, par une résistance qui leur paroissoit commandee. La paix complète, parfaite, n'a jamais régne sur la terre; les hommes ne sont pas des anges.

Dans l'ordre civil, ne s'élève-t-il pas des conflits de prétentions contraires sur les prétences, la compétence, les limites des divers pouvoirs? Fauthoit il pour céla s'imaginer que la société civile se divers cout? Ou arrive-t-il? Un différend, je suppose, s'élève entre un maire ét un desservant; dans d'autres temps, la querelle auroit blea pu ne pas franchir les limites du village où elle a pris naissance; aujourd hui les trompettes de la renommée s'en emparent et la propagent en tous lienx. Ajoutet que très-souvent les faits sont afternement les mensonnés les plus caractérisés se répandent de toutes parts. La faute d'un seul, si même il y a ch faute, devient celle de tous;

le calomnie offusque les esprits de ses nuages, et voilà que d'un bout de la France à l'autre, les prêtres sont présentés comme des usurpateurs. On sait qu'il n'existe plus pour eux de privilèges; qu'ils sont justiciables des mêmes tribunaux que le reste des citoyens, soumis aux mêmes lois; qu'ils sont étrangers à l'administration civile : n'importe; s'il falloit écouter leurs détracteurs, on diroit que tous les curés et tous les desservans se sont mis en insurrection armée, et qu'après s'être rendus maîtres, par violence, d'une partie de l'autorité tempo-relle, ils sont à la veille de la conquerir toute entière.

Poursuivons. Les deux derniers siècles ont bien certainement été, pour l'église de France en particulier, de véritables siècles de lumières. Que de savans, que d'éloquens, que de vertueux pessonnages je pourrois citer à ce sujet! Eh bien! dans le cours de ces siècles mémorables, on a pourtant vu des missions sans nombre, auxquelles, ainsi que je vous l'ai rappelé l'année dernière, ont pris part tout ce qu'il y avoit de plus docte et de plus vénérable dans le sacerdocc. On y a vu des plantations solennelles de croix, de pompeuses cérémonies qui attiroient la multitude, et qui étoient commandées par des circonstances extraordinaires; des jubilés tous les vingt-cinq ans, qui venoient imprimer un grand mouvement à tous les esprits: cela empêcha-t-il les sciences et les lettres de prendre un essor prodigieux? Non, Messicurs, il sussit de nommer Descartes, Pascal, Bossuet. N'importe; on affecte de ne voir que de la barbarie dans ce qu'a vu se pratiquer l'époque la plus civilisée qui fût jamais.

Je viens aux congrégations et communautés religieuses de femmes. Voici des faits très-positifs. Il existe en France 2,800 établissemens religieux de femmes, sur quoi, chose remarquable, 2,200 s'étoient formés dans les douze dernières années qui ont précédé la restauration, et 600 seulement dans les douze qui l'ont suivie. La presque totallsé de cet établissémens est consacrét, soit à l'instruction ne l'an-fance, tant pour les classes les plus obscures que pour celles qui sont plus élevées, soit au soulagement ou au service des paurres et des malades; cc. n'est pas trop sur 38,000 communes que 2,800 établissemens d'une nature si précieuse pour l'humanité. Les communes qui ont le bonheur d'en être en possession sont jalouses de les conserver, et celles qui en sont privées les appellent de tous leurs vœux ; y a t il

là de quoi s'alarmer?

Mais pourquoi en a-t il été si souvent question au Bulletin des lois? Messieurs, cela tient aux formes assez sevères pour leur autori-

sation, qu'à prescrites la loi du mois de mai 1825.

Quand une congrégation, en vertu de cette loi, demande l'auterisation, il faut d'abord que ses statuts soient vérifiés au conseil d'Etat: il intervient alors une ordonnance qui en autorise l'enregistrement, et cette ordonnance doit être misé au Bulletin des lois.

Après l'enregistrement intervient une seconde ordonnance pour l'autorisation définitive de l'établissement dont il s'agit, ordonnance

qui paroit aussi au Bulletin des lois.

Ce n'est pas tout : chaque maison particulière faisant partie d'une association dejà reconnue, ne peut être legalement reconnue ellemime que par une ordonnance royale, qui est rendue publique.

Enfin un établissement est-il autorisé? Qu'arrive-t-il presque toujours? C'est que la supéricure ou bien un membre de la communauté, qui possède sur sa tête les bâtimens et leurs dépendances, en fait l'abandon ou plutôt la remise à cette communauté, et voilà, pour le dire en passant, ce qui explique toutes ces donations dont on fait tant de bruit. Or, il faut encore ici une ordonnance royale qui est portée à la connoissance du public. C'est ainsi que les ordonnances' sont bien plus nombreuses que les établissemens qu'elles concernent

Mais est-il bien vrai qu'il existe à Paris deux cents couvents, et que leur établissement a du coûter 100 mi lions? Messieurs, cela a été dit: mais cela prouve seulement qu'on peut avoir beaucoup d'esprit, et se montrer à la guerre un habile capitaine, et avoir quelque-

fois tort à la tribune.

- Sans doute on ne voudra pas appeler du nom de monastère ou de couvent, ni ces petites réunions de Sœurs de paroisses, servantes des pauvres ou institutrices gratuites des enfans dans les divers quartiers de la capitale, ni ces autres réunions de filles de charité, logées, nourries dans les établissemens publics auxquels elles sont attachées, tels que l'Hôtel-Dieu, l'hôpital Saint-Louis, celui des ensans malades, celui de la Charité, celui des Incurables, hôtel des Invalides. Et en vérité, la demeure de ces Sœurs hospitalières est si pauvre, leur habillement si grossier, leur nourriture si frugale, que pour en saire les frais il n'est pas nécessaire de compter par millions. Et combien existe-t-il dans Paris de couveus proprement dits, composés de 15, 20, 30 religieuses vouées aux habitudes monastiques et vivant dans une retraite absolue? Il en existe trente-quatre, et sur ce nombre, 4 ou 6 seulement se frouvent dans un certain état de prospérité tempo-relle, grace à la générosité de la supérieure ou de l'un des membres de la communauté, favorisés des biens de la fortune. Tout le reste vit modestement d'économies et de privations, du fruit du travail journalier, ou des ressources que peut leur fournir un pensionnat plus ou moins nombreux; et ce que je viens de dire s'applique aussi à tous les départemens de la France. Telle est l'exacte vérité.

Ne pensez pas que les deniers publics sient été détournés de leur destination pour aller enrichir des établissemens non reconnus par l'Etat. Messieurs, au commencement de ce siècle, le capitaine fameux que la victoire plaça à la tête de la France, sentit le besoin de faire revivre ces congrégations si précieuses pour l'humanité souffrante, pour l'enfance et la vieillesse délaissées, ou pour l'éducation du premier âge; plusieurs de ces congrégations reçurent une sorte de dotation au budget de l'État. Depuis la restauration il s'en est établi de nouvelles, et d'une immense utilité, comme celles qui ont pour but de former ces maitresses d'écoles pour les campagnes: or, les seules qui aient été secourues sur les fonds de mon ministère sont celles qui étoient légalement reconnues; jamais le plus léger secours n'a été

donné à celles qui ne l'étoient pas.

Maintenant, Messieurs, je le demande, à quoi peuvent aboutir tant d'exagérations, tant d'attaques irréfléchies contre le clergé? A rien autre chose qu'à semer de fausses et dangereuses alarmes. Des bruits mensengers se répandent de bien des manières, et surtout par des

écrits, sur les ministres des autels; le lecteur est naturellement crédule; à force de les entendre répéter, il finit par y croire; bientôt les esprits s'échaussent, on met l'imagination à la place de la raison, des fantomes à la place des réalités, l'égarement se communique, c'est comme une espèce d'épidémie morale. Voyez l'injustice et l'inconséquence de bien des écrits dirigés contre le sacerdoce. Chose étrange! d'un côté on veut que le clergé soit calme, en paix avec tout le monde, toujours mesuré dans sa conduite comme dans ses discours : rien de mieux ; c'est son devoir. Mais d'un autre côté qu'a-t-on fait? précisément tout ce qu'il falloit pour désoler sa patience, pour l'indisposer et l'aigrir, s'il étoit possible. On l'insulte, on le menace, on le signale comme un ennemi. La satire et la calomnie le livrent tourà-tour à la haine et à la dérision publique; on fait revivre, peut-être sans y penser, ces jours de funeste mémoire, où l'on préludeit aux supplices par les outrages; certes, c'est bien ainsi qu'on persécute. et qu'on opprime; ce n'est pas aires qu'on rapproche, qu'on gagne les esprits (Mouvement presque général et très-prononcé d'adhésion.)

On vent que le clergé s'attache à nos institutions politiques, riende mieux encore : nous serons les premiers à en donner l'exemple. Mais si un esprit engemi yeut faire de nos institutions un instrument de servitude contre cette portion de citoyens français à laquelle j'aj l'honneur d'appartenir, outrager la religion catholique et ses ministres an nom de la tolérance, traiter de superstition les devoirs les plus anciens, les plus universels, les plus sacrés de la piété chrétienne, appeler fanatisme le zèle d'ailleurs le plus légitime; si l'on veut que le prêtre soit dans le temple comme une idole qui a des yeur pour ne pas voir et une langue pour ne rien dire, que son ministère soit saus dignité, sans considération, sans influence, même dans les choses spizituelles qui sont de son domaine; si l'on veut, à force de nous entourer de soupcon et de méliances, faire de nous une chase de quispects, en aftendant qu'on puisse en saire une classe d'Iloses (senention), je ne verrai là qu'une intolérance cruelle; et, si c'est ainsi que l'on entendinque precher l'amour de nos institutions, je demanderai ce que l'on feroit donc si l'on vouloit travailler à les rendre odienses. Vive adhésion à droite.) Sonvent j'aj eu le cœur flétri de cet inique, de ce barbare langage;

multitude, rappeler par votre noble indépendance, cette parole d'un sovert j'ai eu le cœur flétri de cet inique, de ce barbare langage; j'aime à exhaler mes plaintes douloureuses devant vous, Manieure, qui saver passions mobiles de la choses, formet et les choses, point au gré des passions mobiles de la Soprache vous probles de la choses, probles de la choses, probles de la choses, probles de la choses, probles de la chose de la chose

specien:

Nec sussit aut ponis sacures. Arbitrio popularis auras.

Je pounnis la discussion. Après quelques paroles où il se montre bienguillant pour le personne du ministre, qui est en ce moment à la tribune, un orateur s'est montre plus sévère envers lui sous le rapport des fonctions publiques qu'il remplit; il voit avec une inquiétude un acclésissique chargé d'un portefeuille et admis dans les contents du Roi.

Is direi d'abord, commenches de l'instruction publique, que dess

mos écoles ce sont les memes études, les mêmes méthodes, les mêmes exercices, la même discipline qu'avant notre administration; qu'en marchant sur les traces de nos illustres prédécesseurs, nous avons vu quelques branches de l'enseignement prendre un utile accroissement, comme celles de l'histoire, de la géographie, de la langue grecque. Quelle est la ville en Europe qui possède des cours publics, plus brillans, plus nombrenx, plus fréquentés par des étrangers que les cours de physique, de chimie, de belles-lettres, faits à Paris par des professeurs de l'Université?

J'ajouterai que les collèges royaux, loin de dépérir, sont dans un état de véritable prospérité; que loin d'avoir diminué, le nombre det élèves internes ou externes s'y est accru d'une manière sensible; j'en dirai autant des collèges communaux. C'est par erreur que le contraire a été mis en avant. Ceux qui se séroient figuré ou que le corps enseignant est menacé dans son existence, ou que l'on pourroit s'en passer, se trompent également. C'est mon opinion d'autant plus ferme qu'elle

est plus réfléchie.

Craindroit-on qu'un ecclésiastique fût ennemi de l'instruction primaire? Ce seroit un bien étrange préjugé. Cette instruction sagement dirigée est un bienfait immense; dans tous les temps le clergé l'a compris. Non seulement il a toujours conservé précieusement le feu sact des sciences et des lettres; non-seulement imitant en cela les pontifes romains, les diverses églises de l'Europe ont fait des efforts inouis pour ranimer le flambeau des lumières dans les classes élevées; mais encore elles n'ont rien négligé pour en faire arriver quelques étincelles jus-

qu'aux classes les plus obscures.

Dans le douzième siècle, un concile de Latran, sous la direction d'un grand Pape, ordonna que pour que les pauvres ne fussent pas privés de toute instruction, il y auroit dans chaque cathédrale un ecclénastique charge de les instruire; le nom d'écolatre étoit donné à elui qui ctoit préposé au gouvernement des petites écoles. Il y a deux siècles qu'il se forma en Italie une congrégation connue sous le nom de Clercs réguliers des écoles pies, qui avoit pour but d'instruire les enfans et surtout cenz des pauvres. Pour parler de notre France, à qui at elle dû la création de ces Frères des écoles chrétiennes, si chers aux villes qui les possèdent et que dédaigne peut-être un orgueilleux savoir? C'est à l'abbé de la Salle, chanoine de Reims. Vivement affli-gé de voir une multitude d'enfans livrés à l'ignorance, à l'oisiveté et aux vices qu'elles entrainent, il conçoit le dessein de former une société de maîtres d'école, et à travers des obstacles sans nombre, il vient de les établir. J'ai étudié leurs livres, j'ai examiné leurs méthodes, plus d'une fois même j'ai assisté à leurs classes pour être témoin de leur manière d'enseigner; et je ne rougirai pas d'avouer que je me range parmi les admirateurs de ces bons Frères, qu'on affecte quelquefois d'appeler les Frères ignorantins. (Voix nombreuses: Très-bien, très-bien!)

Et cette multitude de Sœurs de charité, disséminées dans les villes et les campagnes, qui instruisent les enfans de la dernière classe de la société, à qui sont-elles redevables de leurs statuts, du régime qu'elles suivent dans leurs écoles? à des ecclésiastiques. Il fout placer

avant tous saint Vincent de Paul, qui joignoit au cœur d'un chrétien

la tête d'un législateur:

On nous dit qu'un prêtre doit se ressentir de ses habitudes, qu'il est prêtre avant tout. Eh bien! Messicurs, tant mieux; plus il sera pénétré de l'esprit de sa profession, et plus il sera fidèle à tous ses devoirs, et plus il sentira qu'il doit honorer son caractère par le dés-intéressement, la modération et le courage tout à la fois; oui, plus il sera prêtre et plus il sera citoyen. Ne faut il pas qu'un militaire soit militaire, que le magistrat soit magistrat? Que penseroit-on d'un capitaine qui ne meitroit pas avant tout la discipline, la bonne tenue, la réputation, la gloire du corps qu'il commande? Mais cela ne l'empêchera pas d'être fidèle à son pays, à son Roi, à tous les devoirs de la vie domestique et civile.

On dit que le prêtre qui se trouvera à la tête des affaires, ne pourra pas se défendre de l'influence du clergé. Le ministre ne doit être esclave de personne, il ne doit l'être que de sa conscience. Mais si cette influence était sage, éclairée, pourquoi s'en détendroit-il? Le magistrat ne consulte-t-il pas le magistrat? A-t on accusé Lamoignon ou d'Aguesseau d'être sous le joug de la magistratre, parce que, pour la rédaction de leurs célèbres ordonnances, ils s'aidaient de ce qu'elle avoit de plus expérimenté et de plus éclairé dans la

jurisprudence?

On dit qu'un évêque fait serment de fidélité au Pape, et que cela seul doit le rendre suspect. Messieurs, dans l'univers catholique, il n'est pas d'évêque qui ne reçeive sa mission spirituelle de Rome, et qui, le jour de sa consécration, ne signe une formule dans laquelle il professe envers le saint Siège l'obéissance voulue par les canons de l'Eglise universelle; mais ce serment est si peu exclusif de ce que chacun doit à son pays, dans l'ordre civil et politique, que la formule de l'obéissance jurée au saint Père par les évéques français, se termine ainsi a J'y souscris d'autant plus volontiers, que je suis plus ser set au qu'elle ne déroge en rien à la fidélité que je dois au Roi et à ses successeurs légitimes. » Messieurs, Bossuet et le cardinal de Luzerne avoient souscrit à cette formule, ce qui n'empêcha pas le premier de rédiger la Déclaration de 1682, et n'a pas empêché le second de la défendre dans un savant ouvrage.

Je placerai ici une réflexion importante : le saint Siège connoît fort bien quelles sont nos maximes françaises; il sait combien en particulier est sacrée pour nous celle qui proclame l'indépendance pleine et entière de la puissance temporelle dans les matières de son ressort sous toutes les formes du gouvernement; indépendance que vient de professer si hautement une église catholique étrangère, celle d'Irlande; il sait que si, pour me servir des expressions de Bossuet, nous lui sommes unis par le fond de nos entrailles dans les choses de la foi, c'est-à-dire, dans les dogmes définis et proposés à croire par l'Eglise universelle, nos théologiens diffèrent d'avec ceux de l'Italie dans les choses d'opinion, abandonnées à la dispute des écoles. L'immortel Pie VI n'ignoroit pas que l'épiscopat français, au commencement de la révolution, étoit fidèle aux traditions de ces prédécesseurs, et que la très-grande majorité de ses membres, élèves de la Sorbonne, en

avoient professé la doctrine dans leurs thèses publiques; et toutefois, dans son bref très-solennel de 1791, il fait un éloge magnifique de l'église de France, en lui donnant la qualification d'église gallicane.

Son successeur, de sainte mémoire, dans une allocution en plein consistaire, du 26 juin 1805, après avoir rappelé les témoignages touchans de pièté filiale qu'il avoit reçus du peuple français, ajoute :

« Que dirons-nous du très-illustre clergé de l'église gallicane; quait à autem de præclarissimo ecclesiæ gallicanæ clero dicemus! Nous avons » cru devoir lui départir les louanges qui lui sont dues devant l'É» glise toute entière; debitis illum laudibus coram universa Ecclesia » ornandum à nobis esse mèrito judicavimus. »

Telle est donc l'union intime et profonde de l'église de France avec l'Église romaine, centre de la catholicité; et quand nous entendons les souverains pontifes célébrer ainsi, à la face de l'univers, ce qu'ils appellent eux-mêmes l'église gallicane, que penser de quelques espriis singuliers qui repoussent jusqu'à cette dénomination, lancent des anathèmes contre nos évêques et la Sorbonne, et ne craignent pas de regarder comme ennemie et presque séparée du saint Siège, une église que le saint Siège chérit et préconise comme une des plus belles

parties de la chrétienté?

On a para étonné que la nomination des aumoniers des troupes de terre et de mer ne soit pas dans les mains du ministre des affaires ecclésiastiques, mais dans celles du grand-aumonier de France. Messieurs, qu'on se repose pour cela sur celui qui, rehaussant un grand nom par de grandes vertus, s'en trouve chargé suivant l'usage; car faut bien savoir que ce qui se pratique à ce sujet s'est pratiqué dans l'ancien régime; et ensuite dans le nouveau, sous les divers ministères qui ont précédé le nôtre, à commencer par celui de l'homme de talent qui, le premier en France, s'est appelé ministre des cultes.

Messieurs, ce n'est pas avec les exagérations, mais avec du bon sens; que se réglent les choses humaines. Evitons de semer dans nos discouts des paroles qui pourroient ranimer des feux ma éteints; éraignons d'ébranler ce qu'on désire maintenir, et memé de renverser l'édifice en ruinant ses fondemens. Heureusement il est aujourd'hui en france un sentiment commun à tous, c'est un amour immense de repos, c'est un désir profond de conserver ce qui est. Pour nous, nous aimons à ne voir dans l'ordre actuel que l'ancienne monarchie, rajeu-

nie sous des formes nouvelles.

Mais qu'on ne s'y trompe pas; si la légitimité n'est pas le despotisme, la Charte n'est pas la démocratie. Il ne faut pas plus de flatteurs des peuples que de flatteurs des rois. (Vive adhésion.) Ayons le courage d'envisager la société telle que le temps l'a faite; jeunes et vieux Français, montrons plus d'indulgence les uns pour les autres. Que les Français de l'ancien temps aient quelque peine à se plier à nos formes actuelles; que ceux qui ont marché paisiblement avec l'ancienne monarchie's accommodent moins aiement des allures de la nouvelle cela est naturel; mais il faut qu'ils comprennent bien qu'il est des choses passées pour toujours, et que ce n'est pas avec des regrets qu'on peut ranimer la poussière des tombeaux.

Je conçois aussi qu'une jeunesse ardente dont l'expérience n'a pas

muri la raison, frappée de ce qui est, ne le soit pas de ce qui a est plus, et qu'elle n'estime pas assez les générations qui l'ont précèdée. Mais il faut lui dire que personne ne peut avoir la pensée de donner au dix-neuvième siècle les institutions, les lois et les mœurs du treiaième; qu'à la vérité, les nations ne remontent pas plus le fleuve des ages que les individus ne remontent le fleuve de la vie, mais que toutefois, pour les régénérer, la sagesse a fait un devoir à tous les législateurs de consuiter les traditions, les habitudes, le caractère national; qu'il ne s'agit pas de rétrogader, mais de renourr la chaîne des temps, mais de s'appuyer sur le passé pour s'élancer avec plus d'assurance vers l'avenir. Il faut rappeler à la jeunesse qu'une race de rois qui a régné huit siècles sur la France, en lui procurant autant de gloire civile, militaire et littéraire, qu'aucun autre peuple en ait jamais obtenu, n'a pas du manquer de génie, de vaillance et de sagesse, et que c'est à sus constans efforts que nous devons les progrès et le perfectionnement de cette civilisation dont nous jouissons aujourd'hui.

Nous savons bien que malgré toutes les vicissitudes, le sol de la France ne sauroit périr, que la France ne deviendra pas un désert suhabité, qu'elle ne manquera ni de bras pour l'agriculture, ni de bras pour les arts de l'industrie; mais aussi la France libre, tranquille, seureuse, périroit le jour où les Français ne confondroient plus dans

deurs sentimens la patric et le Roi, le Roi et la patrie.

## NOUVELLES ECCLESIASTIQUES.

Pans. Le sacre de M. l'évêque de Verdun a eu lieu dimanche matin dans l'église des dames Carmélites, rue de Vaugirard. M. l'archevêque d'Aix, prélat consécrateur, étoit assisté de M. l'évêque de Strashourg et de M. l'évêque de Nanci; M. l'évêque d'Angoulême, qui avoit été invité à être un des prélats assistans et qui étoit attendu à Paris, n'ayant pur arriver à temps pour la cérémonie. M. le cardinal de Latil, archevêque de Reims, MM. les archevêques de Bordesux et de Bourges, MM. les évêques d'Autun, d'Evreux et de Tempe, M. l'ancien évêque de Tulle et M. l'évêque nommé de La Rochelle assistoient au sacre en rochet et en mozette. Plusieurs ecclésiastiques, des députés et autres personnes de distinction s'y trouvoient aussi.

Dame, dans l'octave de l'Ascension; les exercices commenceront vendredi soir. Les instructions seront faites par

MM, de Maccarthy, Guyon et Petit.

## NOUVELLES POLITIQUES.

Paris. Somedi dernier, le Roi , accompagné de Mas la Dauphine , a honoré de sa visite la maison royale d'éducation de la Légiond'Honneur, à St-Denis. S. M. et S. A. R. ont été reques par le grandchancelier, le secrétaire de l'ordre, Mme la surintendante et les dames dignitaires. Après la bénédiction du saint secrement, donnée dans la chapelle de la maison par M. l'archeveque de Paris, S. M. a parcourn les salles consacrées aux différens genres de travail, et plusieurs fois elle a témoigné sa natisfaction de la bonne tenue des élèves et de leur application à l'étude. Après avoir passé trois houres dans l'établissement, le Roi est entré dans la cour d'Honneur, où il à trouvé le premier régiment de la garde rangé en hataille. S. M. l'a passé en regue et sait défiles devent elle, après quoi elle est montée en voiture. Les eris de vive le Roi! vive Mme la Dauphine! qui avoient accueille S. M. et S. A. R. à leur arrivée, les ont accompagnées à leur départ. ... M. le Danphin, après avoir visité les écoles de Saumuriet de

la Flèche, est arrivé dimenche matin à Paris.

- La cour a pris le deuil pour 21 jours à l'odeavion de la mort du roi de Saxe; le denil sera en noir pour les onze premiers jours, et en

blanc pour les suivans.

-Sur la demande de M. le ministre de l'intérieur, l'Académie royale de médecine a fait examiner la question de la contagion ou de la non contagion de la fièvre jaune. Les conclusions prises à l'unanimité par tous les membres presens à la séance extraordinaire qui a eu lieu la semaine dernière, portent que l'on peut, sans inconvenient, suspendre la formation des divers établissemens sanitaires projetés dans la vue d'empéches l'introduction de la fièvre jaune en France.

- L'éditeur responsable du Constitutionnel est cité à comparoitre le 26 mai au tribanal de police correctionnelle, comme prévenu de diffamation envers des autorités et admitistrations publiques , par suite

d'un article inséré au numéro du 20 de ce mois.

— Les jeunes gens arrêtés à la suite des désordres survetus au cours de M. Bécamier étaient an nombre de quatorze; plusieurs d'entre

guz unt été remis en liberté.

- M. le procureur du Roi a requis une instruction contre les auteurs de violences exercées le 17 de ce mois, sur la place de l'Emple

de médecine, envers des particuliers.

- Un journal annonce que l'agent de police maltraité le 18 mbi à l'Ecole de médecine est un angien militaire décoré, et que la carte d'élegteur dont on le prouve muni avoit été légitimement acqui-a par lui, attendu que cet ancien militaire payoit en 1824 plus de 350 fr. de contributions.

- M. Benjamin Constant a été appulé devant M. Leblond, juge d'instruction, pour déposer les pièces mantionnées dans son discours à la chambre des députés, et relatives aux troubles sur quante sur le

place, de l'Esple; de médecine.

— On annonce que l'instruction relative aux scènes déplorables qui ont eu lieu lots des sunérailles de M. de La Rochesoucaul-Lian-court vient de se terminer par une ordonnance de non lieu à suivre.

- M. de Couchery ayant donné sa démission de sa place de secrétaire-rédacteur de la chambre des députés, la chambre a nommé, dans son dernier comité secret, M. de Silans pour le remplacer.

— D'anciens services ne donnent pas le droit de perdre toute mesure; et parce qu'on a été dévoué à la monarchie, ce n'est pas un titre pour attaquer avec violence ceux que le Roi honore de sa confisnce. M. Hyde de Neuville vient d'être rayé de la liste des agens diplomatiques, et le traitement de disponibilité lui est retiré. — On vient de créer le jury charge de prononcer sur l'admission

des objets présentés à l'exposition des produits de l'industrie par les fabricans du département de la Seine. Il se compose de MM. Busche, le baron Cagniard-Latour, Hachette, le vicemte Héricart de Thury et

Payen:

Alexandre Boisson, condamné à mort le 29 mars devnier par la cour d'assises de Paris, a subi sa prine le vendredi 18 mai, à quatre heures; il avoit été visité par M. l'abbé Montès, aumonier de la conciergerie, et a montré beaucoup de repentir. Près de l'échafaud, on l'a entendu dire: Mon Dieu, ayez picié de mon ame.

— M. Calemard de la Fayette, député de la Haute-Loire et proeureur du Roi au Puy, est nommé président de chambre à la cous

royale de Lyon, en remplacement de M. Thiénot, décédé.

## CHAMBRE DES PAIRS.

Le 18, la délibération sur le projet de code forestier a continué jusqu'à l'article 112 inclusivement. Tous les articles ont été adoptés. Quelques uns ont donné lieu à diverses discussions, dans lesquelles ont été entendus MM. le duc d'Escars, le compe Lecouteulz, le comte d'Argout, le comte Roy, le baron Pasquier, le comte de Saint-Roman, le vicomte de Martignac et le marquis de Bouthillier, commissaires du Roi.

Le 19, on a procédé à la réception de M. le marquis de Boisgelin, admis à recueillir la pairie de feu M. de Boisgelin, son frère, décédé le 3 de ce mois.

Deux rapports ont été faits, l'un par M. le marquis de Talaru, sur le projet de loi relatif au canal de Digoin, à Roanne; et l'autre par M. le comte d'Haubersaert, sur le projet de loi relatif au canal de Saint-Quentin. La chambre a ensuite repris et terminé la délibération sur le projet de code forestier. Plusieurs articles ont donné lieu à des discussions, dans lesquelles ont été entendus MM. le duc de Praslin, le comte de la Villegontier, le comte Roy, le baron Pasquier, le marquis de Pange, les ministres de la marine et des finances.

L'ensemble du projet a été adopté, au scrutin, à la mojerité de 112

VOIX sur 115.

Le 21, deux rapports ont été faits, l'un par M. le marquis de

Marbois sur le projet de loi relatif aux comptes de 1825, et l'autre par M. le haron Mounier sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires de 1826. La discussion s'ouvrirs lundi sur le projet de loi relatif aux comptes de 1825.

## CHAMBRE DES DEPUTÉS.

Le 18, M. le ministre des affaires ecclésiastiques prend le parole. (Voyez son discours au commencement de ce numéro.) M. Sébasfiani reproduit les mêmes plaintes auxquelles avoit répondu M. l'évêque d'Hermopolis. M. Dupont demande que le traitement du ministre des affaires ecclésiastiques soit réduit de 50,000 fr. Cet amendement est rejeté. MM. Leclerc de Beaulieu et Cambon demandent que le traitement des desservans soit augmenté. Leurs amendemens ne sont pas admis. La chambre adopte successivement les neuf chapitres, qui, réduits conformément aux votes de la commission, présentent un total de 32 millions 845,000 fr.

M. B. Constant demande la parole sur le chapitre relatif aux fonds pour l'instruction publique, et déclare qu'il ne s'occupera que des protestans, ses co-religionnaires. Il se plaint ensuite de ce que les enfans protestans ne sont plus admis dans les collèges aux mêmes titres que les catholiques, et cite plusieurs exemples à l'appui de son assertion. Il prend de là occasion de parler des troubles qui ont eu lieu ces jours dérniers au collège de France, et prétend que des espions sont lancés parmi les étudians pour les provoquer au désordre. Cette partié du discours de l'honorable orateur excite de longs murmures. Il continue son discours au milieu de cette agitation et le termine

par une invitation aux ministres de se retiger. M. le ministre de l'intérieur fait remarquer que la jeunesse francaise est entourée de prestiges et d'erreurs. On connoît par quels moyens on l'égarc, et par quelles manœuvres en ne cesse d'abuser de son irréflexion et de son inexpérience. Pourquoi fant-il que, de la tribune même des députés, partent des provocations pour l'en-flammer encore davantage? Qu'il me soit permis, ajoute S. Exc., de m'adresser à cette malheureuse jeunesse, et de lui dire de se défier de ses prétendus amis. M. B. Constant demande à répondre à M. le ministre, et prétend que, si quelque chose rend les discussions de la chambre dangereuses, c'est la majorité elle-même qui en est la cause. (Nouvelle interruption.) M. B. Constant explique sa phrase, et dit que si l'on s'écoutoit paisiblement les uns les autres, si l'on ne s'interrompoit pas d'une manière tumultueuse, les discussions ne seroient jamais dangereuses.

M. le garde-des-sceaux défend l'administration des accusations dirigées contre elle, quand on l'accuse de provoquer au désordre. Les pièces qu'on a saisies violemment à des inspecteurs de police ne prouvent qu'une chose, savoir que l'administration avoit pris a non toutes. les mesures qu'elle auroit pu prendre, du moins qu'elle vouloit faire cesser un trouble qu'on entretient avec une perseverance si conpalle. Cette jennesse aufoit du entendre la vois de ses migistrats et

mépriser les exhortations de ses corrapteurs:

M. Cuvier, commissaire du Roi, donne, en sa qualité du directivire des cultes protestans, des explications sur cette partire, et répond d'l'accusation portée contre lui-même par M. B. Constant, de laisser opprimer ses co-religionnaires. Jamais, dit-il, les temples et les cooles protestantes n'ont été misax teaus qu'aujourd'hui, et tout prouve que la position des membres de la communion réformée est de beaucoup meilleure qu'elle ne l'étoit avant la révocation de l'édit de Nantes. M. Covièr en appelle ensuite aux protestant qui siègent dans la chambre, et les prie de déclarer si ce que contient la première partie du discours de M. B. Constant n'est pas contraire à la vérité.

La chambre vote le chapître de l'instruction publique avec l'amen-

dement de la commission.

Le 19. M. Farcy, rapporteur de la commission des pétitions, a la parole. Le sieur Besson, neveu, président de la commission salinoisé établire à Paris, démande que M. le préfet du département du Jura rende un compte public des fonds de souscription qui lui ont été envoyée pour les inocidiés de Salini. La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur. M. Nicod de Ronchaud soutient que la conduite du préfet a été extrêmement régulière et digne d'un sage administrateur. M. Méchin appuie l'avis de la commission, qui est adopté.

Mille Simony, ancienne chanoinesse à Hyères (Var), demande que as pension soit augmentée dans la proportion des pertes qu'elle à faites. Renvoyé à M. le ministre des affaires ecclésiastiques. La chambre Yenvoje égalument au même ministre la pétition de Mille Santerre, religieuse à Chinon, agée de soixante-quatre ans, qui demande une

augmentation de la pension.

Le sieur de Boussard, à Paris, demande une loi contre les duels, qui ne trouvent pas, selon lui, dans la législation actuelle une répression suffisante. M. Cornet-d'Incornt s'oppose à l'ordre du jour, réclamé par la commission, et demandé le renvoi à M. le garde-dessceanx, et le dépôt au bureau des renseignemens. Adopté,

On reprend la discussion sur les articles du budget de 1828. Budget du conseil royal d'instruction publique (allocation pour memoire),

2 millions 245,000 fr. Adopte.

On passe au ministère de l'intérieur. M. Ricard (du Gard) déclare que la somme demandée pour l'administration centrale et pour les dépenses secrètes de la police générale est trop forte, et demande un réduction. M. Turkheim s'attache à faire sentir la nécessité d'une organisation communale, et termine en votant contre le budget de l'intérieur. M. Méchin, après quelques considérations g'nérales sur l'administration de l'intérieur, réclame quelques-unes de ces institutions, si souvent, mais si vainement démandées jusqu'à ce jour, dit l'orateur, et qui soient en harmonie avec l'état actuel de la société et de la législation. L'honorable membre preud de là occasion de parler de la garde nationale de Paris, qu'il assure exister non-seujement par la loi, mais indépendamment de la loi, par la seule force de la néces-

gité ; ét comme c'est M. de Corbière qui a contresigné l'ordonnance de son licenciement, il croit devoir protester contre cet acte, en mic-

tant son budget,

M, Labbey de Pempières propose une reduction d'un million, applicable aux dépenses de la police. Cette proposition est rejetée, et le chápitre adopté. La chambre adopte ensuite, sans discussion, le chapitre 11, relatif aux cultes chrétiens non catholiques, et le chapitre 3, concernant les établissemens d'utilité publique et secours. La commission a proposé un retranchement de a millions 320 fr. sue la chapitre relatif à l'agriculture, haras, commerce et mahufactures M. de Leyral présente des observations sur l'agriculture et le come merce; il se plaint des entraves qu'on y apporte par des probibilions severes. M. Bignon voudroit que le gouvernement su publier la résultat iles enquêtes sur l'état de l'agriculture pt du commerce, et qu'on le soumit à la chambre.

M. le ministre de l'intérieur répond aux accumitions dirigées contre lui, relativement à l'agriculture. Il y a long-temps que, non pas en France, mais dans toute l'Enrope, on observe une disproportion facheuse entre les produits et les consommations. Ce seroit une erreur de croire que l'état des choses scroit plus heureux si l'on produisoit plus. On ne doit pas séparer deux choses, l'agriculture et l'industrie. On ne peut toucher à l'une sans affecter l'autre; c'est une règle invariable en administration et en politique, qu'il est utile de rappeler quelquefois. It est impossible que l'une prospère sans que l'autre s'en ressente; effes se prétent des secours mutuels; et même dans leur rivalité, eller s'entr'aident réciproquement. M. le ministre traite ensuite la question des importations, qui doivent avois pour but d'empêcher le monopole des producteurs, et en même temps que l'étranger ne ruine notre agriculture et notre industrie. Il montre que les lois sur les douanes ont atteint os but et ne l'ont point dépasse.

L'amendement de la commission est adopté, ainsi que le chap. 5, portant une allocation de 3 millions 808,000 fr. pour les établisses mens scientifiques ou littéraires, beaux-arts et théatres royans.

Le chapitre 6 demande, pour les ponts et chaussées, mines et lignes télégraphiques, une somme que la commission a réduite à 38 millions 132,000 fr. M. Mestadier vote contre l'amendement de la commission. M. de Lapeyrade fait remarquer l'état de délairement

des routes, et demande l'adoption du chapitre. Le 21, M. le ministre des finances présente à la chambre un projet de loi tendant à suspendre l'exécution des art. 106 et 107 du nouveau code forestier jusqu'au im janvier 1829, et à ce que les perceptions autorisées par ces articles continuent comme par le passé. La chambro décide qu'elle se réunira le lendemain, à midi, dans les bureaux, pour l'examen de ce projet de loi.

On reprend la délibération sur les articles du projet de loi de finances de 1828. La commission a proposé une réduction de 2 millions 268,000 france sur le chapitre relatif aux ponts et chaussées et mines. MM. de Montbel, Duhamel, Dubourg, présentent des consis dérations sur ce chapitre; ils émettent des vorus pour que les meyens de circulation intérieure soient perfectionnés; mais ils ne prennent aucune conclusion formelle. M. Becquey, directeur des ponts ef chausées, résume les observations présentées par les divers orateurs, et donne des renseignemens sur les travaux effectués ou entrepris par l'administration à la tête de laquelle il est placé. Il prouve que l'état des routes n'est pas aussi mauvais qu'on veut le dire, et qu'à aucune

autre époque il n'a été plus satisfaisant.

M. de Lézardière demande que l'on reporte sur les ponts et chaussées les 2 millions dant la commission a proposé le retranchement. L'honorable orateur se plaint ensuite du désagrément que vient d'éprouver son collègue M. Hyde de Neuville, et déclare qu'il a maintenant un motif de plus pour voter le rejet du budget. M. Sébastiani présente de nouvelles observations sur la question des ponts et chaussées, et est d'avis que le gouvernement devroit abandonner à des particuliers ces sortes d'entreprises; elles seroient moins coûteuses et serviroient davantage le commerce. La chambre, après avoir entendu encore une fois M. le directeur des ponts et chaussées, adopte le chapitre relatif à cette administration avec l'amendement de la commission. La chambre adopte encore une réduction de 2 millions, proposée par la commission sur le chapitre 7, concernant les constructions d'intérêt général dans la capitale et à Saint-Denis.

Le chapitre 8, relatif aux travaux extraordinaires à la charge de l'État dans les départemens, est atteint par la commission d'une réduction de 8271 francs. MM. Bacot de Romans et Hyde de Neuville demandent la suppression de 400,000 francs affectés à la construction de nouveaux lazarets, attendu, disent-ils, qu'il est maintenant constaté que la fièvre jaune n'est point contagieuse. M. de Leyval déclare que personne n'a plus que lui confiance dans la médecine et même dans les médecins; mais comme ils ne sont pas d'accord entre eux, il est prodent de ne pas se prononcer; il vote donc contre la suppression demandéé. Après quelques observations de M. le ministre de l'intérieur et de M. Laurencin, la chambre adopte l'article amendé

par la commission.

Le chap. 9, relatif aux secours spéciaux dans les départemens, est

adopté sans discussion.

Le chapitre 10, concernant les dépenses fixes ou communes à plusieurs départemens, est également adopté. Il en est de même du chapitre 11, relatif aux dépenses variables spéciales à chaque département.

On passe au ministère de la guerre. Le chapitre 1er est relatif à l'administration centrale. M. Sébastiani parle d'abord de la marche politique en ce qui touche le mode d'avancement dans l'armée; il s'occupe ensuite du mode de service par régies, et déclare que, sur le tout, il attend les explications de M. le ministre de la guerre. M. Dupille prononce un discours en faveur de l'allocation demandée. M. Agier, signale des améliorations dans le système du service des colonics. M. le général Partouneaux, après avoir rendu hommage à la manière dont l'armée est formée et administrec, indique plusieurs changemens avantageux à faire dans l'administration de la guerre. Il vote pourtant en faveur du budget.

# Sur une réfutation de la Vie de Ricci, par de Potter.

On se rappelle qu'un Flamand, le sieur de Potter, a publié à Bruxelles, en 1825, une Vie de Scipion de Ricci, en 3 vol. in-4°. Cet ouvrage, inspiré par la haine de la religion, s'est répandu en Italie, et a été condamné par un décret du Pape du 26 novembre 1825. La même année, il a paru à Paris une édition de la Vie ct Mémoires de Scipion de Ricci, 4 vol. in 8°; M. l'abbé Grégoire et feu M. Lanjuinais ont été co-éditeurs et co-réviseurs de cet ouvrage, si on en croit le Dictionnaire des anonymes de Barbier. Ii y a sans doute lieu de s'étonner que des hommes qui se disent attachés à la religion aient donné leurs soins à une telle production, et se soient faits ainsi les coopérateurs d'un écrivain qui prend à tâche d'avilir la religion et le clergé; mais tout est bon à l'esprit de schisme et de parti. Quoi qu'il en soit, cette édition de Paris est pour nous une raison de plus de faire connoître une réfutation de Potter qui nous a été envoyée d'Italie. M. Barthelemi Guidetti, un des curés de la cathédrale de Livourne, et examinateur prosynodal, a publié cette année à Lucques une Défense contre la fausse doctrine que contient cette Vie (Difesa contre la falsa dottrina....), in-8° de 166 pages. Cet ouvrage est composé de treize chapitres où l'on fait connoître l'esprit qui a présidé à la rédaction de la Vie de Ricci. Il semble que l'écrivain flamand ait pris à tâche d'accumuler les erreurs, les faussétés, les calomnies qu'il a recueillies de toutes parts; il ne parle des papes et du clergé qu'avec un profond mépris, ne trouve jamais rien à louer dans les prêtres, et n'admire que la raison, la philosophie et la liberté. S'il paroît faire l'éloge du jansénisme, ce n'est pas qu'il s'intéresse aux principes de cette secte; c'est qu'il y voit une sorte d'appui pour son système d'opposition à l'autorité religieuse. Du reste, il réunit les choses les plus diverses, et il y a dans son livre une foule de détails qui n'ont aucun rapport avec la vie de Ricci. Son titre seul indique son but; il donne à Ricci le titre de réformateur du catholicisme. Comment l'entendil? Quelle autorité pouvoit avoir un évêque isolé pour réformer la religion? Ricci n'avoit de pouvoirs que dans son diocèse, il pouvoit y tenter quelques réformes plus ou moins hardies; mais il étoit tout à fait incompétent pour essayer de changer la discipline ou la foi de l'Eglise catholique répandue par toute la terre. Il étoit institué par le Pape, il avoit fait serment d'obéissance au Pape; s'il se détachoit du Pape, il étoit donc infidèle à ses sermens. M. de Potter nous répète souvent que cet évêque étoit janséniste; mais les jansénistes font profession de ne point se séparer de l'Eglise catholique, ils protestent de leur attachement à l'Eglise romaine, ils célèbrent les avantages de l'unité. Que seroit donc une réforme qui briseroit les liens de l'unité et qui envahiroit les droits du saint Siège? Ricci, dit M. de Potter, commence par établir l'institution divine en vertu de laquelle chaque évêque particulier est préposé à l'Eglise toute entière in solidum. Oh! voilà du nouveau; quoi! chaque évêque est préposé à l'Eglise toute entière! Ainsi, chaque évêque a autant de droits que le Pape dans toute l'Eglise. Ricci pouvoit donc étendre sa juridiction sur les églises de France et d'Allemagne ; mais par la même raison les évêques de France et d'Allemagne pouvoient exercer quelque autorité dans le diocèse de Ricci. Quelle belle unité, quel ordre, quel concert résulteroient de telles prétentions! Tel est l'objet du premier chapitre de M. Guidetti.

Dans le deuxième, l'auteur réfute cette assertion de l'écrivain flamand, que la discipline ecclésiastique n'est pas de l'essence de la religion. Dans le chapitre III, il examine une proposition plus téméraire encore, savoir, que le catholicisme est l'ennemi le plus dangereux du système social. C'est là, en effet, le fond de la pensée du sieur de Potter; c'est par là qu'il commence son ouvrage, et tous ses récits comme toutes ses réflexions tendent à faire tirer cette conclusion. C'est dans le même but qu'il applique à la religion les mots de fanatisme, de superstition, de tyrannie humiliante, et aux catholiques les douces épithètes de fanatiques, de superstitieux, de bigots et de crédules. C'est dans le même but qu'on le voit tourner en dérison tout ce qu'il y a de plus respectable dans la religion. Il prétend s'appuyer sur les faits de l'histoire ecclésiastique; mais qui ne sait qu'on en arrange les saits à son gré, qu'on les altère, qu'on les dénature et que l'on trouve un sujet de risée dans ce qui édifie l'autre? La malice et la haine savent tourner tout en poisons, et les passions s'irritent de ce qui touche et console un esprit sage et un cœur vertueux.

Dans le chapitre IV; on examine ce que dit de Potter, que Ricci préchoit la tolérance, attaquoit le fanatisme et la superstition, et relevoit la nature humaine courbée jusqu'alors sous le poids des chaînes qui en flétrissoient les plus nobles facultés. On reconnoît ici le langage ordinaire des déistes et des impies du dernier siècle. Mais quelle idée se formeroiton d'un évêque catholique qui se seroit réellement proposé un tel but et qui auroit tenu un tel langage? Le chapitre V est destiné à désendre la dévotion au sacré Cœur; le chapitre VI, les indulgences; le chapitre VII, les miracles, et le chapitre VIII, l'autorité du Pape. Dans ce dernier chapitre, on discute la distinction banale entre le saint Siège et la cour de Rome, et on remarque que l'historieu flamand paroît en vouloir surtout au Pape et à Rome, et qu'il adopte les anecdotes et les bruits les plus défavorables à l'Eglise romaine. Le chapitre IX a pour épigraphe ce passage de Potter: Quand une nation a servilèment soumis son intelligence à l'autorité des prêtres, elle cesse de réfléchir, et per i tout désir de s'éclairer. Voilà une phrase bien placée dans la vie d'un évêque. M. Guidetti prend ici la défense du clergé séculier et régulier contre leur détracteur passionné, et fait, à cette occasion, l'apologie d'une société célèbre, et particulièrement en butte aux attaques des modernes incrédules. M. de Potter n'en veut pas moins aux grands qu'aux prêtres, et les présente comme des ennemis des lumières, et comme conspirant ensemble pour abrutir les nations; c'est le langage des clubs de 1793, et M. de Poster a la gloire de copier et de reproduire les discours des jacobins, et les proclamations de la convention aux plus horribles époqués. M. Guidetti lui répond dans le chapitre X et dans le chapitre XI, et discute cette proposition de l'écrivain flamand, que tout homme a le droit incontestable d'examiner avant de croire.

Enfin, dans ses deux derniers chapitres, M. le curé de Livourne relève quelques contradictions et assertions plus choquantes du partial historien. En effet, de Potter, qui, en plusieurs endroits, exalte Ricci comme un réformateur du ea-

tholicisme, l'appelle ailleurs un sectaire qui entreprit des réformes inutiles. Mais si Ricci étoit sectaire, domment peut-on trouver loughles ses réformes? Comment peut-on dire qu'il a réformé le catholicisme, si ses réformes étoient inutiles? Quand le sieur de Potter parle des évêques attachés au saint Siège, il les traite d'esclaves, d'hommes vila et méprisablet? ils ont avili leur dignité en se soumettant au Pape, et ils se sont dédommagés de cette humiliation, en usurpant à leur tour les droits des prêtres et des ourés; tel est le sens d'un fragment des Mémoires de Ricci. Que résulte t-il d'un tel système? C'est que les évêques ne sont pas moins que le Pape, et que, d'un autre côté, ils ne sont pas plus que les simples prêtres. La belle hiérarchie que cela feroit. Quelle confusion dans une église ainsi ordonnée l'Ypilà le simple prêtre à peu près l'égal du Pape, puisque delui-ci a tort de se croire audessus des évêques, et que les évêques ont tort d'affecter la domination sur les prâtres. Le désardre et l'anarchie complète entreroient dans l'Eglise avec une telle doctrine. Autre contradiction; de Potter loue à plusieurs reprises l'évêque de Pistoit de s'être opposé avec vigueur aux prétentions, aux vues et à l'esprit de la cour de Rome, et puis, en parlant de la démission que fit ce prélat de son siège, il ajoute : Ricci saiest avec ardeur cette occasion pour protester de sa soumission et de son attachement invariables au saint Siège. Conciliez, si vous ponvez, cet attachement et cette soumission invariables seu saint Siège de la part de celui qui fut pendant tout son épiscopat en guerre avec le Pape, qui suscita à Pie VI mille embarras et mille difficultés, et qui sembla prendre plaisir à harceles et à mortisser la cour de Rome. C'est surtout en parlant de la rétractation de Ricci en 1806, que l'historien flamand, s'est trouvé gêné; il dit que cette rétractation fut feinte et apparente, et il invoque à cet égard des lettres et des mémoires trouvés, dit-on, dans les papiers de Ricci. Mais ces lettres et ces mémoires ne méritent aucude confiance, et on doit s'en rapporter aux pièces authontiques requeillies sur ce sujet dans un convrege dont nons avons rendu compte nº 821. Au même endroit, de Potter dit que Ricci sut entraîné à faire sa rétractation par côtte idde fausse, que l'humilité chrétienne est une vertu, comil un peu plus bes, il n'ese condamner les motifs louables qui lirigèrent l'évêque dans cette circonstance; de sorte que ce

prélat est tantôt conduit par une idée fausse, et tantôt par des motifs louables, et cela dans la même rencontre.

On a réuni, dans le dernier chapitre de la Défense, quelques assertions injurieuses à l'Eglise et semées dans la Vie de Ricci. Ainsi, de Potter loue l'évêque d'avoir retranché du Bréviaire tout ce qui sentoit la superstition et l'imposture; d'où il suit que le Bréviaire romain, rédigé suivant le décret du concile de Trente, publié et revu par ordre de plusieurs papes, favorisoit la superstition et l'imposture. Le même esprit a dicté la phrase suivante : Prévoyant l'effet que pouvoit produire contre l'ancienne machine de la monarchie papale un cours de discipline et de doctrine fonde sur l'Evangile et sur la tradition, et disposé pour battre en ruines cette invention diabolique et antichrétienne...., C'est là s'énoncer franchement, et tout lecteur voit le but d'un écrivain qui n'a pas craint de tracer ces lignes. Dans le même volume (tome II), la Bible est présentée comme un livre fatal au nom duquel la terre a été ravagée pendant plus de vingt siècles, et qui fait des monstres alteres de sang. On ne peut que gémir et se taire après cet excès d'audace et d'impiété; tout le reste est au-dessous de ce sanglant ou-

trage à la révélation, et le même auteur vient ensuite nous faire l'éloge des jansénistes français, de l'église d'Utrecht, du synode de Pistoie, de la constitution civile du clergé de France: Quelle bonne foi dans ce double langage, et quelle confiance mérite un écrivain aussi peu d'accord avec lui-

Nous nous sommes étendu sur cet extrait de l'ouvrage de M. Guidetti, parce qu'étant écrit en italien, il sera comitu de moins de lecteurs, et parce qu'il peint bien néanmoins une production téméraire qu'il étoit utile de signaler, surtout étant écrite en français, et venant d'être reproduite dans une autre édition à laquelle ont coopéré un prêtre et un canoniste, connus l'un et l'autre par leurs erreurs et leur opiniatreté. Nous voyons, par plusieurs passages de la Défense, que M. Guidetti a publié à Rôme, en 1824, un Abrègé de défense de la vraie religion, 2 vol., et qu'il a fait paroître cette année même les Méditations d'un vrai patriote. Ces derniers écrits ne nous sont pas connus, mais la Défense ne peut que donner une idée avantageuse des principes et des raisonnemens de l'auteur.

Il a paru récemment un autre ouvrage du sieur de Potter, ce sont des Lettres de S. Pie V sur les affaires religieuses en France. On peut conjecturer aisément dans quel esprit on publie ces lettres, et quelle espèce de notes doivent les accompagner; elles sont adressées, dit-on, à Charles IX, à Catherine de Médicis, au duc d'Anjou, à Philippe II, au cardinal de Lorraine. Mais qui nous en garantira l'authenticité?

Cet article étoit rédigé quand nous avons reçu un examen d'un autre ouvrage de Potter, l'Esprit de l'Eglise, ou Considérations philosophiques et politiques eur l'histoire des conciles et des papes; cet examen a pour titre Rilievi....., et a pour auteur M. l'abbé Mastrofini, Rome, 1826. Nous en parlerons plus tard.

#### NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

ROME. Le saint Père a sait placer dans la grande salle de la bibliothèque du Vatican les trois beaux vases de porcelaine et l'horloge, dont le roi de France lui a fait présent. L'un des vases, d'une grande dimension, est orné de fleurs; les trois sont enrichis d'ornemens de brouze doré. L'horloge de bronze doré est remarquée par la beauté des peintures et des camées qui ont en même temps quelque chose d'historique et d'instructif. A gauche est représentée l'horloge antique à l'eau, savoir, la clepsydre que tient en main un orateur grec haranguant devant des juges; la peinture du milieu offre l'horloge à roue et à son, et on y voit le duc Galéas Visconti avec le padouan Dondi, examinant l'horloge que ce savant artiste fit élever en 1344 sur la tour du palais de Padoue. A gauche est l'horloge à pendule qui a fait tant d'honneur à Huygens, et qu'il montre à son protecteur que l'on croit être Colbert. Les camées représentent Pacifique, archiprêtre de Vérone au 9° siècle, inventeur de l'horloge à roue, ou au moins qui l'appliqua aux usages journaliers, Dondi, Huygens et Lippi, de Bâle, à qui on doit l'horloge de Lyon.

Paris. Le mercredi 23, M. de Trevern, évêque de Stras-

bourg, et M. de Villeneuve-Esclapon, évêque de Verdun, ont prêté serment entre les mains du Roi, auquel ils avoient été présentés par M. le cardinal grand-aumônier, à l'issue du premier évangile.

- La fatigue de la station du carême n'a point empêché M. l'abbé de Maccarthy de prêcher depuis en différentes circonstances. Dimanche dernier, il a célébré la messe et fait une exhortation dans la chapelle des dames du Sacré-Cœur pour la première communion d'un certain nombre de jeunes personnes. Il a pris la parole avant et après la communion, et a mis dans ces petits discours cette onction, cette abondance de pieux sentimens, cette foi vive, cette noblesse dans les expressions et le débit, qui n'abandonnent jamais l'éloquent orateur. Les enfans, les religieuses qui les dirigent et les fidèles qui assistoient à la cérémonie étoient tous également pénétrés de tout ce qu'il y avoit de touchant et de solide dans ces pieuses allocutions.
- Nous avons fait mention des accusations portées par M. Appert et-par le Constitutionnel contre l'aumônier de l'hospice de Dreux, et nous avons donné n° 1330 l'extrait d'une lettre que nous avions reçue à ce sujet de Dreux. M. l'abbé Lubin, dénoncé par le Constitutionnel, lui adressa une réclamation qu'il n'a pu parvenir encore à faire insérer. Autant le journaliste est prompt à accueilsir les plaintes contre les prêtres, autant il est réservé à admettre les réponses et les apologies de ceux-ci. Avant d'insérer la réclamation de M. Lubin, dit-il dans son numéro du 20 mai, nous crumes devoir, dans l'intérêt de la vérité, recueillir de nouveaux renseignemens. Cet écrivain si scrupuleux n'avoit pas fait tant de façons pour insérer le rapport de M. Appert, il n'avoit pas écrit à Dreux pour constater les faits; mais quand le prêtre dénoncé réclame, alors le journaliste devient circonspect, et, dans l'intérêt de la vérité, il se refuse à recevoir la réclamation. Il aime bien mieux s'en rapporter au ministre protestant, et nous annonce qu'il a reçu' la relation officielle de M. Née, pasteur à Marsenceux, commune de M'zières. Voilà du moins une autorité imposante; c'est ... respectable ministre qui parle, et son exposé est officie, et mérite toute créance; mais quelle confiance peut-on accorder à un prêtre catholique dénoncé par M. Née

et par M. Appert? N'est-il pas évident que c'est lui qui a tort? Quel droit a-t-il de se faire écouter? Aussi, en vain M, l'abbé Lubin a-t-il envoyé un duplicata de sa première lettre dont il requiert l'insertion; le journaliste l'avertit que, s'il persiste dans sa demande, on publiera avec sa lettre la relation de M. Née et d'autres pièces. C'est à lui de voir, lui dit-on d'un ton menaçant, s'il veut risquer cette épreuve. Telle est la politesse du rédacteur, qui, au besoin, vante sa modération, son équité et son impartialité. Ne semble-t-il pas avoir pris pour devise que tout est permis contre les prêtres, et qu'ils n'ont aucun droit à faire ad-

mettre leurs plaintes?

- - Un prélat italien a été enlevé, il y a quelque temps, à la religion, à son diocèse; c'est M. François-Antoine Mondelli, évêque de Citta di Castello. Il étoit né à Rome le 7 février 1755, et étudia sous les Jésuites au collège Romain, puis sous le prélat Devoti, qui s'honoroit d'avoir eu un tel disciple. Ayant été ordonné prêtre, il s'appliqua au ministère, prêchant, catéchisant, confessant et dirigeant plusieurs. associations pieuses. Il étoit préfet de la congrégation des nobles, et il prêcha avec succès quelques stations hors de Rome. Dix dissertations, qu'il publia en 1786 sur des matières de critique et d'érudition ecclésiastique, commencèrent à le faire connoître; Zaccaria en fait entrer plusieurs dans son recueil de dissertations sur l'histoire ecclésiestique! Cette Décade de dissertations, car c'est le titre qu'elle porte, fut suivie d'une seconde en 1791 et 1792. D'autres écrits signalèrent le zèle de l'auteur contre l'esprit de nouveauté. Le Pape vouloit le faire administrateur de l'église d'Acqua-Pendente; mais Mondelli obtint de continuer ses travaux. Son temps étoit partagé entre l'exercice du ministère et les occupations du cabinet. La révolution le dépouilla de ses ressources sans affoiblir son zèle. Il expliquoit un jour l'Ecriture sainte dans l'église de Jésus, lorsque d'insolens républicains imaginerent d'entrer dans l'église à cheval, l'épéc nue. On peut se figurer le trouble et l'effroi des fidèles : Mondelli, sans s'épouvanter, parla à ces malheureux avec un courage sacerdotal. Quelques jeunes gens saisirent la bride des chevaux, et emmenèrent dehors les téméraires profanateurs. Mondelli refusa le serment sous le gouvernement intrus, et fut réduit à une grande gêne. A l'avenement de Pie VII, il reprit ses travaux, et fut un des premiers fondateurs de l'académie de la religion catholique. Il y lut plusieurs dissertations sur des points de critique religieuse. On le nomma chanoine de Sainte-Marie in via lata, et, peu après, évêque des sièges unis de Terracine, Sezze et Piperno; il fut sacré le 29 septembre 1805. Ses premiers soins se tournèrent vers son clergé et vers les écoles; il établit des maîtresses pieuses dans les campagnes, fonda à Sezze un hospice d'orphelins et un mont-de-piété, et commencoit à recueillir les fruits de son zèle, lorsque de nouveaux orages éclatèrent dans l'Etat pontifical. Le gouverneur français à Rome vint exprès à Terracine pour engager l'évêque à faire le serment; ce que celui-ci refusa avec fermeté. Une troupe de gendarmes fut envoyée pour l'arrêter, on cerna son palais, et on lui proposa le serment ou l'exil. Le prélat, qui avoit la fièvre, ne se laissa point abattre, et prononça le refus le plus formel. Son accès terminé, il fut déporté au milieu des témoignages d'affection et de respect du peuple. Nous ne raconterons point tout ce qu'il eut à souffrir dans son voyage: à Florence, on aposta des femmes perdues, qu'il chassa honteusement; ailleurs, un aubergiste l'insulta. A Turin, sa voiture se cassa, et la chute lui causa une blessure à la tête; il fut obligé de s'arrêter pendant quinze jours, et s'en servit pour établir la confrérie de Notre-Dame-de-Douleur. Enfin, il arriva à Trévoux, terme de son exil, et y logea principalement chez M<sup>mo</sup> Guichard, qui avoit formé une société de pieuses maîtresses pour l'éducation des jeunes files. Le zèle du prélat n'y fut point oisif, et il composa plusieurs opuscules en français sur la dévotion aux anges gardiens, sur celle du chemin de la croix et sur celle de Notre-Dame-de-Douleur. La restauration, en 1814, lui ayant rendu la liberté, il fit la connoissance du général autrichien Wubna, qui lui témoigna beaucoup d'estime, et l'envoya chercher pour le mener à Lyon dans sa voiture. Mondelli prit peu après la route de l'Italie, et passa par Modene avec le pieux évêque d'Assise, Glampe, qui revenoit aussi de son exil à Massieux. Pie VII ayant transféré l'évêque de Terracine à l'évêché de Citta di Castello, Mondelli, s'y rendit en novembre 1814, y donna des missions, et n'omit rien pour réveiller la foi des peuples. Il introduisit l'usage des catéchismes pour préparer à la pâque, comme il se pra-

tique à Rome, donna une retraite au clergé, et adressa souvent aux fidèles des homélies et des exhortations touchantes. Les communautés religieuses et les écoles chrétiennes furent le principal objet de ses soins. Il forma une association de maîtresses chrétiennes pour l'éducation, leur donna des règles, et eut à cœur de faire prospérer cet institut; d'autres bonnes œuvres et des fondations pieuses furent aussi l'objet de sa sollicitude. Il fit divers réglemens de discipline pour son clergé, et tint, le 7 août 1818 et les deux jours suivans, un synode où il adressa à ses prêtres de touchantes exhortations, et rendit de sages décrets. L'hôpital, assisté plusieurs fois par lui dans des temps de détresse, des travaux de charité établis pour les pauvres, des exercices de piété institués, tels furent les derniers services qu'il rendit à son diocèse. Il mourut le 2 mars 1825, dans de vifs sentimens de dévotion, de foi et de résignation; prélat actif, courageux, plein de charité, dévoué à la religion et au saint Siège, et également recommandable par ses vertus épiscopales et par ses qualités sociales. Outre les écrits que nous avons cités de lui, il en composa encore plusieurs autres : une Dissertation, tirée d'un mandement de M. Languet, en 1737, contre le Missel de Troyes; elle traite de l'obligation de prononcer tout bas le canon de la messe; Coup-d'œil sur le congrès d'Ems, traduit du français, avec des notes, 1788, in-40; Miroir historique pour servir de préservatif contre les erreurs courantes, 1789, in-8°; cet écrit est divisé en deux parties, dont la première contient la Géographie du jansénisme, et la seconde les Lettres de la marquise de Rochefort à la comtesse de Molle, déjà traduites du clamand en français, et imprimées à Paris en 1819. M. l'abbé Baraldi fait l'éloge de ces deux écrits, qu'il assure être ingénieux et piquans. Les autres productions de Mondelli sont : un Discours politique-moral sur les devoirs de l'homme envers Dieu, 1790, in-8°; Véritable idée du citoyen heureux, 1796, in-8°, réimprimé sous ce titre : la Relizion maîtresse de la félicité dans l'homme, 1800, in-8°; enfin, le Synodus Tifernatensis, 1818, in-4°. Nous tirons cette notice des Mémoires de Modène; mais nous l'abrégeons à regret, et nous supprimons des ancedotes très-intéressantes, et des réflexions dignes de la sagesse comme de la piété de l'habile et vertueux rédacteur.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

PARIS. Sur la demande de M. le Dauphin, le Roi vient d'accorder à M. le maréchal-de-camp marquis Oudinot, la croix de commandeur

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

— Une ordonnance royale du 23 de ce mois nomme conseiller d'Etat M. le comte de Saint-Chamans; M. Jauffret et M. de Kersaint sont nommés maîtres des requêtes en service ordinaire, et M. de Portes, maître des requêtes honoraire, est nommé membre de la commission des sceaux.

— Le ministère de la maison du Roi est supprimé par une ordonnance royale, et les attributions de ce ministère sont données à M. de la Bouillerie avec le titre d'intendant-général de la maison du Roi. Le Moniteur vient de publier une autre ordonnance en date du 21 de ce mois, par laquelle M. de la Bouillerie est nommé ministre d'Etat

et membre du conseil privé.

— Une ordonnance du même jour institue une commission qui sera chargée de préparer le projet de réglement nécessaire pour la misé à exécution du code forestier. On remarque parmi les personnes qui ont été appelées pour le composer, MM. le comte Roy, pair de France, qui en est président; M. le vicomte de Martignac, vice président; le baron Dudon, Jacquinot de Pampelune, le marquis de Bouthillier, etc.

— Par arrêté de M. le garde des sceaux, M. Dudon est nommé vice-président du comité des finances du conseil d'Etat, en remplacement de M. de la Bouillerie. M. de Gérando remplace M. Dudon à la première section du contentieux; M. de St Chamans est attaché à la deuxième section en remplacement de M. de Gérando; M. Jauffret remplace M. Villemain au comité du contentieux, et M. de Molleville est remplacé par M. de Kersaint.

- L'éditeur responsable du Courrienfrançais est cité à comparoitre aujourd'hui 26 mai, au tribunal de police correctionnelle, sous la

même prévention que le Constitutionnel.

— Quand on fait de petites séditions, on peut bien faire des adresses. Un journal a publié une lettre écrite à M. Benjamin Constant, au nom de la jeunesse française, par un jeune homme qui ne se nomme pas. Ce respectable mandataire de la jeunesse, chargé apparemment par elle d'expliquer ses intentions, investi de ses pouvoirs, annonce que la jeunesse ne s'exposera plus aux charges furieuses d'une cohorte emissaire de la faction usurpatrice qui nous domine, mais elle gardera, le souvenir des violences exercées contre elle, et les noms des instigateurs de ces violences sont gravés en sa mémoire en caractères inessacteurs de ces violences sont gravés en sa mémoire en caractères inessacteurs de ces violences sont gravés en sa mémoire en caractères inessacteurs de ces violences de du l'extrême modération de la vertueuse jeunesse, ou plutôt de son digne représentant. Les journaux ont publié aussi la réponse de M. Benjamin Constant à cette adresse; l'honor rable député se plaint des violences brutales qu'on a exercées contre la jeunesse; quant aux violences de quelques jeunes factieux contre leurs prosesseurs et contre les agens de l'autorité, il les appelle des

irrégularités. Il engage les jeunes gens à attendre; bientôt, et par lecours naturel des choses, ils seront les plus forts. Ils doivent respecter les lois, quelles qu'elles soient. Tels sont les conseils paternels que le sage député adresse à son jeune correspondant. D'après une si hauterecommandation, on a lieu d'espérer que l'ordre ne sera plus trouble, et que la jeunesse sera docile à la voix éloquente d'un si respectable guide.

- Une frégate de 60 canons a été mise à l'ean dans le port de

Brest. Cette frégate a reçu le nom de Therpsicore.

- Le 20 de ce mois a eu lieu à Beauvais, en présence de toutes les autorités et du premier régiment de grenadiers à cheval de la gardo royale, la pose de la première pierre de la porte qui va être con-struite sur la route de Clermont, et à laquelle S. A. R. M<sup>me</sup> la Dau-

phine a consenti de donner son nom.

· Il y a par le monde un M. Gerin qui prend le titre de bijoutier à Paris, et qui court le monde en apparence pour son commerce, et s'occupe aussi d'autre chose. M. Gerin est frère de la malheureuse victime de St-Quentin; il distribue des estampes, des complaintes. des brochures sur le crime de Mingrat. Nous avons vu qu'il s'étoit attiré pour cela quelque affaire à Niort (nº 1280), et que sa seinme y avoit été condamnée à quelques jours de prison. Le Constitutionnel prit fait et cause pour eux; des gens qui déclament contre les prêtres étoient dignes de toute sa protection. Gerin et sa femme continuent donc à courir les provinces et à distribuer des écrits sur Mingrat. Dernièrement, il étoit à la foire de Caen, et avoit mis sur son enseigne : Au frère de la victime du curé Mingrat. Il a été condamné le 2 mai par le tribunal de police à trois jours de prison, une ordonnance de police défendant aux marchands de mettre à leur enseigne autre chose que leur nom et la nature de leur commerce.

- Un arrêté du gouvernement des Pays-Bas, en date du 23 avril 1827, déclare que le Roi pourra désormais accorder, pour des causes graves, les dispenses de la prohibition du mariage entre le beau-frère et la belle-sœur, de même qu'entre l'oncle et la nièce ou la tante et

- De nouvelles promotions ont été faites dans le ministère anglais. Le marquis de Lansdown prend place au conseil sans portefeuille; le comte de Carlisle est principal commissaire des forêts, et M. Tierney maître de la monnoie; tous deux entrent au conseil. M. Abercrombie est juge-avocat-général, et sir J. Macdonald, commissaire du Roi pour les affaires de l'Inde.

- Un accident est survenu au pont souterrain que l'on fait executer sous la Tamisc. Dans les terres que perçoient les mineurs, il s'est rencontré ce qu'on nomme un défaut du sol, qui a laissé passage à une fuite d'eau considérable. Heureusement 150 ouvriers et quelques curieux qui étoient dans la galerie ont eu le temps de s'enfuir.

- On avoit beaucoup parlé d'un changement de ministère en Porfugal; mais la maladie grave dont la princesse régente a été atteinte avoit suspendu l'exécution de ce projet. Aujourd'hui que la princesse paroit être hors de danger, on prétend que la nouvelle cietion du ministère ne tardera pas d'être annoncée.

- Nous avons annoncé trop brièvement la mort de Frédérie-Auguste, roi de Saxe. Ce prince, né-le 23 décembre 1750, étoit fils de Frédéric Christian, électeur de Saxe, lequel régna peu, n'ayant survécu que deux mois à son père, Frédéric-Auguste II, mort le 5 octobre 1763. Devenu électeur à treize sus; la régence fut confiée au prince Xavier, son oncle. En 1769, le jeune prince épousa la sœur du roi de Bavière; il ne reste de ce mariage qu'une princesse née en 1782. L'électeur eut la sagesse de refuser la couronne de Pologne en 1791. C'est chez lui que se tint la conférence de Pilnitz. Il prit part aux premiers efforts contre la France; mais il se retira ensuite de la coalition, fit alliance avec Buonaparte, et ne put, malgré ses concessions, sauver entièrement ses Etats du passage des troupes et des contributions. Il fut reconnu pour roi en 1806, vint en France en 1804, et se fit partout respecter par sa prudence et ses vertus. Après la mettauration, il fut conduit à Berlin, et perdit une partie de ses Etate, qui ne renserment plus qu'une population de 1,128,000 habitans. La Prusse vouloit même tout envahir, et donner au roi de Saxe les électoruts ecclésiestiques; mais la France s'opposa à cet arrangement. Le roi de Saxe s'est toujours montré bon, simple dans ses mœnrs et trèsreligieux. On sait que cette famille, depuis qu'elle est rentrée dans le sein de l'Eglise, a donné de grands exemples de pietés, et le feu roi a été lui-même un exemple à cet égard. Il étoit cousin germhin de Charles X, fils d'une princesse de Saxe. Son successeur est son frère, le prince Autoine-Clement, né en 1755, qui a épousé une princessé de Sane, et qui n'a pas d'ensans. L'héritier présomptif est un autre frère, le prince Maximilien, né en 1759, qui a trois fils et quatre files; l'ainé des fils a trente sus.

#### CHAMBRE DES PAIRS.

Le 22, la chambre a d'abord entendu divers rapports faits, au nom du comité des pétitions, par MM. le marquis de Mortemart, le comité Lemercier et le duc de Narbonne. M. le ministre de l'intérieur a ensuite présenté un projet de loi déja adopté par la chambre des députés, et relatif à une imposition extraordinaire votée par le département de l'Aveyron.

La chambre s'est occupée encore de divers projets de loi relatifs au canal de Digoin à Roanne, au canal de Saint-Quentin, aux abonds de la Madeleine, à une imposition extraordinaire votée par le département de la Marne, et aux emprunts des villes de Reims, de Saint-

Germain-en-Laye et d'Abbeville.

Ces divers projets ont été adoptés après quelques discussions, dans lesquelles ont été entendus MM. le comte de Tournes, le due de Doudeauville, de Lally-Tolendal, et le directeur-général des ponts et chaussées.

## CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Leun, on reprend la délibération sur le'budget du ministère de la

guerro. M. de Clemont-Tonneire donne des explications sur plasieurs allégations de divers orateurs plus ou moins étrangères au budget, et sur d'autres faits plus spéciaux. La plus grave des allégations est celle qui accuse le ministère de la guerre de dépensea excessivas : cependant, avec les mêmes moyens votés par la chambre depuis 1820, l'effectif de l'armée s'est accru d'un sixième dans l'infanterie, d'un tiers dans la cavalerie et d'un sixième dans les armes spéciales. Les améliorations se sont donc multipliées. S. Exc. entre dans les plus grands détails pour montrer comment il est parvenu à mieux nourrir et à mieux vêtir les soldats, et avec moins de frais que les années précédentes. M. le ministre combat ensuite la préfèrence qu'on voudroit donner au système d'adjudication sur le système de régie; il déclare, au reste, que l'administration n'a pas, à cet égard, de système absolu; elle les adopte l'un et l'autre, sclon les circonstances.

M. Sébastiani s'attache à réfuter successivement les diverses parties du discours de M. le ministre, et insiste principalement sur la nécesité d'abandonner le système de la régie, qui est, selon lui, une véritable charge pour l'État. M. Delaage parcourt les diverses parties de l'administration de la guerre, et indique plusieurs modifications qui doivent produire des économies tant dans le personnel que dans

le matériel.

La discussion générale étant fermée, M. Fouquier-Long, rapporteur de la commission, persiste dans la réduction demandée de 40,000 f. Après quelques observations de M. le ministre de la guerre, la réduction est rejetée et le chapitre adopté. La commission propose de réduire 620,000 fr. sur la somme demandée pour la solde d'activité et abonnemens payables comme la solde. M. Labbey de Pompière signale plusieurs économies à faire, et demande par conséquent une réduction de 6 millions. Après quelques observations de M. de Montbel, la chambre adopte le chapitre amendé par la commission.

Les fonds pour la maison militaire du Roi sont votés sans discussion. Le chapitre relatif aux subsistances militaires est réduit de 78,000 fr. On adopte également une réduction de 355,000 fr. sur les fonds destinés à l'habillement, campement et harnachement. M. Laisné de Villevêque demande une réduction de 400,000 fr. sur les fonds destinés aux hôpitaux. Cette proposition n'est pas appuyée. La chambre vote la réduction de 46,000 fr. demandée par la commission. Le chapitre concernant le casernement est atteint d'une réduction de 850,000 fr. Après quelques explications échangées entre M. le rapporteur et M. le ministre de la guerre, le chapitre réduit est adopté.

Nota. La chambre a procédé, ce jour, au renouvellement de ses bureaux. Voici la composition de la commission des droits de la chambre: MM. le comte du l'arc, Péraldi, le comte de Blangy, le baron Dudon, le comte de Sallaberry, le comte de Boisclaireau, le

vicomte de Saint-Chamans, Croizet, de Curzai.

Le 23, M. Favard de Langlade, rapporteur de la commission à laquelle a été renvoyé le projet de loi relatif à l'ajournement de l'exéention des articles 106 et 107 du code forestier, propose l'adoption de ce projet de loi. La chambre en renvoie la discussion après la délibération sur la partie de la loi des finances concernant les dépenses.

M. Harmand-d'Abancourt présente des observations sur quelquesuns des établissemens relatifs aux remontes de la cavalerie. Ce chapitre est adopté. La chambre adopte également les chapitres relatifs au matériel de l'artillerie et au service de marche et transport. Sur le chapitre relatif au traitement de réforme et secours, M. le général Montmarie témoigne le regret que les traitemens de réforme et les secours pe soient pas plus considérables. Il exprime aussi le vœu que les aumoniers des régimens fussent nommés par le ministre de la guerre, et non par M. le grand-aumonier. (On rit.) Le chapitre est adopté.

tées la veille, après quoi la chambre adopte ce budget.

Le budget du ministre de la marine est mis en discussion. M. de Chabrol déclare qu'en demandant 60 millions pour ce département, il reste au-dessous des exigences, et signale plusieurs heureux effets qui doivent résulter des mesures récemment prises pour organiser les réserves dans les régimens de la marine. M. le ministre termine son discours par des observations sur les colonies, et donne des détails sur leur destination. La séance est levée, et la discussion continuée au yendredi

Nouveau Mois de Marie, ou Saite de lectures sur les mystères de la sainte Vierge et sur les principales vérités du salut, par le Père Louis Debussi (1).

Il est plus que temps d'annoncer ce petit livre, puisque le mois de mai touche à sa fin. Nous avons déjà plusieurs ouvrages sous ce tirte; outre celui qui fut composé en italien par le Père Lalomia, et traduit en français par le Père Doré, Jésuite, Muzzarelli a donné un autre Mois de Marie, que nous avons cité dans la collection de ses OEuvres. En 1823, M. l'abbé Letourneur publia un Nouveau Mois de Marie, dont il a été parlé nº 807. Celui qui paroit en ce moment n'est pas sur le même plan que les précédens; les lectures y sont plus dévelopées; la méditation des grandes vérités du salut y est jointe à celle des mystères de la sainte Vierge, et chaque jour est terminé par un trait historique. On y trouve des considérations pour chacun des

<sup>(1)</sup> lu-18. A Amiens, chez Caron-Vitet.

principaux mystères de la sainte Vierge, de sorte que ce livre peut servir pour les fêtes de la mère de Dieu, dans le courant de l'année.

L'ouvrage paroit sous le nom de M. Debussi, prêtre très-pieux, qui a été enlevé à l'Eglise il y a quelques années, et qui est aussi auteur des Nouvelles Visites au saint Sacrement, ou Effusions de cœur à J. C. et à la sainte Vierge (1), 1826. Toutefois il est de notre devoir de faire connoître une réclamation qui nous est adressée, et qui vient du propriétaire du manuscrit autographe de l'abbé Debussi. « Celui-ci, nous mande-t-on, fut enlevé à la religion avant d'avoir pu terminer l'ouvrage; les réflexions et les faits historiques pour quelques jours du mois manquent en entier dans l'autographe; d'autres jours n'offrent que le canevas des réflexions; de plus, cet ouvrage, commence il y a plus de dix ans, n'avoit point été livré à l'impression par l'auteur, attendu qu'il avoit le dessein de le refondre en partie, et surtout de changer grand nombre des exemples qui sont susceptibles d'une juste critique. L'édition qui vient de paroitre n'a point été faite sur l'autographe, mais sur des copies tout-à-fait défectueuses. et qui d'ailleurs renferment des passages et même des jours entiers étrangers à l'auteur. On croit donc devoir à M. Debussi, de désavouer une édition qu'il eût sans doute désavouée lui-même. »

. M. Melchior, chef de musique au troisième régiment de la garde. étant sur le point d'obtenir sa retraite de ce corps, désireroit se faire connoître comme se livrant à la composition de la musique religieuse, à laquelle il se propose de s'appliquer exclusivement. Le Journal de Rouen a donné dernièrement une idée très-avantageuse du talent de cet artiste, à l'occasion d'une messe nouvelle qu'il a composée pendant le séjour du troisième régiment dans cette ville. Cette messe a été exécutée pour la première fois, dans la cathédrale de Rouen, le jour de Paque. Parmi les morceaux de cette nouvelle production, dit le journaliste, on a remarqué le Kyrie et le Gloria in excelsis, où il y a un solo de premier dessus avec accompagnement de violoncelle; le morceau capital est le cum sancto, fugue à trois voix, précédée d'une introduction dont les difficultés ont été surmontées avec talent. On ne doit pas omettre non plus le motet Pascha nostrum, solo terminé par un beau chœur, et l'O salutaris, dont la coupe a paru neuve et d'un bon style.

Un abonné nous transmet une lettre de M. de Curzon, maire de Migné, sur l'apparition de la croix. Cette lettre atteste de nouveau le fait, mais n'ajoute rien à ce que nous avons cité du rapport publié à Poitiers sur cet évènement; elle montre sculement que M. de Curzon, interroge sur la vérité de l'apparition, l'a proclamée de nouveau, et a dit qu'il s'estimoit heureux d'en avoir été témoin. M. de Curzon n'hésite pas à regarder le fait comme miraculeux.

<sup>(1)</sup> In-18, prix, 1 fr. 50 cent. et 2 fr. franc de port. A Amiens, chez Caron-Vitet, et à Paris, au bureau de ce journal.

Sur un pamphlet contre les missionnaires de Nanci.

Un ministre protestant, rédacteur de la gazette de Darmetadt, qui s'est épris d'un beau zèle contre les missions, vient d'attaquer celle de Lixeim donnée par les missionnaires de Nanci. Il a publié une lettre qu'il suppose lui avoir été adressée par un de ses confrères de France; quel que soit l'auteur de ce factum, il se plaint à la fois du gouvernement français qui tolère et protège les missions, de M. l'évêque de Nanci qu'il dit être le plus ultramontain et le plus furieux des évêques de France, et des missionnaires qu'il

accuse de fanatisme, etc., etc.

A entendre cet honorable correspondant, les missionnaires ont parlé avec tant de force contre les protestans, que peu s'en fallut qu'on n'en vint aux mains. La haine qu'ils ont exprimée dans leurs sermons, ajoute-t-il, fut tellement à craindre, que déjà on répandoit la nouvelle d'une nuit de Saint-Barthelemi, et que, dans toute la contrée, existoit L'alarme du mécontentement et de l'insurrection. Rien de tout cela n'a jamais existé que dans le cerveau de l'auteur de la lettre, qui probablement est sujet à des attaques de terreur panique. J'exposerai simplement les faits.

Les missionnaires arrivèrent en novembre dernier dans la petite ville de Lixeim, où il y a bon nombre de calvinistes. Ils en rencontrèrent plusieurs dès le premier jour, et leur témoignèrent qu'ils ne venoient que pour prêcher la concorde et la paix. Fidèles à leurs engagemens, ils annoncèrent la parole de Dieu, jusque vers la fin de la mission, comme ils l'eussent fait dans une paroisse toute composée de catholiques, sans toucher même un seul des points controversés. Leurs instructions respiroient la charité la plus ardente. Ceux qui ont entendu parler de M. Berman, et qui sauront qu'il étoit le chef de cette mission, ne se persuaderont jamais qu'il ait pu en être autrement. Aussi l'élan étoit-il le même dans toutes les classes. Les protestans comme les catholiques se portoient en foule aux exercices; l'union entr'eux étoit parfaite. C'est alors que plusieurs des premiers regrettoient sincèrement de ne plus appartenir à cette foi sainte dont ils voyoient avec admiration des effets si consolans.

Sur ces entrefaites, arrive M. l'évêque de Nanci, toujours présent sur tous les points de son diocèse où l'appelle la gloire de la religion. Ce prélat, le plus furieux des évéques de France, selon les propres expressions de la gazette de Damstadt, y fut accueilli avec des transports de joie, également partagés par les catholiques et les calvinistes. A Lixeim comme à Fénétrange, dont parle aussi le correspondant, ces derniers saisoient partie d'une garde d'honneur pour recevoir leur évêque; ils illuminèrent aussi leurs maisons. Instruit d'ailleurs, par les missionnaires, de leurs dispositions, le prélat leur en témoigna en chaire sa vive satisfaction, en des termes qui n'indiquent pas une fureur bien redoutable. Et vous, nos anciens freres dans la foi, vous étes aussi nos enfans en J. C. Sans doute, vous ne nous reconnoisses pas pour votre pasteur, mais nous ne cesserons d'avoir pour vous des entrailles de charité. Venez, venez écouter nos bons missionnaires. Les vérités qui sortiront de leur bouche dissiperont les préjugés que le malheur de votre naissance a pu vous suggérer, et vous disposeront à ce retour à la foi de vos pères; que vous désirez vous mêmes. Pour vous donner une nouvelle preuve de notre tendresse paternelle, nonseulement nous permettons, mais encore nous désirons que vous concouriez aussi à former ces bataillons sacrés qui doivent porter le lit de triomphe de N. S. J. C., et afin de marquer davantage l'union entre les catholiques et les protestans, ceuxci ne feront point un bataillon à part, ils se confondront, si toutefois ils le jugent à propos, avec les catholiques, voulant envisager cette démarche de leur part comme un premier pas vers la religion catholique. A Fénétrange, où les protestans avoient d'eux-mêmes manifesté le désir de porter la croix, Mer leur avoit tenu à peu près le même langage, et c'étoit là assurément de la part du prélat une condescendance que plusieurs seroient peut-être tentés de blamer. Pour mettre le comble à cette fureur, M. Berman monte en chaire immédiatement après, et leur dit : O nos chers frères en J. C., venez seulement nous écouter; loin de vous adresser des injures, nous aurons pour vous tous les égards

possibles. Ce n'est pas par des injures, nous le savons, que J. C. et ses apôtres ont converti l'univers. Pesez bien nos raisons, et n'agissez que lorsque vous serez convaincus. Si, après cette mission, vous restez encore séparés de la sainte Eglise catholique, nous ne cesserons pas pour cela de vous aimer, de prier pour vous, afin que la grâce de Dieu obtienne plus tard ce que maintenant vous lui refuseriez. On conçoit qu'un tel langage a de quoi épouvanter. Voilà la fu-

reur du prélat et des missionnaires.

Après le départ du prélat, le vœu général pour une conférence s'accrut encore. Jusque-là, je le répète, il n'avoit été nullement question de controverse. M. Berman cependant va trouver le ministre, lui fait part du désir commun des protestans et des catholiques, et l'engage à assister à une conférence qu'il devoit donner le lendemain sur l'Eglise, M. Baensiger, c'est son nom, promet de s'y rendre. Le lendemain toutefois il écrit à M. Berman une lettre où il lui parle de l'amitié et de la confiance qu'il lui a vouées, le priant de différer cette conférence. Je vous prierois, lui ditil, d'avoir la bonté de me fixer le moment qui vous conviendra le mieux, et alors j'inviterai encore avec moi un ecclésiastique luthérien, afin que, de nous deux, l'un puisse defendre la cause de Luther et l'autre celle de Calvin. Si vous n'avez pas aujourd'hui, mon cher, le temps de m'ecrire, j'aurai demain le plaisir de vous faire une visite. On peut remarquer, d'après ces termes, que l'animosité n'étoit pas encore bien grande alors.

Enfin, on convient du jour et de l'heure, les ministres ne paroissent pas au moment indiqué, et les missionnaires font ensemble la conférence, c'étoit le matin; le soir, il devoit y en avoir une autre, même affluence d'auditeurs, mais point de ministres. Ils arrivent, apres l'instruction, au nombre de trois; le discours étoit terminé, ils furent loin de s'en plaindre. Le but de leur démarche étoit de prévenir les missionnaires qu'ils ne peuvent conférer avec eux, sans autorisation de leurs supérieurs. Ceux-là offrent de prolonger les exercices de la mission jubilaire, jusqu'à ce qu'ils se fussent mis en mesure; le pas étoit dangereux, ces MM. déclinèrent encore. Je laisse aux moins clairvoyans à juger des motifs de cette conduite. Que ne pourrois-je pas dire de cette alliance du calvinisme avec le luthéranisme contre l'Eglise!

Les calvinistes, honteux du peu de courage de leur ministre, prièrent M. Berman de ne point insister en chaîte sar cette défaite, qui indiquoit si bien la foiblesse de leur cause, et le bon M. Berman eut encore la charité de dire à son auditoire que, si ces MM. n'avoient pas assisté à la conférence, il ne falloit pas, pour ce sujet, les mépriser; que n'ayant pas reçu la permission de leurs supérieurs, ils n'avoient pas cru devoir faire ce qu'on désiroit d'eux. Est-il possible de porter plus loin les égards? Aussi les missionnaires emportèrent-ils tous les regrets et tous les témoignages de respect et de recounoissance des habitans de Lixeim et de Fénétrange. Depuis ce temps, le ministre fréquente le pres-

bytere comme pendant la mission.

Le ministre de Darmstadt articule cependant un reproche sormel; il parle d'un cri injurieux aux protestans proféré par un seul homme, en sortant d'une auberge. Sa signification n'a rien de menaçant; mais, par un sentiment des convenances qu'on observe à ce qu'il paroît mieux en France qu'en Allemagne, je me dispenserai de le rendre. Cet honriête ministre ne sait-il pas qu'il y a des caractères indociles dans toutes les communions, voire même dans la sienne? Encore nions-nous le fait qu'il cite jusqu'à ce qu'il l'ait prouvé. Il est assez d'autres assertions contre toute vérité dans sa lettre, pour nous faire supposer que celle-ci vient de la même source. On se demande en effet avec étonnement comment un homme a pu ainsi appeler la haine sur des missionnaires qui n'ont en à la bouche que des paroles de paix et de charité! Comment a-t-il pu traiter avec tant d'injustice un des plus rélés évêques de France?

Ce prélat n'épargne aueun genre de sacrifice pour ressuséiter dans son diocèse l'antique attachement à la foi, il s'applandit du renouvellement presque général qui s'est opéré pendant l'année sainte dans cette portion de la Lorraine confiée à sa solicitude. Si on en excepte dans les villes un certain nombre d'hommes absolument étrangers aux pratiques de la religion, et qui s'occupent exclusivement de plaisira et d'affaires; si on en excepte encore une trentaine de paroisses où le jubilé n'a pas produit tout ce qu'on souhaitoit, le diocèse est régénéré tout entier. Les dernières missions de Sarrebourg, de Phaisbourg, de Vezelise, de Marsal, etc., ont dépassé toutes les espérances. Il est de ces pareisses fortunées, en grand nombre, qui ne comptent plus un seul réfractaire à la loi sacrée de la Pâque; dans les autres, huit ou dix au plus se tiennent à l'écart, et encore, doit-on le dire à la gloire de la religion, ce sont partout des malheureux liés par les chaînes des passions, et que l'impiété n'a pes beaucoup à s'applaudir de compter dans ses rangs. Dans le cours de ces missions qui excitent si vivement la reconnoissance des pareisses qui en ont été favorisées, presque toutes les traces funestes de la révolution ont dispara; les mariages civila bénis, les torts réparés, les ennemis réconciliés, l'union rétablie dans les familles, les mœurs régénérées, en voilà les effets. Certains tribunaux ont été pendant long-temps dans une inaction complète, à défaut de procès et de délits à ponir. Avec l'amnus pour la religion, le respect et l'attachement au Roi et à la

monarchie ont repris un neuvel essor.

Le correspondant calomnie l'autorité lorsqu'il l'accuse de traiter les protestans d'une manière opposée aux lois qui leus garantissent protection. Nous nous trouvens places, dit-il, encore sous le poide d'une dure oppression morale, à laquelle il faut ajouter pà et là quelques attaques de persécution. Nous venons, en effet, d'avoir une nouvelle preuve de cette persécution dans l'ordonnance du 22 mars dernier, en vertu de laquelle Charles X porte à 1200 fr. le traitement des ministres protestans de 3º classe. Cet homme voit néanmoins tout en noir. Il faut bien, ajoute-t-il, que nous tournions nos regarde vers l'étranger, parce que le moment ne peut être éloigné où nous devrons suivre l'exemple des protestans à l'époque de la révocation de l'édit de Nantes. On croiroit réellement que les gendarmes le poursuivent déjà. De quoi se plaint-il done? Quoi! il s'imagine que les protestans doivent s'attendre à sortir de France, parce qu'on a donné une mission à Lixeim et à Fénétrange? Danaquel temps ont-ils été traités plus favorablement! Les chambres des pairs et des députés comptent bon nombre de protestans dans leur sern; ils parviennent à tous les grades dans l'armée, ils sont dans tous les rangs de la magistrature; on les admet à tous les emplois, on augmente le traitement des ministres, on leur bâtit des temples. Je conseille à ce bon ministre, pour calmer ses inquiétudes, de lire le discours prononcé par M. Cuvier le 18 mai à la tribuna de

de la chambre des députés; il y verra des preuves de la protection accordée aux protestans. On a belle grâce de crier en France à la persécution, lorsque dans des pays exclusivement protestans, les catholiques sont sous le joug de l'op-

pression.

Enfin, le rédacteur de la gazette allemande ne se borne pas à des doléances amères, il manifeste le dédain et le mépris le plus injurieux pour la France. Comment, dit-il, nos voisins doivent ils juger cette France qui naguère imposa des lois à l'Europe, et qui maintenant rampe si bassement aux pieds de prêtres ignorans et hautains! et un peu plus bas, que vous êtes heureux d'avoir quitté la France en proie à un clergé fanatique! Il est visible que ce rédacteur a étudié la politique dans quelques-uns de nos journaux les plus violens. Il juge le clergé d'après le Courrier et le Constitutionnel; il faut le plaindre de suivre de tels guides, qu'un peu plus de droiture et de modération auroit du lui rendre suspects.

Il termine par un petit mot de la loi sur la presse, qu'on ne s'attendoit pas de trouver dans cetté matière. Comme elle est retirée, nous supposons que cet heureux évènement aura dissipé ou au moins diminué les terreurs qui l'agi-

toient. Qu'il repose donc en paix!

### NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Rome. Le jour de l'invention de la sainte croix, le saint Père assista à une procession d'une confrérie particulière. S. S. se rendit d'abord à l'église des Sts-Cosme et Damien, d'où la là procession devoit partir; elle voulut porter elle-même la croix qui est la bannière de la confrérie; elle étoit accompagnée de deux cardinaux et des prélats de sa maison. S. S. porta la croix jusqu'à l'église de St-Clément, et la reprit ensuite avant d'entrer dans la basilique de Ste-Croix en Jérusalem, où le saint sacrement étoit exposé. Le saint Père y donna la bénédiction et retourna ensuite au Vatican.

- Le 9 mai, M. le cardinal Zurla, vicaire-général de S. S., a administré les sacremens de baptême et de confirmation dans l'église de St-Michel de la Rive à une fille juive, Elia Zarfati, née à Gibraltar, et âgée de 20 ans; elle a eu pour parrain M. Jean-Marie Mastai-Ferretti, président de l'hospice St-Michel, et élu archevêque de Spolète. Son Em. prononça une touchante homélie, et admit la néophyte à la sainte table.

Paris. Les exercices de la retraite ont commencé à Notre-Dame le lendemain de l'Ascension. Les instructions doivent être faites par MM. de Maccarthy et Guyon. Le vendredi, M. l'archevêque de Paris a ouvert la retraite par une exhortation sur le but et les avantages de ces exercices et sur les dispositions que chacun doit y apporter. Le prélat a ensuite entonné le Veni creator, après lequel M. l'abbé de Maccarthy est monté en chaire. Il a prêché son sermon sur la parole de Dieu, et a parlé tour à tour des profanateurs, des contempteurs et des persécuteurs de la parole sainte. Un grand concours de fidèles remplissoit la nef et même les bas côtés de la cathédrale. Le samedi, la glose a été faite par M. l'abbé Tresvaux, chanoine de la métropole, et le discours par M. l'abbé Guyon. Celui-ci avoit pris pour texte ces paroles des Actes des apôtres : Vos semper Spiritui sancto resistitis. Il s'est attaché à combattre les prétextes dont on sc sert pour se dispenser de revenir à Dicu. Les uns ne veulent se convertir que dans leur vieillesse; les autres comptent sur une grâce extraordinaire, sans qu'il leur en coûte aucun effort; d'autres, enfin, s'imaginant qu'ils ne pourront jamais vaincre leurs passions, négligent tous les moyens de réussir dans l'affaire de leur salut. Le prédicateur a combattu ces divers prétextes, et a fini par une exhortation à ses auditeurs de revenir à Dieu, comme saint Augustin, entièrement, sincèrement et sans délai. Le dimanche 27, l'exhortation familière a été faite par M. l'abhé Tresvaux, qui a parlé sur l'excellence et les avantages de l'humilité. M. l'abbé de Maccarthy, qui prêchoit ce jour-là, a combattu l'incrédulité : elle prétend taxer notre croyance de folie; mais quelle plus grande folie que celle de ces esprits forts qui veulent douter de tout, sans études, sans examen, sans connoître la religion qu'ils blasphèment, et quelquefois en y croyant malgré eux? L'orateur a rappelé sommairement les autorités et les preuves sur lesquelles la religion repose, les prophéties, les miracles, l'établissement si étonnant du christianisme, le nombre de ses martyrs, les vertus de ses grands

hommes, la durée de la religion au milieu des persécutions Cet ensemble de faits et de témoignages a été présenté avec, autant d'intérêt que de noblesse. M. l'archevêque de Paris assistoit à ce discours, et a donné la bénédiction pontificale, à la fin. Le 28, après l'instruction familière par M. l'abbé Tresvaux, M. l'abbé Guyon a prononcé un discours sur les bienfaits de la religion; il a présenté le tableau rapide de tout ce que la religion a fait pour le bonheur des peuples et le repos de la société. « Elle proscrit les vices, les injustices, les désordres; elle recommande les vertus et surtout cette charité, fille du ciel et source de tant de dévoûment et d'héroisme. Si la charité s'est refroidie en plusieurs, à qui la faute, sinon à cette fausse philosophie qui cherche à flétrir et à déraciner la religion dans les cœurs? Ici l'orateur a peint ces vertueux jeunes gens qui vont porter des consolations dans les hôpitaux et les prisons, et ces vierges vénérables qui se consacrent à soulager toutes les misères, et ces bons Frères qui se vouent à l'instruction de l'enfance. Quelle philantropie pourroit inspirer des vertus si touchantes et si durables? » Ce sermon comme les précédens a été suivi du salut et des cantiques.

— Le jeudi 31 mai, à une heure, la société de la Providence se réunira en assemblée générale, et tiendra sa cent cinquième séance pour la reddition des comptes de sa vingt-deuxième année; la réunion aura lieu à l'asile des Vieillards et Orphelins, près et hors la Barrière des Martyrs. La messe sera célébrée par M. Borderies, nommé évêque de Versailles, et la quête sera faite par M<sup>110</sup> de Bernoully. Ceux qui ne pourroient y assister sont priés d'envoyer leur offrande au trésorier de la société, rue de Sèvres, n° 111. La sous-

cription annuelle est de 20 fr.

— Un Mandement de M. le cardinal de Clermont-Tonnerre, archevêque de Toulouse, réclame des secours en faveur des victimes des désastres occasionnés par le débordement de la Garonne le 21 mai. Après avoir rappelé sommairement ce désastre, qui a renversé plusieurs maisons, enseveli quelques personnes sous les ruines, et qui réduit à l'indigence un grand nombre de malheureux, le Mandement appelle la charité des fidèles à soulager les victimes de ce fléau. Une souscription est ouverte au secrétariat du diocèse et chez les curés et desservans. Les secours seront distribués par un conseil composé des grands-vicaires, des curés de St-Nicolas, de la Dalbade et de St-Exupère, et de quatre laïques. Ce Mandement, donné à Toulouse le 22 mai; est signé de MM. Ortric, Berger et Lannéluc, grands-vicaires.

- On fait ce qu'on peut, pour échausser et alarmer les esprits, et on supprime avec soio ce qui pourroit les calmer et les éclairer sur leurs vrais intérêts. M. Benjamin Constant a prononcé, dans la séance du 18 mai, un long discours ' tout propre à aigrir les protestans; il s'est plaint d'entraves, d'injustices, de vexations, d'exclusions exercées à leur égard! La plupart des journaux ont recueilli son disceurs en entier, il ne falloit rien perdre des accusations et des reproches de l'honorable député; mais ils n'ont plus eu de place pour la réponse qu'a faite M. Cuvier aux plaintes de M. Benjamin Constant. M. Cuvier, qui, comme on sait, est protestant, a pris un à un les fait allégués par le précédent orateur : il a montré que ces faits étoient ou faux, ou altérés, ou exagérés; que les protestans n'avoient aucun légitime sujet d'inquiétudes; que leurs intérêts étoient protégés; que leurs écoles, leurs pasteurs, leurs établissemens, étoient favorisés. La plupart des journaux n'ont point inséré ce discours, qui pouvoit dissiper les nuages amoncelés par un autre orateur, et je n'ai vu cette réponse de M. Cuvier que dans l'Etoile. De même les journaux de l'opposition ne donneront pas une lettre de M. Esmangard, préset du Bas-Rhin, en réponse à une allégation de M. Benjamin Constant. Celui-ci avoit avancé que des circulaires de 1821, 1825 et 1826 ordonnoient au préset du Bas-Rhin de ne nommer aucun protestant aux fonctions municipales, à moins qu'il ne se trouve point de catholiques pour les remplir. M. Esmangard déclare n'avoir jamais eu connoissance de ces circulaires, et sur 543 communes dans son département, il y a 181 maires protestans, et 177 adjoints de la même communion. Voilà donc un démenti très-positif donné à l'avocat des protestans, mais les journaux n'en parleront pas; cela n'est pas dans leur couleur, et il est bon de supprimer tout ce qui pourroit rassurer les esprits. Le Constitutionnel est même revenu, le vendredi 25 mai, sur les plaintes de M. Benjamin, Constant; il y voit une violation de la Charte, il récapitule tous les griefs, mais il n'énonce aucune des réponses

qu'on a faites; il ne dit pas un mot du discours de M. Cuvier: de sorte qu'il restera démontré aux yeux de ses lecteurs que les assertions de M. B. Constant sont demeurées sans réplique. Ce n'est pas assez: le même journal, comparant ce qui se passe actuellement avec le temps qui a précédé la révocation de l'édit de Nantes, suppose que les protestans d'aujourd'hui peuvent avoir les craintes les plus légitimes sur les disgrâces dont on les menace, et qu'on va traiter la Charte comme Louis XIV a traité l'édit de Nantes. C'est ainsi qu'on cherche de jour en jour à répandre des terreurs sur notre avenir, et à exaspérer les esprits déjà travaillés de mille manières. Quelle société pourroit résister à tant d'agens de destruction?

### NOUVELLES POLITIQUES.

Paris. Le 24, après les vepres, S. M. et la famille royale sont partis

pour Saint-Cloud, où elles doivent passer la belle saison.

— Parmi les personnes admises à la réception qu'a faite le Roi à St-Cloud dimanche dernier, se trouvoit le curé de cette ville, qui a eu l'honneur d'adresser au Roi le discours suivant : « Sire, notre principale occupation est de louer Dieu; et quand nous sommes en sa présence dans le sanctuaire, nous lui rendons grâce d'avoir donné à le France un bon roi. Les bons rois sont le bonheur et la joie des peuples, et l'ornement de l'histoire. » Le Roi a répondu : « Je suis sensible, M. le curé, à l'expression de vos sentimens. Je me recommande à vos prières. »

- M. le Dauphin, à son passage au Mans, a fait remettre à M. le

maire de cette ville une somme de 1,000 fr. pour les indigens.

—S. A. R. MADAME, duchesse de Berri, avoit sait adresser, à M. le sous-préset de Morlaix, une somme de 200 fr., destince à soulager les samilles des marins de Roscoss. M. le Dauphin leur a fait remettre 300 fr., Mao la Dauphine leur a accordé un secours semblable, et le Roi a daigné donner, à trois veuves restées sans ressources, et dont l'une est aveugle, une pension de 100 fr. chacune sur la liste civile. Toutes ces samilles, ne pouvant exprimer leur reconnoissance envers leurs augustes biensaiteurs, se sont réunies à l'église, où, sur leur demande, le respectable pasteur de Roscoss s'est empressé de célébrer une messe pour la samille royale.

— Mme la Dauphine a fait remettre à M. Fouquerand, député de la Côte-d'Or, une somme de 300 fr., pour venir au secours du sieur Ladot, de la commune d'Essey, qui a été victime d'un incendie con-

sidérable.

- Mme la Dauphine, informée qu'il se formoit à Montbrison une école gratuite pour la classe indigente, sous la direction des Sœurs de Saint-Charles, vient de faire remettre 200 fr. à M. de Meaux, député, maire de cette ville, pour contribuer à l'achèvement de cet établisement.

— S. A. R. Msr le duc d'Orléans a envoyé une somme de 500 fr., pour être répartie entre les victimes du désastre arrivé à Rouen le 26 mars dernier par l'écroulement d'une maison. Les offrandes di-

verses montoient, le 24 mai, à 28,985 fr.

— On a c'lébré à Angerville, diocèse de Versailles, une messe, le 21 mai, pour le Roi et la famille royale, à l'occasion d'un don de 200 fr. fait par M. le Dauphin aux pauvres de cet endroit, lors de son dernier voyage.

- M. Dupin, avocat, a cté élu par le collège de Mamers. Le nombre des votans étoit de 203, et la majorité nécessaire de 102. M. Dupin

a obtenu 103 voix, et M. Perrochel, président du collège, 98.

— On avoit fait beaucoup de bruit de la radiation d'un électeur de la liste publiée dernièrement pour l'élection d'un député à Mamers : M. le comte du Bourblanc, préfet de la Sarthe, vient d'adresser, aux édacteur du Constitutionnel, une lettre que celui-ci n'a point insérée, dans laquelle il répond aux assertions mal fondées de ce journal, et prouve que tout a été fait conformément aux lois, ordonnances et réglemens en vigueur sur les élections.

- Lord Granville, ambassadeur d'Angleterre, qui étoit depuis long-

temps absent, est de retour à Paris.

— Les éditeurs responsables du Constitutionnel et du Courrier français ont comparn, le 26, devant le tribunal de police correctionnelle, pour outrages envers les autorités administratives dans les articles qu'ilsont publiés à l'occasion des derniers troubles du collège de France et de l'école de médecine. Le tribunal, sur la demande de M. de la Palme, avocat du Roi, a remis la cause à huitaine, afin de donner le temps au sieur Coffignon, inspecteur de police, de régulariser la plainte particulière qu'il a annoncé vouloir porter contre les mêmes journaux, comme diffamé par les mêmes articles. Les quatre affaires seront jugées en même temps.

— Vendredi 25, le tonnerre est tombé, à cinq heures du soir, dans la maison des Sœurs de la charité, rue Saint-Benoît. Il a passé dans un dortoir où un enfant venoit d'être couché, ainsi que dans une salle où se trouvoit une des Sœurs avec plusieurs enfans; mais il n'a blessé personne, seulement il a fondu des sonnettes et autres objets de métal. Il s'est porté aussi dans la maison voisine, occupée par la communauté des clercs de Saint-Germain-des-Prés, où il a blessé légèrement un jeune homme, et n'a fait que fort peu de dégâts.

— A la demande d'un grand nombre d'amateurs, l'institution royale de musique religieuse donnera, le jeudi 31 de ce mois, un dernier exercice, où l'on entendra beaucoup de morceaux non encore exécutés, notamment une belle messe d'Hummel, un air d'Handel, chanté en anglais, la déclinaison des pronoms hie, hæc, hoc,

de Carissimi, etc.

— Quelques journaux de Paris avoient annoncé que des magistrats municipaux de Lyon, qui étoient au nombre des propriétaires de la gazette universelle de Lyon, avoient rompu tout rapport avec cette Le mille. La Gazette du 24 mai dément cette nouvelle qui probablement n'avoit pas été annoncée sans quelque malice. Aucun des propriétaires du journal, dit-elle, n'a rompu ni n'a le projet de rompre avec ses associés; unis par les mêmes doctrines, ils ne sont point disposés à consoler leurs ennemis par leur retraite. Nous nous réjouissons personnellement de cette assurance, et nous osons engager les rédacteurs de la Gazette à continuer leur travail avec le même congage et la même fermeté de principes. Cette fenille est sans contre dit, parmi tous les journaux quotidiens, celui où les hommes et les évènemens sont jugés avec le plus d'impartialité, où les bonnes doctrines sont soutenues plus franchement, et où toutes les exagérations

sont le mieux appréciées.

- Une affreuse inondation vient de désoler la ville de Toulouse le 18 mai et jours suivans. Une pluie violente et qui a duré 42 heures sans interruption, et la crue considérable de la Garonne ont submergé l'île de Tunis et plusieurs quartiers de la ville. Les autorités municipales et militaires et les troupes de la garnison ont rivalisé de zèle et de courage pour porter des secours sur les points les plus inondés. Des maisons se sont écroulées, et des personnes ont été ensevelies sous leurs décombres. Des dégâts considérables ont en lieu dans la ville, et l'on a surtout à regretter la perte de plusicurs personnes. Les canx étoient couvertes d'arbres, d'ustensiles aratoires et de débris d'habitations entrainés des campagnes. La malle poste est restéc engloutie pendant long-temps dans une plaine voisine, et l'on a sauvé avec beaucoup de peine les personnes qui s'y trouvoient. On s'est empressé dès ce moment de faire des prières et une procession extraordinaire à Toulouse, et MM. les vicaires-généraux viennent d'adresser dans tout le diocèse des prières publiques pour la cessation de la pluie.

Des orages terribles ont éclaté en beaucoup d'endroits ce mois-ci. À La Haye, la foudre est tombée sur la tour de la grande église; mais le paratonnerre a préservé des dégâts. À Bois-le-Duc, une plaine entière est inondée. À Stein, dans le grand-duché de Bade, les eaus se sont élevées à quatorze pieds au-dessus de leur niveau ordinaire; la grêle s'est amoncelée à six pieds de haut, et dix personnes ont péri. Les journaux de la Suisse sont remplis de détails de ravages

causés par les débordemens.

- Un journal de la Belgique assure que, dans le nouveau code pénal du royaume des Pays-Bas, le supplice de la guillotine sera rem-

placé par la potence.

Des lettres de Lisbonne annoncent que, le 12 mai, la princesse régente continuoit de donner les plus grandes inquiétudes. S. A. R. étoit dans une foiblesse extrême, et elle n'avoit pu encore signer un décret qui nomme les nouveaux gouverneurs de province.

Les troupes espagnoles, que d'autres journaux avoient dit s'avançant les unes contre les autres, se sont retirées simultanément à huit lieuce

de la frontière.

 Pérou : le gouvernement du Pérou a refusé de le recevoir en cette

Le chambre des députés de Darmstadt (Allemagne) a rejeté à l'unanimité le projet de loi présenté par le gouvernement, ayant pour but l'abrogation du code français qui régissoit depuis si long-temps ce duché.

— Par une proclamation du président des Etats-Unis, en date du 17 mars, les ports des Etats-Unis sont fermés aux navires anglais venant des colonies anglaises, par représailles de l'acte du parlement qui ferme les ports des colonies anglaises aux navires des Etats-Unis.

- Un décret du pouvoir exécutif de la république colombienne, daté du 5 mars dernier, porte qu'attendu l'impossibilité où se trouve le gouvernement de faire face aux dépenses, tout paiement de la dette flottante est suspendu jusqu'à ce que le congrès ait affecté un fonds spécial pour le service de cette dette, ou jusqu'à ce que les recettés soient assez considérables pour russire aux frais de l'administration et à l'acquittement des intérêts de la dette nationale étrangère.

## CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Le 25 mai, la discussion a continué sur le budget de la marine. M. Labbey de Pompières applaudit à la création d'un conseil d'amirauté. Il appelle ensuite l'attention de la chambre sur le collège royal de la marine établi à Angoulème; il se plaint de ce qu'une ordonnance du 5 avril dernier n'a accordé, sur quinze places de capitaine de frégate, que cinq à l'ancienneté. Après quelques considérations présentées par M. de Staforello sur les pirateries qui s'exercont dans les mers du Levant, ainsi que sur la nécessité d'y entretenir de nombreux armemens, et de concoprir à y faire cesser l'anarchie, M. Gallard de Terraube répond aux observations faitea par M. Labbey de Pompières sur l'école royale de matine d'Angoulème, et afirme que, comme il ne s'agit que d'y acquérir des notions théoriques, et anon une instruction pratique, cette école n'a pas besoin d'être placée dans une ville maritime.

M. Petou, au sujet du chapitre des chiourmes, appelle l'attention de la chambre sur le nombre toujours croissant des forçats libérés, et sur la nécessité de songer à coloniser ces grands criminels, qui ne doivent pas rentrer au milieu de la société, et qui ne sont soumis qu'à une surveillance illusoire. Il pense que l'on pourroit créer un autre Botany-Bay dans la Désirade et dans les autres îles voisines des Antilles.

On adopte ensuite les derniers chapitres de la marine. La dépense totale de ce ministère s'élevera, comme en 1827, à 57 millions.

On passe au ministère des finances. M. Labbey de Pompières critique, au chapitre 4, le supplément aux fonds de retenue, et pense qu'on devroit faire une réduction totale sur la dette flottant de la aireroit que l'on fit une écomomie de 1 million 700,000 fr. sur la detation de 2 millions 800,000 fr. affectée à la chambre des paire. M. Casimir Perrier reproche, à la commission chargée de l'examen du projet de loi, de n'avoir pas bien présenté la situation financière de l'Etat. Il demande, à M. le président du conseil, un compte exact du passé, du présent et de l'avenir de nos finances; mais un compte sans déception et sans combinaison capable de cacher la vérité. L'orate examine la marche suivie par le gouvernement, depuis deux ou trois ans, dans la manière de présenter la situation des finances. Il résulteroit de cet examen qu'un déficit existe, qu'il augmentera, et qu'on

ne pourra le couvrir qu'avec la dette flottante.

M. le ministre des finances prend la parole pour répondre aux observations du préopinant. Il représente que, pour qu'il y eût eu des déficits, il auroit fallu qu'il eût existé constamment un excédent de dépenses, tandis qu'au contraire les recettes se sont accrues chaque année, et que ce n'est que par suite qu'on a demandé à la chambre d'augmenter, suivant le besoin, les dépenses de différens services. S. Exc. démontre que les avances faites à l'Espagne doivent être considérées comme dépenses extraordinaires et payées avec des ressources extraordinaires, c'est-à dire par le crédit. Elle fait voir ensuite que notre dette flottante, dont on fait tant de bruit, n'est que de 130 millions, tandis qu'elle s'élève à 8 ou goo millions en Angleterre, où le crédit n'est soutenu que par un amortissement beaucoup plus foible qu'en France. Notre situation est donc évidemment prospère.

M. Casimir Perrier réplique à ce discours par de nouvelles observations. Il n'admet pas la distinction que le ministre veut faire entre les dépenses ordinaires et celles extraordinaires; il dit que le ministre n'a pas toujours suivi le système qu'il présente aujourd'hui, puisque les dépenses extraordinaires de la guerre d'Espagne auroient du être payées par le crédit, tandis qu'elles sont maintenant acquittées par les

impôte.

La chambre vote sans autre débat les six premiers chapitres; qui comprennent la dette viagère, les pensions, les intérêts, les caution-

nemens et les frais de service et de négociation.

Le chapitre 7 porte, pour les dépenses de la chambre des pairs, une somme de 2 millions. M. de Beaumont entre dans de longs détails sur l'allocation proposée; il prétend qu'une loi depuis longtemps demandée sur cet objet est indispensable. Il demande des explications sur les dotations accordées aux pairs, et sur les dépenses intérieures de la chambre haute.

M. le ministre des finances se dispose à répondre; mais la chambre

s'ajourne au lendemain.

Le 26, M. Nicot de Ronchaud fait un rapport au nom de la commission des pétitions. Les sieurs F. Mercier, à Rougemont, et Ricard, à Paris, présentent des observations sur les abus de la presse, sur la licence des journaux, et sur la nécessité d'établir la censure. La commission, ayant pensé que l'établissement de la censure dans des momens difficiles appartenoit à la sagesse du gouvernement, propose l'ordre du jour, qui est adopté. Après quelques observations de M. Bet amin Constant, auxquelles répond M. le rapporteur, la chambre passe également à l'ordre du jour sur une pétition des habitans des communes de Choisy-la-Victoire et Blincourt (Oise), contre la rémaion de ces communes à celle d'Avrigny. M. de Berbis fait un second rapport de pétitions. Le sieur Loizel, à Lille, réclame contre l'adoption de la proposition de M. de la

Boëssière. Ordre du jour.

Des négocians, armateurs et assureurs à Marseille, réclament l'appui de la chambre pour obtenir une protection foite et énergique contre les pirateries exercées sur les navires français par les corsaires grecs, et un dédommagement des pertes qu'elles leur font éprouver. La commission propose le renvoi de la pétition aux ministres de la marine et des finances. M. Sébastiani prononce un discours dans lequel il s'élève fortement contre la piraterie, et appuie les conclusions de la commission. M. de Straforello appuie le renvoi proposé, et demande que la pétition soit en outre renvoyée au ministre des affaires étrangères. M. Pardessus s'oppose à ce dernier renvoi, en soutenant que quelques bâtimens grecs, qui exercent des pirateries, sont munis de lettres de marque de leur gouvernement. La chambre adopte enfin le renvoi à M. le président du conseil et à MM. les ministres de la marine et des affaires étrangères.

La chambre prononce le renvoi à M. le ministres des affaires ecclésiastiques d'une pétition du maire de Samoreau (Seine-et-Marne), qui demande que l'indemnité accordée aux prêtres qui binent dans les succursales, soit portée à 300 fr. Après quelques observations de MM. Hyde de Neuville, Martignac, Bertier et Cambon, on adopte ensuite, suivant les conclusions de la commission, le renvoi à M. le ministre des finances d'une pétition de M. le marquis de Clermont-Mont-Saint-Jean, sur la manière dont on exécute la loi de 1825 re-

lative à l'indemnité.

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur le chap. 7 du ministère des finances, relatif aux dépenses de la chambre des pairs. M. de Villèle répond aux observations présentées à ce sujet, la veille, par M. de Beaumont. S. Ex. annonce que l'ordonnance dont l'on a parlé n'a point fait de concession à perpétuité des biens appartenant au domaine extraordinaire; elle n'a lait que rendre les pensions irrévocables, afin de donner plus d'indépendance à la chambre des pairs. Cette mesure a été prise par le Roi dans l'exercice d'un droit acquis par la loi de 1818, qui a réuni le domaine extraordinaire au domaine de l'Etat. M. le ministre donne ensuite quelques détails sur la répartition de la dotation accordée par le budget à la chambre des pairs. M. Hyde de Neuville soutient qu'une ordonnance royale étoit insuffisante, et demande d'ailleurs une réduction de 1,200,000 fr. sur ce chapitre. Après de nouvelles observations de M. de Beaumont, le chambre rejette la réduction demandée par M. Hyde de Neuville, et le chapitre est adopté.

Elle adopte ensuite sans discussion les chapitres relatifs à la chamebre des députés, à la Légion d'honneur et au bureau du commerce

et des colonies.

Le chapitre relatif à la cour des comptes est ensuite adopté, après avoir entendu MM. Harmand d'Abancourt, Bignon et de Montbel.

La chambre vote ensuite sans discussion les chapitres relatifs à l'administration des monnoies, au cadastre, à l'enregistrement, aux forêts, aux douanes et aux contributions indirectes. L'article qui

concerne l'exploitation de la poudre à seu est aussi adopté, mais avec une réduction de 360,000 fr. proposée par la commission.

Le 28, l'ordre du jour est la suite de la discussion sur le budget du ministère des finances. Postes, 16,074,972 fr. M. Alexis de Noailles demande que le service des postes sur la route de Bordeaux à Lyon par Saint-Eticune et Tulle soit promptement régularisé. M. Féligonde demande également que l'on établisse cette communication, et indique diverses améliorations dans le service administratif des postes. M. Mestadier pense que cette communication devroit passer par Limoges et par Gueret, M. de Leyval et Al. de Noailles répondent à sca observations, et le chapitre étant mis aux voix est adopté.

On passe à celui de la loterie, qui porte 4,083,895 fr. M. Ricard (du Gard) s'élève contre l'immoralité de la loterie, et en réclame la suppression le plus promptement possible. Le chapitre est adopté avec une réduction de 55,000 fr. proposée par la commission. On passe au chapitre des non-valeurs sur les quatre contributions: 5,153,484 fr. M. Labbey de Pompières émet le vœu que la taxe en principal de 5 fr. ne commence qu'aux loyers de 300 fr., sauf à compléter le contingent de la ville de Paris par des augmentations sur les loyers de 2000 fr. et au-dessus. L'article est adopté, ainsi que celui de 3,300,000 fr. pour dépenses des directions des contributions directes dans les départemens.

Le suivant porte 12,048,000 fr. pour frais de perception. Il est adopté, après quelques observations de M. Méchin sur les receveurs-généraux, et qui sont réfutées par M. le ministre des finances. On adopte également l'article de 100,000 fr. pour taxations aux receveurs des finances sur le produit des coupes de bois; celui de 11,100,000 fr., pour remboursement et restitutions pour trop perçu et primes à l'exportation; et enfin, celui de 150,000 fr., dépenses pour ordres et

brevets d'invention.

M. le président soumet à la chambre le chiffre définitif du budget des dépenses. Il s'élève à ,681,353,735 fr. La réduction est de

:6,632,098 fr.

Le budget des dépenses se trouve ainsi terminé avant de passer à la seconde partie (les recettes.) L'ordre du jour amène, suivant une précédente décision de la chambre, la discussion du projet de loi relatif à l'acquisition d'une partie du palais Bourbon occupée par la chambre des députés. Il est conçu en un artiele unique, qui ouvre un crédit au ministre de l'intérieur de 5,250,000 fr. pour faire cette acquisition au nom de l'Etat. M. de Boisclaireau et M. C. Perrier s'étonnent que l'on propose ce surcroît de dépense, et demandent où l'on prendra les fonds.

M. le ministre des finances répond qu'il y a, dans le budget de 1826, un excédent de recettes de 18 millions, reversible sur l'exercice 1827, et prouve que d'ailleurs on n'est pas dans l'impossibilité de satisfaire

à des dépenses jugées nécessaires.

MM. Sébastiani et C. Perrier parlent contre le projet et contre les assertions de M. le ministre. Ou entend encore MM. de Boisclaireau et Al. de Noailles, et le projet est ensuite adopté au scrutin secret, à la majorité de 204 contre 69.

Vie du Père Jean Eudes, missionnaire, instituteur des Eudistes et des religieuses de Notre-Dame de charité (1).

On nous communiqua, il y a quelques années, une vie manuscrite du Père Eudes, qui nous parut offrir beaucoup d'intérêt, et dont nous donnâmes un extrait dans le tome XXXV de ce journal, nº 893 et 895. Nous y sîmes connoître les vertus et les travaux du pieux missionnaire, et nous y joignimes un court aperçu de l'histoire de sa congrégation. Le manuscrit que nous avions suivi, et qui se conserve dans une communauté de la capitale, étoit dû à M. Beurrier, Eudiste, né à Vannes en 1715, et mort à Blois 🦡 1782, et connu par des Conférences ecclésiastiques. et par d'autres écrits. Toutefois, ce n'est point ce manuscrit qui vient d'être livré à l'impression. Le travail de M. Beurrier n'étoit guère qu'une copie d'un manuscrit antérieur, rédigé par le Père de Montigny, Jésuite, sur lequel nous trouvons une petite notice dans la préface du volume qui nous occupe.

Antoine de Montigny, né à Vannes vers 1604, entra dans la société, fut préfet du collège de Tours, puis employé dans les missions. Lors de la suppression de sa compagnie en France, il étoit procureur-général de la province de France, et fut cité devant les commissaires du parlement pour rendre compte des biens des Jésuites. Obligé, par les arrêts des parlemens, de se séparer de ses confrères, il se retira chez une de ses nièces en Basse-Bretagne, et consacra ses

<sup>(1)</sup> In-12, prix, 3 france et 4 france france de port. A Paris, à la librairie ecclésiastique d'Ad. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

loisirs à la composition de quelques bons ouvreges, qui forment 6 vol. in-4°, mais qui sont restés inédits; ce sont un Traité de la vérité de la religion chrétienne, approuvé par des docteurs de Sorbonne, un Traité sur la soumission aux décisions de l'Eglise, des Dissertations et controverses sur quelques faits et passa jes des livres saints, des Sermons et méditations et la Vie du Père Eudes. Le Père de Montigny mourut le 7 mai 1782, à l'âge de près de 90 ans. La Vie du Père Eudes

paroît avoir été écrite vers 1765.

C'est le travail de cet écrivain que le nouvel éditeur sa adopté; il en explique les raisons dans sa préface, où il fait connoître les différens historiens du Père Eudes. Le premier est M. Jacques Finel, Eudiste, mort à Coutances le 16 mars 1652; il recueillit beaucoup de faits sur les commencemens des Eudistes et sur leur fondateur, mais son travail ne pouvoit être complet, puisque l'auteur mourut long-temps avant le Père Eudes. Son ouvrage n'a pas été imprimé, et se conservoit probablement autrefois dans quelque maison de la congrégation. Le deuxième historien du Père Eudes est M. Costil, aussi Eudiste; son ouvrage porte le titre de Fleurs de la congrégation de Jésus et Marie; il porte en tête Caen, 1725, et est resté manuscrit. On en a communiqué deux exemplaires à l'éditeur, qui s'en est servi pour quelques détails et discours que le Père de Montigny avoit supprimés. M. Costil est auteur en outre d'une Introduction à l'Ecriture, et d'un Abrégé d'histoire ecclésiastique, en latin, qui parut pour la première fois en 1747, et qui a été souvent réimprimé depuis; nous en avons annoncé nº 620 une nouvelle édition qui a paru en 1820, et qui est augmentée et améliorée. Nous n'en avions pas alors indiqué l'auteur.

Nous tirons presque tous ces détails de la préface du nouvel éditeur; cette préface est rédigée avec beaucoup de soin et d'exactitude, ce qui est un heureux préjugé pour la rédaction de l'ouvrage lui-même. L'éditeur, en se servant beaucoup du manuscrit du Père de Montigny, ne s'est cependant pas astreint à le suivre en tout. Il a abrégé des digressions trop longues, et adouci des traits trop vifs de l'auteur contre une congrégation à laquelle Eudes avoit appartenu. Il a inséré quelques passages des discours et des lettres du pieux instituteur, tels qu'il les a trouvés dans le manuscrit de M. Costil. Enfin, il s'est attaché à y mettre un ton de piété digne de l'esprit qui animoit le vertueux missionnaire.

La notice que nous avons donnée, il y a quatre ans, sur le Père Eudes nous dispense de revenir aujourd'hui sur ses travaux et ses services; mais cette notice ne dispense point de lire la nouvelle vie, qui est remplie de faits édifians. Ces faits tiennent même quelquefois à l'histoire générale de l'église de France, et la *Vie du Père Eudes* aura une place honorable parmi les autres vies de pieux personnages que nous avions déjà pour le 17\* siècle, et qui nous fournissent tant de documens pleins d'intérêt pour l'histoire de la religion. L'éditeur a augmenté le prix de son ouvragé par des notes sur différens personnages de ce siècle, Il y a joint une notice sur les établissemens de la congrégation des Eudistes, sur les supérieurs-généraux de cette congrégation et sur les dames du Refuge. Cetto notice est beaucoup plus complète que celle qu'on a vue nº 895; cependant l'estimable auteur nous permettra de signaler une légère erreur qui se trouve à la page 447, où il indique comme membres de la congrégation des Eudistes quelques ecclésiastiques retirés dans leur maison de Paris, sans appartenir au corps. (Voyez notre tome XXXV, page 127.) Les religieuses de Notre-Dame de la charité ont aujourd'hui des maisons à Caen, à Rennes, à Saint-Brieuc, à Tours, & La Rochelle, à Paris, à Versailles, à Nantes, à Lyon et à Toulouse; ces quatre dernières maisons n'ont été

établies que depuis 25 ans. Celle de Paris étoit autrefois rue des Postes; elle occupe aujourd'hui l'ancien couvent de la Visitation, rue St-Jacques. La maison de Saint-Brieuc y a été transférée de Guingamp.

Ces renseignemens, que nous ne présentons que par extrait, attestent les soins, les recherches et l'exactitude de l'éditeur. Il n'a rien omis pour compléter son travail, et donne en finissant l'état actuel de la congrégation des Eudistes. Jusqu'ici cette pieuse et modeste congrégation n'avoit pu se reformer; enfin en janvier 1826, les anciens Eudistes qui se trouvoient encore à Caen, à Bayeux, à Coutances, à Avranches et à Séez, nommèrent des députés qui se réunirent à Rennes, dans la maison dite du Pont-Martin. Le 9 janvier, ces députés, formés en assemblée générale, déclarèrent la congrégation rétablie, et élurent pour supérieur M. Pierre-Charles-Toussaint Blanchard, du diocèse de Coutances, ancien supérieur du petit séminaire de Rennes, et proviseur du collège royal de la même ville. Ils s'agrégèrent deux jeunes prêtres du diocèse. Depuis, les Eudistes ont repris le travail des missions, et ils en ont déjà donné quelques-unes en Normandie. La Vie du Père Eudes ne pouvoit paroître dans un moment plus oportun que celui où la congrégation formée par ce pieux missionnaire sort de ses ruines, et s'efforce de reprendre ses utiles et honorables travaux.

# NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Paws. Le mardi 29, M. l'archevêque a présidé l'assemblée de trimestre pour l'œuvre des petits séminaires; elle s'est teque dans la chapelle Saint-Hyacinthe, près l'église de l'Assomption M. l'abbé de Pontchevron, aumônier de M<sup>me</sup> la duchesse de Berri, a fait le discours et a parlé sur l'œuvre et sur son importance, qui devient chaque jour plus sensible dans l'état actuel de la religion et du clergé. L'orateur a tiré de ce sujet des réflexions pieuses et solides qui ont paru intéresser vivement son auditoire. On a fait ensuite le rapport sur l'état de l'œuvre, et on a remis le contingent des diverses paroisses. Celles qui se sont le plus distinguées par le résultat des quêtes sont St-Sulpice, St-Thomas d'Aquin et la Magdeleine. M. l'archevêque a terminé la séance par un petit discours propre à nourrir et à accroître le zèle des dames qui se consacrent à cette œuvre capitale, et qui méritent par là la reconnoissance de tous les amis de la religion.

-Les exercices de la retraite ont continué à Notre-Dame. Le 29, après l'instruction de M. l'abbé Tresvaux, M. l'abbé de Maccarthy a prononcé le discours, qui a roulé sur le jugement dernier. Les circonstances qui le précéderont, la manifestation des consciences, l'arrêt du souverain juge, telles sont les principales considérations que l'auteur a développées. Son discours, estrayant par le sujet même, l'étoit encore plus par des tableaux pleins de vérité et par le ton pénétré avec lequel ils étoient présentés. Le 50, M. l'abbé Guyon a prêché sur la nécessité et les avantages des afflictions. Les afflictions servent à éprouver les chrétiens, à les rappeler à leurs devoirs, à détruire nos passions, à nous détacher du monde, à exercer la vertu, à équrer les justes, à afformir les foibles, à accroître notre récompense. Tous les saints ont passé par cette voie. Les soldats endurent tant de satigues pour l'honneur et pour la gloire; les chrétiens sont aussi des soldats. Ici l'orateur a raconté quelques traits de patience et d'héroïsme militaire, et en a tiré des exemples humilians pour notre lâcheté. Le 31, la glose a été faite comme les jours précédens par M. l'abbé Tresvaux, qui a parlé sur la vigilance chrétienne; la veille, il avoit parlé sur la prière et sur les dispositions à y apporter. M. l'abbé de Maccarthy a prononcé le discours dont le sujet étoit l'immortalité de l'ame et la résurrection du corps. Il a montré que la croyance de l'immortalité de l'ame étoit gravée en nous et répandue partout; c'est le dogme commun du genre humain. La deuxième partie a été employée à montrer que la résurrection du corps ne répugnoit pas davantage à la raison, et qu'il y auroit de la solie à n'y pas croire. L'orateur a fait un magnique portrait de l'homme; le corps prend part aux opérations de l'esprit, et le Sauveur est venu lui rendre toute sa dignité en se revêtant de notre nature. Nous verrons un jour Dieu des yeux de notre corps, nous le loue rons par notre bouche. Ici l'orateur a répondu aux objections qu'on propose contre la résurrection du corps. Un grand nombre de personnes de distinction assistoient à ca discours.

- Le jour de la Pentecôte, M. l'évêque de Nanci officiera au Mont-Valérien, et le lendemain lundi, on y célébrera une fête en l'honneur de la sainte Vierge, pour attirer les bénédictions du ciel sur la France et sur la famille royale. M. le cardinal de Clermont-Tonnerre présidera à cette fête. Son Em. dira, vers neuf heures, la messe basse de la communion générale. A dix heures, la grand'messe. Son Em. officiera pontificalement à la procession de la sainte Vierge qui suivra l'office du matin. Notre saint Père le Pape vient d'accorder une indulgence plénière à ceux qui participeroient à ceux qui suivroient la station des morts ou qui réciteroient en particulier, et en quelque temps de l'année que ce soit, un De profundis dans le cimetière du Mont-Valérien.
- MM. les grands-vicaires capitulaires de Bayeux ont donné le 25 mai un Mandement qui ordonne des prières, afin d'obtenir de Dieu un digne successeur de seu M. Duperrier. Le jour même avoit eu lieu le service du mois pour le respectable prélat. MM. les grands-vicaires sont pleins de confiance dans la sagesse du Roi et dans le discernement d'un illustre et vertueux ministre; mais le choix qui intéresse tout le diocèse doit être l'objet des vœux universels. a Déjà, disent MM. les grands-vicaires, nous sommes allés, suivant un usage consacré par la piété de nos pères, nous prosterner avec le clergé et les fidèles de la ville épiscopale sur le tombeau de St-Exupère, pour réclamer sa puissante protection. » On a donc fast ou on fera dans toutes les églises du diocèse les prières indiquées dans le Mandemeut, les prêtres diront à la messe des oraisons à la même intention, et les religieux offriront une communion à cette intention.
- Une des premières victimes de Buonaparte fut le comte Louis de Frotté, un des chess royalistes les plus actifs et les plus dévoués en Normandie. Il avoit proposé de se soumettre, et il avoit reçu un sauf-conduit pour se rendre à Alençon,

lorsqu'en chemin il fut arrêté avec six de ses officiers, et traduit devant une commission militaire à Verneuil. Condamné à mort, il périt à l'âge de 45 ans, au mois de fé-, vrier 1800. Six royalistes partagèrent son sort, le baron de Hugon, de Comarc, Duverdun, Cavalier-Duhomme, de St-Florent et Pascal. La mémoire de ces braves royalistes. méritoit bien quelque expiation; leurs restes ont été exhumés il y a peu de temps, et déposés dans l'église de la Madeleine à Verneuil, pour y être inhumés au bas d'un monu-, ment en marbre blanc érigé dans cette église aux faits des officiers et soldats royalistes de Basse-Normandie, qui avoient servi sous le comte de Frotté. Un certain nombre d'entr'eux s'étoient rendus à Verneuil pour la cérémonie qui a eu lieu, le 15 mai dans l'église de la Madeleine. Les préparatifs en avoient été faits par le curé et le maire de la ville. Deux des grands-vicaires de M. l'évêque d'Evreux s'y trouvoient à la, tête de plusieurs curés des environs; les autorités, la garde nationale et un grand nombre de fidèles assistoient à la cérémonie. M. l'abbé Delacroix, chanoine et grand-vicaire,. a officié, et après la messe, M. l'abbé Mathieu, autre grandvicaire et supérieur du séminaire, a prononcé une oraison. funèbre sous ce texte: Quomodò ceciderunt fortes? Il a rendu hommage au caractère généreux du chef et de ses compaguons de guerre, et a intéressé par la peinture de leur sort déplorable. Les restes ont été déposés ensuite dans le monument; les coins du poêle étoient tenus par le prince de la Trémoille, le commandant de la garde nationale, le comte de Bourmont et M. de St-Paul, ancien officier du comte de Frotié, et le seul qui survive. Le marquis de Frotié qui devoit conduire le deuil, comme plus proche parent, étant malade, a été remplacé par le chevalier de Bruslant. Le monument est d'un bon style, le dessin en est de M. Bouillon, et l'exécution de MM. David et Plantas, sculpteurs.

— Certains journaux firent beaucoup de bruit, il y a quelques mois, d'un acte de l'officialité, daté du 22 juillet de l'année dernière, et portant le nom de M. l'abbé de Bois-lève, chanoine de la métropole, grand-vicaire et official du diocèse. Cet acte déclaroit nul un mariage contracté en 1805 sans aucune des formalités prescrites par le concile de Trente, mariage suivi d'un divorce qui fut prononcé saivant le mode alors adopté, et les conjoints étoient autorisée à se remarier.

Le Constitutionnel s'étonna que M. l'archevêque ent méconnu les lois du royaume en créant une juridiction, et le Courrier déclara que M. l'abbé Boislève pourroit être poursuivi devant les tribunaux, au terme des lois pénales. D'autres journaux s'élevèrent aussi, quoiqu'avec moins de violence, contre l'acte de l'officialité. C'est ce qui a donné lieu à un écrivain estimable de discuter la question. M. Jauffret, maître des requêtes, déjà connu par différens écrits sur? des matières analogues, vient de publier quelques réflexions sur l'acte de l'officialité. On se rappelle qu'il fit paroître, il y a six ans, une brochure intitulée des Nouvelles officialités, en réfutation d'un écrit de feu M. Lanjuinais contre une ordonnance de M. l'évêque de Metz; nous rendîmes compte de cette brechure nº 697. M. Jauffret a cru utile d'en donner une deuxième édition, dans un moment où quelques écrivains ont émis des idées très-fausses sur les officialités; et dans un avant-propos, il examine l'acte dénoncé par les journaux. Nous ne reviendrons point aujourd'hui sur son écrit des Officialités, mais nous ne pouvons nous dispenser de donner une courte analyse de son avant-propos, où il' discute l'acte de l'officialité. Il y établit deux propositions, 1º que l'Eglise peut, suivant les circonstances, considérer comme nul un mariage contracté suivant les formes de la loi civile; 2º que le rétablissement des officialités sous lerapport purement spirituel ne blesse aucune loi. Dans le développement de la première proposition, l'auteur rappelle l'ancienne législation sur le mariage. Le mariage étoit soumis aux lois de l'Eglise même comme contrat civil, et un empêchement canonique suffisoit pour en suspendre la publication. Les ordonnances et édits de nos rois exigeoient, pour la validité du mariage comme lien civil et religieux, la présence du propre prêtre, suivant la discipline du concile de Trente, et les tribunaux jugeoient conformément à ces dispositions. Les lois nouvelles, en établissant un nouveau mode sur le mariage, n'opt pu dépouiller l'Eglise de ses droits, et sous Buonaparte même, le ministre des cultes' écrivoit que, pour les empêchemens canoniques, tout subsissoit en son premier état, et que les prêtres étoient fondés à refuser la bénédiction nuptiale à ceux qui, d'après les règles de l'Eglise, n'étoient pas aptes à la recevoir; par la raison, ajoutoit-il, que défendre à l'Eglise de suivre ses rits et

ses règles dans l'administration des sacremens, ce seroit détruire la religion en feignant de la protéger. Dans une autre dépêche du 7 novembre 1803, M. Portalis disoit nettement : Un mariage peut donc être nul aux yeux de l'Eglise sans l'être aux yeux de l'Etat. Buonaparte lui-même eut recours à l'officialité diocésaine pour faire prononcer la nullité canonique de son premier mariage. Après tout, dit M. Jauffret, de quoi s'agit-il? D'un acte qui déclare nul sous le rapport du sacrement un mariage déjà dissous par le divorce. On sent, en effet, qu'il n'est et ne peut être question ici que du lien religieux. Or, l'autorité spirituelle avoit-elle le. droit d'en prononcer la nullité? Cela ne peut faire la matière d'un doute. Ce droit étoit reconnu et exercé sous le précédent gouvernement lui-même. Remarquez d'ailleurs qu'un tel acte ne prive les parties d'aucun des avantages. temporels auxquels, d'après le Code, elles peuvent encore avoir droit, ni les ensans issus du mariage déclaré nul, de ceux qui pourroient leur être assurés par les lois; l'objet purement spirituel de cet acte ne régit que le for intérieur. Telle est la doctrine que M. Jausfret expose dans son quanta. propos, et qui dissipe les alarmes exagérées de quelques écrivains toujours prêts à s'élever contre les règles de l'Eglise et contre les prêtres. Nous recommandons l'écrit de l'estimable magistrat; il a pour titre : de la Juridiction épiscopale (1). et est rédigé avec cette modération dont l'auteur a déjà donné des preuves dans ses autres ouvrages.

### NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. Le dimanche de la Pentecote, le Roi et LL. AA. RB. doivent venir à Paris pour assister à la procession des chevaliers du Ss-,
Esprit, dite du cordon bleu, qui aura lieu à onze heures, à la chapelle du château.

— Un nouveau système de matériel d'artillerie de siège et d'artillerie de campagne vient d'être adopté par le Roi pour le service des notre armée, après des épreuves dont le résultat a été fort satisfai-

saut, et sur le rapport du comité consultatif d'artillerie.

— M. le général comte de Coutard, et les membres du comité du monument de Quiberon, ont eu l'honneur de présenter au Roi, le 27; la médaille frappée à l'occasion de l'érection de ce monument, et quiest gravée par M. Caqué.

<sup>(1)</sup> In-8°, prix, 1 fr. 15 cent. et 1 fr. 50 cent. franc de port. A:
Paris, chez Adr. Le Clere et compaguie, au bureau de ce journal.

Le Roi a accordé à la ville de Toulouse la collection des médailles du cabinet de la Monnoie, à Paris. M. le vicomte de La Rochefoucauld, en annonçant à M. le maire de Toulouse cette faveur de S. M., lui a écrit que le Roi, dans cette mesure, avoit eu en vue les efforts généreux qui, de tout temps, ont distingué la ville de Toulouse pour les progrès des sciences et des arts.

— S. Exc. le ministre de l'intérieur a accordé une médaille d'argent et une gratification de 75 fr. au jeune Coursadon, de la commune de Guilherand (Ardèche), qui, le 10 décembre dernier, voyant un autre jeune homme de cette commune entrainé par le courant du Rhône, n'a pas craint de se précipiter dans ce fleuve, par de très-

fortes eaux, et est parvenu à le sauver.

— Après avoir entendu le rapport de la commission qu'elle avoit nommée pour la distribution du prix fondé par M. de Montyon, l'Académie royale des sciences, dans sa séance du 28, a décerné le prix de médecine de 10,000 fr. à MM. Pelletier et Caventou, pour leurs importans travaux relatifs au sulfate de quinine. Le prix de chirurgie de la même somme a été décerné au docteur Civiale, pour la lithotritie ou broiement de la pierre dans la vessie. L'Académie lui avoit déjà accordé, l'année dernière, un prix d'encouragement de 6000 fr.

pour son importante méhode.

— La société des vingt meuf, établie à Paris lors de la naissance du duc de Bordeaux, et dans laquelle se trouve un grand nombre de défenseurs de Lyon, a célébré le 29 mai le double anniversaire du sacre de Charles X, et de la victoire remportée en 1793 par les Lyonnais sur la faction révolutionnaire qui les tyranni oit. Le brave M. Madinier, ancien négociant, qui commandoit ses concitoyens dans cette mémorable journée, et qui fit triompher la bonne cause en s'emparant de l'Hotel-de-Ville, se trouvoit à cette réunion toute répaiste, qui a fêté ces différens souvenirs par un repis et des strophes pleines d'enthousiasme.

- La ville de Nantes, où M. le Dauphin n'avoit pu se rendre dans son dernier voyage, lui a envoyé une députation au moment où il se trouvoit à Angers, pour lui exprimer les hommages et les

regrets de ses habitans.

- L'école secondaire de médecine d'Angers vient, par décision de S. Exc. le ministre de l'instruction publique, de recevoir une organisation définitive. L'installation de cette école, ainsi reconstituée,

a eu lieu le 23 de ce mois.

Les inondations affligent en ce moment plusieurs villes du midi de la France. Dans la nuit du 21 au 22, la Garonne, le Tarn, et surteut l'Aveyron, ont debordé à fa fois. En peu d'heures, deux quartiers, à Montauban, ont été couverts par les eaux, qui, heureusement, out ensuite baissé. Une diligence, qui venoit de Bordeaux danscette ville, a'été engagée dans les eaux qui affluoient de toutes parts sur les routes, et les voyageurs qu'elle contenoit n'ont pu être sauvés qu'en s'élançant parmi les eaux, emportant sur leurs épaules les dames qui se trouvoient parmi eux. A Bordeaux, la Garonne est débordée, et une grande étendue de pays est submergée aux environs. Il en est de même à Clermont-Ferrand, où l'Altier a causé beaucoup de

ravages. Les courriers sont arrêtés sur plusieurs possète par la crue des, caux. Les communications entre Bayonne et l'Espagna se trouvent interceptées,

- M. Delalande a fait donation, à la ville de Rouen, de son beau, cabinet d'histoire naturelle. L'acceptation en a été autorisée par or-

donnance royale du 10 décembre dernier.

Il paroit qu'un combat sanglant a eu lieu, dans la province de Rio-Grande, entre les armées de Buenos-Ayres et celles du Brésil, où, celles-ci auroient été battues.

#### CHAMBRE DES PAIRS.

Le 30, M. le ministre de l'intérieur a d'abord présenté le projet de loi relatif à l'acquisition de la partie du palais Bourbon occupée par la chambre des députés. Divers rapports ont été faits au nom du comité des pétitions, par MM. le comte de Montesquiou, le cemte Lemercier et le marquis de Mortemart. M. le comte de Ruty a fait le rapport du projet de loi relatif aux pensions militaires. La chambre a ensuite adopté le projet de loi relatif à l'imposition extraordinaire votée par le département de l'Aveyron.

### CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Le 29, avant l'ouverture de la séance, M. Dupin ainé, nouvelle-. ment élu député, est présenté à M. le président par M. Bertin-De-

veaux, et prend place au centre gauche.

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur le budget de 1828. M. le président donne lecture de l'article 3 du projet de loi des finances, lequel maintient, pour 1828, une longue nomenclature. d'impositions indirectes. M. Clausel de Coussergues fait des observations sur les droits de succession en ligne directe, qu'il trouve excessifs, et il en demande la diminution. M. de Martignac répond. qu'il ne peut être question de supprimer ces droits; mais que l'on pourra modérer les droits de mutation sur les transmissions faites par des pères et mères au profit de leurs enfans, et ajoute que des motifs. faciles à pressentir ont seulement empéché le gouvernement de s'en occuper cette année. M. Laisné de Villevêque demande que la modération des droits de mutation en ligne directe ait lieu du moins dans les contrats de mariage. M. B. Constant demande que l'on diminue l'impôt du timbre eles livres de commerce, et que la même, faveur soit accordée aux journaux, qu'il dit être menacés de la censure. Il propose à cet effet le retranchement d'un paragraphe entier dans le chapitre des recettes; mais son amendement est rejeté.

M. de Saint-Cricq pense qu'il est de son devoir de repousser les accusations qu'on a dirigées contre l'agriculture, le commerce et l'industrie. Il démontre que ces doléances, d'une part, sont exagérées, et, d'un autre côté, sont injustes envers le gouvernement du Roi. Il entre ensuite dans des détails fort étendus sur les importations, les expostations, et sur les diverses industries, et ne craint pas d'affirmer

que la gêne momentanée ne tardera pas à disparoitre. (Adhésion marquée.) M. Kergariou se plaint du peu de protection que l'on accordo à l'industrie des toiles de lin et de chanvre demotre pays. M. de Saint-Gricq répond que l'importation des toiles étrangères a été beaucoup: moindre l'année dernière, et qu'ainsi le résultat qu'on as promettois.

d'une précédente loi a été obtenu.

M. Dupont parle contre les produits de loterie et des jeux, ainsi, que contre la perception du décime de guerre, et voudroit que l'on votât même contre le budget tout entier par opposition ministérielle. M. Labbey de Pompières demande que le droit sur le sel soit réduit de moitié. Son amendement entrejeté. Après quelques observations de MM. de Lapeyrade et Laisné de Villevêque sur les contributions indirectes, la chambre adopte l'article 3, et remet au lendemain la délibération des autres articles du budget.

La chambre adopte ensuite, à la majorité de 261 contre 251, le projet de loi tendant à ne rendre exécutoires les articles 106 et 107 du code forestier qu'à partir du 1st janvier 1829; puis elle se forms

en comité secret pour régler son budget particulier.

Le 30, l'ordre du jour est la suite de la discussion sur le budget de 1828, section des recettes. M. le président donne lecture de l'art. 4, lequel concerne les contributions directes. M. Delange a la parole sur l'impôt foncier. Il fait observer que les propriétés foncières sont grévées d'impôts qui les rendent onéreuses; il pense que les revenus du fisc devroient être établis sur la consommation; il voudroit surtout que les capitalistes payassent une partie des charges de l'Etat. M. Repoul se plaint de la trop grande élévation de notre amortissement, ainsi que de l'énormité de la dette flottante, qui rend toute amélieration impossible. Le crédit doit être, réservé pour le moment de l'adversité, et l'on doit profiter du moment de prospérité peur libérer le trésor des charges imposées dans des temps difficiles.

M. Laisné de Villevêque se plaint de la répartition de la contribution mobilière dans le département du Loiret. M. Méchin appuis ses considérations, et appelle l'attention de la chambre sur le cadastre. M. Labbey de Pompières reproduit l'amendement qu'il a déjà préseuré pour que la taxe de 5 fr. ne soit imposée que sur les loyers au dessus de 300 fr.; la ville de Paris complèteroit sa quote-part en changeant le mode de répartition sur les loyers plus élevés. Après quelques explications données par M. Cornet-d'Incourt, cet amende-

ment est rejeté, et l'article est adopté.

On passe à l'article 5, qui porte, d'après l'amendement de la commission, l'évaluation des recettes de 1828 à la somme totale de 224,410,631 fr. Il est adopté, après quelques observations de M. de Berbis sur la nécessité d'avoir des débouchés aux produits de nos manufactures et de notre industrie. M. de Montbel présente des obsérvations sur le cumul des places, et se plaînt à cet égard de l'inexécution de la loi de 1816. La chambre adopte sans aucun débat l'article 6 sur la dette flottante, et l'article 7 et dernier concernant les dispositions générales.

M. le président donne ensuite lecture de la disposition additionnelle proposée par M. Laffite dans le cours de la discussion générale, et portant qu'à l'avenir les ministres présenteroient aux chambres la loi des finances en deux parties, l'une sous le titre de budget conso-

lidé, et l'autre sous le titre de budget extraordinaire.

M. le ministre des finances, parcourant les différens ministères, démontre qu'il ne seroit presque jamais possible de distinguer les dépenses ordinaires et constantes d'avec les dépenses éventuelles, suitout dans les budgets de la marine et de la guerre, dont le personnel et les charges peuvent varier considérablement suivant les circonstances politiques. S. Exc. déclare que d'ailleurs la distinction qu'on demande a lieu déjà chaque année dans les différens chapitres. Une semblable proposition auroit dû, au reste, être accompagnée du plan détaillé de sa mise à exécution. Improviser un tel amendement est une chose impossible; et, pour un objet aussi important, il faudroit suivre les formes que la Charte et les règlemens ont prévues.

M. Laffite reproduit son opinion, et entre dans quelques nouvelles explications en faveur de son amendement. M. Hyde de Neuville partage son avis; mais il croit, comme M. de Villèle, qu'une telle proposition doit être mûrement examinée et discutée. M. le président met aux voix l'amendement de M. Laffite, et il est rejeté.

On procède ensuite au scrutin secret sur l'ensemble de la loi des

finances. Elle est adoptée à la majorité de 254 contre 60.

Opinion de M. le comte de Marcellus, dans la séance de la chambre. des pairs du 24 avril, sur la pétition de M. Manneville, qui demandoit que les communes puissent allouer à leurs desservans un supplément de traitement égal à la moitié de ce traitement.

Messieurs, votre commission vous propose le renvoi de cette pétition à votre future commission des finances; je viens vous demander de la renvoyer aussi à M. le ministre des affaires ecclésiastiques.

Le vœu du pétitionnaire est digne de toute votre attention. Jusqu'ici on a permis aux communes de s'imposer jusqu'à la concurrence de la moitié du traitement fixe alloué par l'Etat à leurs desservens : pourquoi leur retirer ou attenuer cette faculté avant que ce traitement

soit devenu tel qu'il doit être?

Il vaudroit mieux sans doute que l'Etat, qui a envahi les biens de la religion, supportat seul les dépenses nécessaires au culte et au ministère divin. Ce seroit juste; et le premier usage qui devroit être fait de la prospérité de nos finances, seroit d'acquitter une dette sacrée, en pourvoyant avec dignité aux besoins de la religion et de ses ministres. Mais puisque l'accomplissement de ce vœu si cher aux chrétiens et aux vrais Français est toujours différé, pourquoi refuser aux communes de ratifier les nobles et pieuses offrandes qu'elles aiment à présenter, afin de mettre leurs pasteurs en état de remplir les sublimes fonctions qui leur sont confiées d'une manière plus convenable à la dignité de leur earactère et plus utils à leur troupeau? N'oublions jamais, Messieurs, que tout ce que nous ferons pour la religion, nous le ferons pour nous, puisqu'elle porte avec elle toutes les destinées de l'Etat. L'autorité royale, qui nous est si chère, ne profite-t-elle pas en effet

dant le sour des peuples de tont es que gagne la minte autorité d'une religion d'obéssauce, de dévoument et de fidélité? N'apprend-on pas à aimer le Roi et sa famille auguste, en apprenant à aimer, à adorer le Dieu dont il est l'image? C'est donc servir utilement la société, et la servir dans le premier de ses intérêts, que de travailler à l'affermissement de la religion, en améliorant, en fixant le sort de ses respectables ministres.

Si, comme nous l'avions espéré à la fin de la session dernière, le traitement de tous les desservans du royaume eût été élevé à 1000 fr., je concevrois non encore, sans doute, qu'on n'autorisat aucun des supplémens offerts par les communes, mais au moins qu'on les réduisit à une somme suffisante pour compléter le traitement tel qu'il doit être un jour définitivement fixé; mais n'allouer qu'un traitement manifestement insussisant, et défendre aux communes d'y suppléex,

est-ce être humain, est-ce être juste?

Je prie le gouvernement de ne ses oublier qu'il s'agit ici, avant tout, de justice. Faudra-t-il donc le repéter, et le répéter en vain chaque année? L'Etat s'est emparé des biens de la religion, il en jouit, il en profite; et cependant combien la dépense allouée au culte du vrai Dieu est-elle éloignée d'atteindre le revenu de ces biens! Non, nous ne craindrons pas de le dire, nous braverons & ces prétendues injures dont nous savons même nous féliciter, dussent-elles présager les persécutions, et ces vaines ou plutôt ces hamorables accusations par lesquelles on chercheroit à nous représenter comme voulant sans cesse enrichir le ministère saint, qui seul peutêtre soutient la société sur le penchant de l'abime : comme si le moindre sonctionnaire public n'étoit pas plus Jargement doté que les vicaires, que les desservans, que les curés mêmes. Nous le dirons donc hautement; soyons justes, si nous voulons être heureux. Or, est-ce être juste que de ne pas donner l'intégralité des modiques pensions promises tant aux prêtres qu'aux anciennes religieuses? Chaque année nous sollicitons, nous attendons ce juste bienfait; chaque année la loi de finances nous apprend qu'il faut l'attendre encore. Chaque année nous demandons un traitement convenable pour les desservans, pour les curés, pour les vicaires, et à peine chaque année obtenons-nous pour eux une légère augmentation. Craignons, Messieurs, que ce déni de justice ne nous porte malheur,

Dans ce siècle de théories on a essayé, et essayé en vain, de tous les systèmes dans l'art de gouverner les hommes; on a tout expérimenté, hormis la justice: il me semble cependant qu'elle vaut la peine qu'on en essaie. Ah! si on la prenoit pour unique tègle de la politique, on scroit peut-être hientôt étonné de la facilité avec laquelle on gouverneroit! Commençons du moins par essayer d'être justes envers la religion, nous en serons récompensés. Le ciel nous saura gré du courage avec lequel nous nous prononcerons hautement pour elle, dans le moment surtout où la révolution, qui vent et espère tout détruire, redouble de rage contre elle, parce qu'elle veut

et sait tout conserver.

C'est donc pour engager le gouvernement à faire de nouvelles réflexions sur cette question si importante, à amélierer des-à-présent la condition de tous les desservans du royaume, en fixant des cette année leur traitement d'une manière qui satisface les vœux des amis de la religion, ou du moins à ne plus s'opposer aux pieuses offrandes des communes, à ne plus les restreindre, jusqu'au moment où cette amelioration sera définitivement opérée, que je demande le renvoi de cette pétition à M. le ministre des affaires ecclésiastiques.

Je propose ce tenvoi avec d'autant plus de force, que la loi des finances étant encore entre les mains de la commission de la chambre des députés, et le moment où elle nous sera présentée étant éloigné, le gouvernement peut facilement s'entendre avec les deux chambres et avec leurs commissions, pour accomplir un vœu qui, je n'en puis douter, ne sera combattu ni dans l'une ni dans l'autre. Et M. le ministre des affaires ecclésiastiques, protecteur né des intérêts de la religion, pourra se concerter avec M. le ministre de l'intérieur, que regarde plus spécialement l'objet de la pétition qui vous est soumise.

Aspirations aux sacrées plaies de notre Seigneur Jésus-Christ.

Troisième édition (1).

Ce petit livre, que nons avions déjà annoncé, paroît avec l'approbation d'un de nos plus respectables évêques, qui en recommande la lecture aux personnes pieuses. Une note de l'éditeur porte que ces aspirations, composées dans le recueillement de la retraite, n'étoient pas destinées à voir le jour, mais qu'elles furent imprimées à l'insu du Père de Géramb. Les deux premières éditions s'étant rapidement écoulées, on a voulu que la troisième édition fût faite avec un soin particulier. L'ouvrage est en effet bien imprimé, et porte au frontispice une bonne vignette représentant Notre-Seigneur couronné d'épines.

Il y a des prières pour chaque plaie, et d'autres que l'auteur y à jointes et qui ne respirent pas moins la piété. A la fin est un fragment du journal d'un ancien militaire. Nous n'avons pas besoin de dire quel est ce militaire qui raconte avec seu une anecdote fort remarquable de sa vie. Tout ce récit est plein des sentimens de soi ex

de repentir qui conviennent à un Trapiste pénitent.

Nous avons reçu, du même auteur, des Lettres à Eugène sur l'encharistie (2). C'est un vol in-12, exécuté avec non moins de soin que le précédent, et accompagné d'une bonne gravure. Les deux Lettres à Eugène sont datées du monastère de la Trappe, près Laval, le 2 novembre 1826 et le 3 janvier 1827. L'auteur y a joint'deux lettres plus courtes, l'une aux habitans du diocèse du Mans, l'autre à un évêque qui n'est pas nommé. Nous n'avons pas le temps d'analyser aujourd'hui ces écrits, qui nous paroissent d'ailleurs se recommander suffisamment par la réputation de l'auteur. Il nous a semblé, au premier aperçu, que les réflexions pieuses y étoient mêlées de dé-

(a) In-12, prix, 3 fr. et 3 fr. 50 cent. franc de port. A Paris, am buteau de ce journal.

<sup>(1)</sup> In-18, prix, 60 cent. et 75 cent. franc de port. A Paris, au hureau de ce journal.

tails personneis, qui n'ont peut-être pas un rapport bien direct avec le sujet, mais qui intéresseront peut-être plus d'un lecteur. Le Père de Géramb a droit d'attacher et par son ancien rang dans le monde, et par le courage qui l'a conduit dans la solitude, et par la vivacité et la franchise de ses sentimens religieux. Il annonce qu'il a quitté le monastère du Port-du-Salut, et qu'il se rend au monastère de Notre-Dame de la Trappe du Mont-des-Olives, près Mulhouse, en Alance.

Il parut, il y a quelques mois, un Nouveau coup-d'œil sur le Mémorial catholique, par un ancien grand-vicaire (1); nous ne nous
hâtâmes point de rendre compte de cet écrit, d'abord parce que
nous avions beaucoup d'articles arriérés, ensuite parce que nous
éprouvions nne certaine répugnance à entrer dans une controverse
où on pouvoit nous supposer quelques motifs secrets de rivalité.
L'auteur du Nouveau Coup-d'œil est sans doute trop clairvoyant pour
n'avoir pas compris les raisons de notre silence, et trop généreux
pour en être blessé; cependant, cette controverse ayant eu des sui-

tes, nous ne pouvons nous dispenser d'en dire deux mots.

L'auteur du Nouveau Coup-a ceil s'élevoit contre les doctrines du Mémorial, et surtout contre un article qui a paru au mois de janvier dernier en faveur de la liberté de la presse. Il étoit dit dans cet article que le ministère ponvoit redouter les discussions, mais que l'E-glise avoit d'autres pensées, et qu'il falloit que le principe philosophique s'est assez développé depuis quelque temps pour qu'on ne doive pas souhaiter qu'il se développe davantage, et surtout qu'il se développe avec toutes ses conséquences; ce qui a une extrême latitude. M. l'abbé Clausel de Coussergues faisoit plusieurs autres remarques sur l'esprit et les doctrines du Mémorial; mais quelque soit le mérite de ses observations et le talent de l'écrivain, il nous permettra de nous borner à cette annonce rapide de sa brochure, voulant, comme nous l'avons dit, entrer le moins possible dans cette controverse.

Le Memorial, dans son cahier de mai, a répondu à M. l'abbé clausel par un article où on a trouvé peut-être plus de plaisanteries que de raisons, et où surtout on justifie assez mal les réflexions du mois de janvier sur la liberté de la presse. M. l'abbé Clausel de Coussergues vient, à l'occasion de cet arlicle, de publier un nouvel écrit aous ce titre: Encore un mot sur le Mémorial et ses doctrines subversives de la saine philosophie et de la foi (2). Nous ne venons que de recevoir cet écrit, et nous nous bornons en ce moment à une courte annonce qui suffira peut-être pour appeler l'attention sur cette nou-

velle production d'un ecclésiastique si distingué.

<sup>(1)</sup> In-8°, prix, 1 fr. 25 cent. et 1 fr. 50 cent. franc de port. A Paris, au bureau de ce journal.

<sup>(</sup>a) In-8°, prix, 1 fr. 25 cent. et 1 fr. 50 cent. franc de port. A Paris, au burcau de ce journal.

Deuxième Lettre d'un rabbin converti aux Israélites ses frères, sur les motifs de sa conversion; les prophéties expliquées par les traditions de la synagogue (1).

M. Drach publia, il y a environ dix-huit mois, sa première Lettre que nous annonçâmes nº 1147. Celleci doit encore avoir une suite; elle ne contient que la première partie des prophéties expliquées par les traditions de la synagogue. L'auteur se sert pour cela et de la connoissance qu'il a de la langue hébraïque, et. de l'étude qu'il a dû faire du Talmud et des traditions rabbiniques. Il cite un grand nombre de passages de l'ancien Testament; ces passages, dont le texte hébreu est souvent différent de celui de saint Jérôme, sont indiqués d'après la division de la Bible hébraïque, division qui n'est pas la même que celle de la Vulgate. Pour ne pas multiplier les caractères étrangers, les passages sont presque tous figurés en lettres communes.

L'auteur commence par une exhortation à ses frères où il les presse d'ouvrir les yeux à la vérité, et de reconnoître ce Messie que toutes les Ecritures leur annoncent. Dans une introduction, il leur montre que la religion a toujours été la même, que le christianisme remonte au berceau du monde, que J.-C. est venu à l'époque assignée pour l'avènement du Messie, et que sa vie et sa mort furent l'accomplissement de ce que la tradition avoit enseigné d'avance au sujet du ré-

dempteur d'Israël.

La deuxième Lettre contient trois chapitres, le premier sur la Trinité, le deuxième sur les caractères du Messie, le troisième sur l'incarnation du Fils de Dieu.

<sup>(1)</sup> In-8°, prix, 5 francs et 6 francs franc de port. A Paris, chez l'Auteur, en Sorbonne, et à la librairie ecclésiastique d'Ad. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

La doctrine de la Trinité, dit l'auteur, étoit de tout temps recue dans la nation juive; il interroge ici le Zohar qu'il appelle un livre éminemment chrétien, le Talmud et les commentaires de plusieurs rabbins. La cabale, c'est-à-dire, la tradition secrète et mystique, enseigne dans les termes les plus clairs la doctrine de la Trinité. Maimonides, qui a combattu cette doctrine avec une sorte d'acharnement, lui a cependant rendu hommage dans ses Fondemens de la loi. Quant au Messie, la tradition dans l'ancienne synagogue a constamment enseigné la divinité du rédempteur promis; et le Messie tout homme des rabbins modernes, étoit ignoré encore dans le 5° siècle. M. Drach accumule ici un grand nombre de preuves tirées principalement des prophètes et des commentateurs. Il interrompt quelquefois ses discussions pour adresser à ses frères

une exhortation pathétique.

« O mes chers frères, c'est surtout lorsque je repasse dans ma mémoire tout le bien que vous m'avez fait dès mes premières années, que je m'afflige des maux dont le ciel vous accable. Avec quelle générosité n'avez-vous pas encouragé jusqu'aux succès de mon enfance! Vous m'avez ouvert vos académies et vous avez pourvu à mes besoins. Elevé aux pieds de vos docteurs, je leur dois ces connoissances qui m'ont mis sur la voie de la vérité. La synagogue m'a décoré de ses plus beaux titres, et je pouvois m'honorer à la fois de la confiance et des libéralités du consistoire. Vous avez tout fait pour moi; que ne voudrois-je faire pour vous? J'oublierai plutôt ma droite que de cesser de vous aimer et de m'occuper de votre bonheur. Je ne connois pas d'ennemis parmi vous; non, je n'en veux pas connoître dans vos rangs. Je vous aime tous éga-. lement, si ce n'est que mon amour redouble envers mes persécuteurs. Mes vœux seront comblés quand vous aurez abjuré l'erreur, c'est là que tendront tous mes efforts.»

Ces sentimens honorables de l'auteur montrent combien il étoit digne d'être chrétien. Ils se retrouvent encore dans la conclusion qui termine ses preuves, et qui est datée du 20 octobre dernier. L'ouvrage est de plus accompagné de notes où M. Drach examine quelques difficultés et ajoute de nouveaux éclaircissemens. Il relève les erreurs commises par M. Arthur Beugnot, dans son livre intitulé les Juifs d'Occident, et s'étonne de la légèreté de ses assertions, ainsi que de l'esprit philosophique qu'affiche l'auteur. Il est vraiment curieux, dit-il, de voir un auteur qui rejette l'autorité de l'Eglise, déférer avec une docilité d'enfant aux oracles d'un juif aussi superficiel que M. Michel Berr.

Dans une autre note, M. Drach cite plusieurs juifs distingués qui ont embrassé le christianisme : M. Mayer, savant mathématicien, chef d'une institution préparatoire pour l'école polytechnique, frère de M. Mayer-Dalmbert, président actuel du consistoire central des juifs; M. May, jeune ecclésiastique dans le diocèse de Paris; le docteur Libermann, médecin en Alsace, qui s'est livré pendant plusieurs années aux études talmudiques; le Père Veith, rédemptoriste, prédicateur à Vienne, autrefois médecin et bon talmudiste. M. Drach se propose de publier la relation de la conversion de ce savant religieux. Il nommera aussi, quand il en sera temps, d'autres juiss convertis, des médecins, des avocats, des savans, des officiers, etc. Il peut mieux que personne recueillir une pareille liste, à cause de ses rapports avec les juifs, et de la part qu'il a eue à la conversion d'un grand nombre d'entr'eux. On remarque, dit-il, un mouvement extraordinaire depuis quelques années dans la nation juive; plusieurs juifs font baptiser tous leurs enfans; il n'y a plus de consistoire en France dont les membres ou au moins les notables n'aient des parens catholiques; les enfans d'un Israélite qui siège dans le consistoire de Paris sont chrétiens depuis long-temps.

Dans une note très-curieuse, page 300, l'auteur fait connoître les sentimens de haine et d'intolérance des rabbins envers les chrétiens. Dans une autre note, il rapporte des inepties et des choses révoltantes qui se trouvent dans le Talmud, le Médrasch-Rabba et les principaux commentaires rabbiniques.

En tout, cet ouvrage annonce une érudition peu commune. Les études précédentes de l'auteur lui donnent un grand avantage; il combat les juiss d'après leurs propres traditions. Elevé dans le judaïsme, il a appris à bien entendre le Talmud et à connoître tous les secrets des rabbins. Il se propose de donner une suite à cette Lettre, et de publier, entr'autres, une dissertation sur le célèbre passage d'Isaïe: Ecce virgo concipiet.... Il annonce aussi une traduction des Méditations du Père Veith pour le carême, et un Examen des décisions du sanhédrin de 1807.

On ne peut qu'applaudir au zèle de M. Drach, et il est consolant de voir que ce zèle a déjà eu d'heureux résultats et en promet de nouveaux. La fermeté de sa foi et sa candeur ajoutent un nouveau prix à ses connoissances. Ses Lettres offfirent un répertoire utile à ceux qui veulent se mettre au courant de la controverse avec les juifs. Seulement nous oserions engager l'auteur à être plus sévère, soit dans le plan et la méthode, soit dans le choix des expressions. Contaminer n'est point français. Il y a aussi quelques fautes d'impression, comme Bosquet, évêque de Loudun, pour èvêque de Lodève. Ces petites négligences sont peu de chose, je l'avoue; mais l'ouvrage gagneroit à ce qu'on les fit disparoître. Il seroit à souhaiter aussi qu'il y eût une table des matières; l'auteur en annonce une à la fin de la troisième ou de la quatrième Lettre.

M. le ministre de la maison du Roi a fait souscrire à deux fois différentes, et à chaque fois pour un certain nombre d'exemplaires de cet ouvrage.

# NOUVELLES ECCLESIASTIQUES.

ROME. Le 21 mai, le saint Père a tenu au Vatican un consistoire secret où il a proposé aux églises suivantes, savoir:

A l'archevêché d'Urbin, le Père Jean-Chrysostôme Doudini, abbé dans l'ordre des Chanoines réguliers de Latran du St-Sauveur; à celui de St-Sauveur della Baia, au Brésil, Romuald-Antoine de Scixas, archidiacre de Belem de Para; à celui de Santa-Fede en Amérique, Ferdinand Caycedo et Flores, vicaire capitulaire du diocèse; à celui de Venezuela ou Caraccas, Raymond-Ignace Mendez, doyen et vicaire capitulaire de cette métropole; à celui de Fribourg en Brisgau, Bernard Boll, prêtre de Stuttgard, docteur en théologie; à celui de Spolette, Jean-Marie des Comtes Mattai-Ferretti, chanoine de Ste-Marie in via lata, et à celui de Lariese in part., François Canali, évêque de Tivoli et secrétaire de la congrégation des évêques et réguliers;

Et aux évêchés de Tivoli, François Pichi, transféré de Lydda; d'Osimo et Cingoli, Timothée-Marie Ascensi, anrien évêque de Rieti; d'Assise, Grégoire Zelli, transféré d'Hippone; de Rieti, Gabriel des Comtes Ferretti, chanoine de Saint-Jean de Latran; de Faenza, Jean-Nicolas Tawara, délégué apostolique à Fermo; à Gueuça en Espagne, Hyacinthe-Rodriguez Rico, transféré de Teruel; à Ségovie, Boniface Lopez, transféré d'Urgel; à Canarie, Bernard Martinez, grand-vicaire d'Orense; à celui de Limbourg, Jacques Brand, prêtre de Wursbourg; à celui d'Antioche en Amérique, Marien Garnica, Dominicain, provincial dans son ordre; à celui de Quito, Emmanuel de los Sanctos Escobas, curé et dignitaire dans la cathédrale de Popayan; à celui de Ste-Marthe, Joseph-Marien Estèves, chanoine de la cathédrale; à celui de Cuença en Amérique, Félix-Calixte Miranda, chanoine de Quito, et à celui de Doryla in part. Matthias Terrazas, doyen de la métropole de Charcas ou la Plata, et grand-vicaire du diocèse;

Le saint Père accorda ensuite le pallium aux six archevêques, et imposa la mosette et le rochet à sept des évêques nommés.

Paris. Le jour de la Pentecôte, le Roi et la famille royale sont revenus à Paris pour assister à l'office et au chapitre de l'ordre du St-Esprit, qui s'est tenu ce jour-là suivant l'ancien usage. Des dispositions avoient été faites dans la chapelle et dans la galerie qui y conduit. Le Roi est descendu processionnellement à la chapelle, précédé de quarante chevaliers des ordres, tous revêtus de l'habit de l'ordre. M. le cardinal de Clermont-Tonnerre a célébré la messe pontificalement. Après l'office, le Roi s'est placé sur un trône à gauche de l'autel, M. le chancelier a lu les statuts de l'ordre, et les quatre récipiendaires, MM. le prince de Solre, le prince de Chalais, le duc de la Trémoille et le duc d'Avaray, ont prêté serment entre les mains du Roi, et ont reçu de ses mains le grand-cordon et le collier du Saint-Esprit. Le Roi et les chevaliers sont remontés ensuite processionnellement dans les appartemens de S. M.

- Par ordonnance du 2 de ce mois, le Roi a nommé aux évêchés de Vannes et de Bayeux. M. l'ahbé Breteau de la Guérétrie, curé de St-Martin de Vitré, au diocèse de Rennes, est nommé à Vannes; M. l'abbé Dancel, curé de Valognes, grand-vicaire et archidiacre de Coutances, est nommé à Bayeux, M. Bieteau de la Guérétrie est docteur en théologie de l'ancienne faculté d'Angers; il a un talent partioulien pour instruire et persuader. Sa piété, sa douceur, son application à tous les devoirs de sa place, sa charité sans bornes pour les malheureux dont il est véritablement le pere, le font regarder comme un des coclésiastiques les plus distingués de la Bretagne. M. l'abbé Dancel, natif de Cherbourg, a fait les plus brillantes études en Sorbonne; il obtint, à la fin de sa licence, la quatrième place de mérite. La révolution le força de passer en Angleterre, où il fut professeur dans un séminaire catholique. De retour en France, il devint chanoine de Coutances, puis curé de Valogues. M. l'évêque de Coutances, en le nommant grand-vicaire, Jui avoit confié spécialement les arrondissemens de Cherbourg et de Valognes. Son esprit, ses talens, son activité extraordinaire, son habitude de l'administration, tous ces avantages sont relevés en lui par une conduite tout-à-fait édifiante et sacerdotale.

<sup>-</sup> Samedi prochain, l'ordination aura lieu à Notre-

Dame; elle paroît devoir être plus nombreuse que les précédentes.

- Les exercices de la retraite des hommes ont été terminés le vendredi 1er juin, à Notre-Dame. Après : les cantiques et l'instruction préparatoire par M. l'abbé Tresvaux, M. l'abbé Guyon a prêché sur le paradis. Il a expliqué en quoi consistoit le bonheur des justes en l'autre vie, autant que notre intelligence bornée peut s'en faire une idée. L'espérance de ce bonheur a enflammé les saints de tous les siècles, qui ne croyoient jamais faire assez pour gagner le ciel. David, saint Paul, saint Jean, sainte Thérèse, et plusieurs autres illustres saints ont parlé avec enthousiasme de la félicité que Dieu prépare à ses élus. La possession de Dieu, la vue de ses perfections, les délices ineffables de l'amour le plus pur, aucun nuage, aucun trouble, plus de tentation ni de foiblesse, une lumière éclatante qui nous pénétrera tous, ce concert de tant de saints qui loueront ensemble le Très-Haut, cette charité mutuelle qui unira tous les habitans du céleste séjour, tels sont les principaux traits du consolant et magnifique tableau que l'orâteur a présenté. Il a terminé par des exhortations telles qu'elles convencient à la clôture des exercices. M. l'archevêque assistoit au discours, et a donné à la fin la bénédiction pontificale; elle a ésé suivie du salut par le même prélat. Le tout a été terminé par le Te Deum. L'église étoit encore plus remplie ce jour que les précédens; il y à constamment régné, un recneillement parfait. Plusieurs ecclésiastiques et des personnes de distinction suivoient les exercices qui ne finissoient qu'à 9 heures du soir.

— Le jour de l'Ascension, M. l'archevêque est allé célébrer la messe dans l'église parcissiale de Chaillot; ce jour-là deu lieu une communion générale, la pâque ayant été prolongée à raison des circonstances. M. l'abbé Olivier, qui avoit été nommé curé de cette paroisse peu avant le carême, y a ranimé le zèle des fidèles par des exhortations et des instructions suivies. L'église a été plus fréquentée, la parole de Dieu a été entendue avec plus d'intérêt. Le nouveau curé et ses coopérateurs n'ont rien omis pour éclairer les ignorans, pour soutenir les foibles, pour ramener ceux qui étoient égaréa. Aussi, en peu de temps, la paroisse a changé de face, et une communion générale le jour de l'Ascension a couronné les travaux du pasteur, et mis comme le seenu au changement qu'ont opéré ses soins et sa charité.

- Le jeudi 7 juin; à 9 heures, M. l'évêque de Nanci donnera la confirmation dans l'église des Missions-Etrangeres aux jeunes Savoyards qui ont fait leur première communion le mois dernier. Le soir, à trois heures, vêpres et instruction par M. l'abbé Tharin, grand vicaire de Nanci. Les dons pour cette œuvre peuvent être adressés à Mae la comtesse de Lévis, rue du Bac, ou à M. le curé des Missions. . - M. Simon Garnier, évêque de Vannes, qui vient de mourir, étoit depuis plus d'un mois dans un état désespéré; il avoit essuyé cet hiver une maladie grave, et il commençoit à s'en rétablir, lorsqu'une rechute a aggravé son état. Le prélat a succombé le 8 mai dans un âge peu avancé. M. Garnier étoit de Langres, et sut élevé au séminaire des Trente-trois, où ses qualités et ses talens le firent aimer de ses supérieurs et de ses condisciples. En 1785, il fut chargé des catéchismes de communion à St-Jacques du Haut-Pas, il remplit cette tache pendant quatre ans avec un de ses amis; aujourd'hui un des plus estimables curés de la capitale. Quand il eut été ordonné prêtre, M. de La Luzerne, évêque de Langres, se l'attacha comme secrétaire; il l'emmena avec lui lorsqu'il fat obligé de sortir de France au commencement de la révolution, et ils habitèrent assez long-temps en Autriche. Vers l'année 1798, M. Garmier, qui avoit toujours montré une tendre piété, se joignit à une colonie de Trapistes qui passoient alors en Autriche pour se rendre en Russie. Il resta plus d'un an avec eux, et se distingua par sa ferveur et son amour pour les austérités; mais la délicatesse de son tempérament ne lui permit pas de faire profession. En sortant du couvent, il s'attacha quelque temps à un évêque polonais. De retour en France en 1802, M. Mannay, évêque de Trèves, le fit chanoine de son chapitre, puis grand-vicaire. M. Garnier étoit son commensal, et l'accompagnoit dans ses voyages. Il suivit depuis ce prélat à Rennes, et devint premier grand-vicaire du diocèse. Sa piété aimable, la douceur de ses mœurs, son zèle pour le bien, lui gagnètent tous les cœurs; on l'avoit même demandé pour évêque de Rennes à la mort de M. Mannay, mais le Roi lui destinoit un autre siège. M. Garnier fut nommé à l'évêché de Vannes le 28 juin de l'année dernière, et sacré le 12 novembre. Il se rendit peu après dans son diocèse, et publia une Lettre pastorale dont nous avons parlés Quoiqu'il eût en à peine le temps de se faire connoître, le clergé et les fidèles lui ont donné pendant sa maladie des marques unanimes d'intérêts On offroit pour lui des prières, et on demandoit à Dieu de conserver un pasteur si vertueux. De pieux fidèles allèrent en pélerinage à Notre-Dame, à Auray, pour solliciter le rétablissement de leur évêque. Le ciel en avoit ordonné autrement. Cette perte est d'autant plus fâcheuse, que M. Garnier n'avoit guère plus de 60 ans, et qu'il auroit pu rendre de grands services au diocèse.

- M. le cardinal Giustiniani, évêque d'Imola, et qui, depuis plusieurs années, remplissoit les fonctions de nonce à la cour de Madrid, vient de quitter cette résidence pour retourner en Italie. Son Em. a pris congé du roi d'Espagne, qui, pour lui donner un témoignage d'estime, lui a fait présent d'un médaillon avec son portrait entouré de diamans. Elle laisse les plus honorables souvenirs en Espagne, où elle s'est trouvée dans des temps difficiles, et où elle a montré un zèle, une sagesse et une capacité qui lui ont concilié le respect de toutes les classes. M. Jacques Giustiniani est né à Rome en 1769, et a été déclaré cardinal dans le consistoire du 2 octobre dernier. S. Em. a passé le 26 mai par Toulouse, se rendant en Italie; sa suite étoit de plusieurs voitures. Le journal de Rome annonçoit dernièrement que son successeur étoit parti de Rome le 8 mai pour se rendre à sa destination; ce prélat est M. François Tiberi, archevêque d'Athènes, et précédemment auditeur de rote.

— Il est fort à craindre que le roi de Bavière ne tombe tout-à-fait dans la disgrâce des libéraux. Déjà ils étoient un peu scandalisés de le voir aller à Rome dans le seul but, dit-on, de rendre ses devoirs au saint Père. Ils ne seront pas moins mécontens de quelques mesures qu'il vient de prendre dans son royaume. Il a ordonné le rétablissement de trois maisons religieuses, le couvent des Ecossais à Ratisbonne, celui des Bénédictins à Metten, et un couvent de religieuses à Dillingen. Le couvent des Bénédictins écossais redeviendra un séminaire pour les jeunes gens de cette nation. M. Pronath, possesseur actuel des bâtimens des Bénédictins de Metten, abandonne gratuitement ce qui est négretaire.

cessaire pour le rétablissement de la maison. Quant au couvent des religieuses de Dillingen, le magistrat de cette ville consent à leur faire une dotation de 600 florins par an. Incessamment, on nous dira que la Bavière se couvre de monastères; trois établis à la fois, n'est-ce pas une foiblesse déplorable?

#### NOUVELLES POLITIQUES.

PARIS. Le Moniteur du 1<sup>er</sup> juin a publié, dans sa partie officielle, la convention conclue dernièrement entre le roi de France et le roi de Bavière, pour l'extradition réciproque des déserteurs des deux

Davs.

— Par ordonnance du 3, le Roi a nommé chevaliers-commandeurs de ses ordres, MM. le duc de Saint-Aignan, le duc de Clermont-Tonnerre, le maréchal comte Molitor, le comte Curial, le baron de La Rochefoucauld, le marquis de Vibraye, le comte Guilleminot, le comte de Mesnard, tous pairs de France; M. le comte de Peyronnet, ministre de la justice, M. le comte Corbière, ministre de l'intérieur, et M. le comte de Burgues-Missiesy, vice-amiral.

et M. le comte de Burgues-Missiessy, vice-amiral.

— L'Académie des sciences, parmi les prix qu'elle vient de décerner, vient d'en accorder un de 5000 fr. à la veuve de M. Laënnec, pour son Traité de l'auscultation médiate. On se rappelle qu'après la perte de ce savant médecin, au mois de novembre dernier, nous lui avons consacré une petite notice pour rendre hommage à ses talens

et surtout à ses excellens principes.

Les trois chambres de la cour de cassation se sont réunies en séance secrète le 2, sous la présidence de M. le garde-des-sceaux. On assure que, dans cette réunion, S. G. a communiqué à la cour deux projets de loi qui doivent être soumis aux chambres dans la prochaine session, et tendant à modifier notre législation actuelle en deux points importans, les saisies immobilières et les faillites.

Les éditeurs responsables du Courrier et du Constitutionnel, prévenus de diffamation envers l'autorité et envers le sieur Coffignon, inspecteur de police, qui s'est constitué partie civile, à raison des articles qu'ils ont publiés sur les troubles de l'école de médecine, ont comparu, le 2, devant le tribunal correctionnel. M. Delapalme, avocat du Roi, a conclu contre l'éditeur du Courrier à un mois de prison et 5000 fr. d'amende, et contre l'éditeur du Constitutionnel, à un mois de prison et 3000 fr. d'amende. Le tribunal, après avoir entendu M. Merilhou et M. Dupin pour ces journaux, ainsi que M. Goyer-Duplessis pour le sieur Coffiguon, et M. l'avocat du Roi dans sa réplique, a continué la cause à huitaine pour prononcer le jugement.

La femme d'un herboriste nommé Lorange, établi rue Sainte-Marguerite, étant accéuchée, le 30 mai, de trois garçons très-bien portans, le père, ancien militaire, s'est transporté sur-le-champ avec cette jeune famille à Saint-Cloud, et a trouvé moyen de pénétrer jusqu'au premier gentilhomme de la chambre de service au château. Le Roi, ayant été informé de cette particularité, a daigné, dès le lendemain, dans sa bonté inépuisable, accorder à cet honnête marchand, peu fortuné, un secours de 300 fr.

— La famille de M. le duc de Richelieu déclare qu'elle est étran-

— La famille de M. le duc de Richelieu déclare qu'elle est étrangère à toutes les publications qu'on a vu paroître depuis quelque temps sur le feu duc, et qu'elle n'a donné aux auteurs de ces ou-

vrages aucune communication de papiers ni de mémoires.

L'Etoile du 3 juin relève une nouvelle erreur du Journal du commerce. Ce journal avoit affirmé le 20 mai, sur la foi du Journal du Cher, qu'il étoit mort au camp d'Angy, dans le cours de l'année, 70 condamnés sur 240. Voici la vérilé: du 1er mai 1826 au 1er mai 1827, il est entré au camp d'Angy 343 condamnés au lieu de 240, et il en est mort 67 au lieu de 70. On voit que la proportion véritable diffère beaucoup de celle qu'indiquoit le Journal du commerce. Si la mortalité a été considérable, du moins, il n'existe aucune maladie contagieuse.

— M. Joseph de Missiessy, capitaine de frégate, et dernièrement chargé du gouvernement provisoire de la Guyane, vient de mourir à bord de la corvette l'Oise, presque à la vue de sa patrie, à l'ins-

tant où il alloit revoir sa famille.

-Le commissaire-général de marine, au Havre, vient d'être prévenu, par le ministre, que le gouvernement du Roi a des doutes sur les dispositions du dey d'Alger à l'égard de la France. Il est, en conséquence, chargé de prévenir le commerce que nos bâtimens doivent se tenir en garde contre les armemens algériens. S. Exc. annonce, au surplus, que des mesures vont être prises pour protéger la navigation des bâtimens français dans la Méditerrance.

danger.

Le 16 mai, dans la journée, un violent incendie s'est manifesté dans la ville de Pernes (Pas-de-Calais), et, malgré les secours les plus prompts, trente maisons avec leurs dépendances sont devenues la proie des flammes, ce qui réduit un grand nombre de familles à la

dernière misère.

— Un violent incendie a consume presque en entier la commune de Montpascal, en Savoie. Le 19 mai, en moins de deux heures, quatre-vingts habitations, l'église, le presbytère, et une très-grande quantité de bestiaux sont devenus la proie des flammes; vingt personnes ont péri dans le feu ou sous les décombres; un grand nombre d'autres sont cruellement blessées ou estropiées; une population de quatre cents habitans erre sur les ruines de cette bourgade.

- Le Courrier du Léman vient de terminer son existence le 26 du

mois dernier. Il cherche à déguiser à ses lecteurs la cause de sa mort, et, pour les consoler, il leur annonce qu'une société d'amis du bien public, dans le poys, va s'occuper de le remplacer par une feuille populaire dont l'existence sera indépendante de la variabilité du nombre des abonnés... Certes, ce seroit là une très-belle découverte, et qui mériteroit un brevet d'invention.

. — On ennonce de Madrid que le ministre des affaires étrangères, à la demande de l'archevêque de Tolède, a prié tous les membres du corps diplomatique de ne pas communiquer les journaux qu'ils

recoivent de leur pays.

— Le cardinal de Înguanzo, archevêque de Tolède, vient de publier une lettre pastorale dans laquelle ce prélat, après avoir démontré les dangers que peut produire la licence de la presse, prohibe dans son diocèse plusieurs livres remplis de maximes pernicieuses, et qui lui paroissent d'autant plus dangereux, qu'ils cachent sous des fleurs un poison mortel.

— La princesse épouse de l'infant don François de Paule, Louise-Charlotte, est accouchée d'une fille à Aranjuez, dans la muit du 17 au 18 mai. Le canon a annoncé cette nouvelle aux habitans de Ma-

drid dans la matinée du 18.

- Le mariage de S. A. R. le prince Charles de Prusse avec la princesse de Saxe-Weimar a été célébré le 26 mai, au château royal de

Charlottembourg.

— On prétend que le prélat Ange Mai vient de découvrir à Rome des fragmens des vingt-quatrième et vingt-cinquième livres de l'Histoire naturelle de Pline. Cette découverte, si elle est vraie, pourra être fort intéressante pour les savans.

— Les journaux anglais annoncent que le roi d'Angleterre a écrit de sa main une lettre fort affectueuse au duc de Vellington, pour l'engager à reprendre le commandement en chef des troupes; mais-

que S. G. a persisté dans son refus,

— La construction d'un grand canal maritime de Londres à Portsmouth vient d'être arrêtée en Angleterre. Les frais de cette immense entreprise seront faits par le gouvernement, par la compagnie des Indes, par la banque, par plusieurs établissemens publics et par des armateurs. Ce canal aura vingt-cinq lieues de longueur, cent cinquante pieds de largeur et trente de profondeur. On estime la dépense à 140 millions. Les travaux emploieront vingt mille ouvriers pendant qualre ans.

- Par un manifeste du 19 avril dernier, l'empereur de Russie a convoqué le tribunal de la diète en Pologne, pour informer sur des associations secrètes qui s'y sont formées depuis quelque temps dans un but politique, et à l'instar de celles qu'on avoit découvertes pré-

cedemment en Russie.

On écrit de Corfou que l'on a reçu la nouvelle que le ministre d'Etat russe comte Capo d'Istria a été nommé à l'unanimité, par l'assemblée nationale, président du gouvernement grac pour dit ans. Lord Cochrane a déjà commencé ses fonctions comme amiral en olts de la marine grecque. La Porte s'obstine tonjeure à refuser l'intervention des grandes puissances pour la pacification de la Grèce.

— Plusieurs officiers bavarois, pleins d'ardeur pour la cause des Grecs, avoient quitté leur pays, l'année dernière, pour alter combattre les Musulmans. Il paroit que leun zele s'est rafenti, une fois qu'ils ont en touché le sol de la Grèce; car on écrit de Munich que

la plupart, d'entr'eux ont repris la route de leur pays.

On apprend que l'amiral Brown, commandant les forces navales des provinces de Buenos-Ayres, a capturé et détruit toute l'escadre brésilienne qu'il tenoit depuis long-temps bloquée, presque en même temps que l'armée brésilienne de terre, forte de huit mille cinq cents hommes, étoit défaite par les Buenos-Ayriens, et laissoit sur la place dix pièces de canon, beaucoup de prisonniers et douze cents dix morts, parmi lesquels se trouvoit le maréchal d'Abreu.

#### CHAMBRE DES PAIRS.

Le 1er juin, le ministre des finances a d'abord présenté le projet de loi de finances pour 1828, et le projet relatif aux rétributions per-

ques par l'Etat pour l'administration des bois communaux.

La chambre s'est ensuite occupée des deux projets relatifs au réglement définitif du budget de 1825, et aux crédits supplémentaires pour 1826. Ces deux projets ont été adoptés après une discussion dans laquelle ont été entendus MM. le comte de Sussy, le marquis de Marbois, le comte Roy et le ministre des finances. Le premier projet a été adopté à la majorité de 117 voix contre

4, et le second, à la majorité de 108 contre 8.

Le 2, la chambre a d'abord nommé deux commissions, l'une pour l'examen du budget de 1828, et l'autre pour l'examen du projet de loi relatif à l'acquisition de la portion du palais Bourbon occupée par la chambre des députés.

La première se compose de MM. le vicomte Dode de la Brancrie. le comte Mollien, le comte Chaptal, le duc de Brissac, le comte de

Villemanzy, le duc de Lévis et le duc de Narbonne.

Les membres de la seconde sont, MM. le baron Mounier, le mar-

quis de Mortemart et le duc de Sabran.

La chambre a ensuite adopté, à la majorité de 109 sur 110, le projet de loi relatif aux rétributions perçues par l'Etat pour l'administration des biens communaux.

La chambre s'est séparée sans ajournement fixe. Elle se réunira lorsque les commissions nommées seront prêtes à faire leurs rapports.

# CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Le 1ºr juin, M. Delacaze fait un rapport au nom de la commission.

Les membres de la société industrielle de Mulhausen demandent. la suppression des bureaux de loterie dans les villes exclusivement

manufacturières. M. Petou appuie cette demande; et la chambre en prononce le renvoi au ministre des finances, conformément aux conclusions de la commission. Elle adopte l'ordre du jour sur une pétition du sieur Dupont, à Paris, tendant à ce qu'il soit formé une commission de réfutation pour démentir les erreurs et les mensonges des journaux; et sur une réclamation du sieur Minirelle, desservant à la Hosse (Landes), qui demande que le clergé de ce département soit exempt de la contribution. Elle prononce ensuite le renvoi au ministre des affaires ecclésiastiques d'une pétition de M. Courtois, ancien curé à Loriguyon (Moselle), qui demande que les prêtres et religieuses pensionnaires de l'Etat soient réintégrés dans leur pension primitive de 800 fr. La commission avoit à cet égard proposé l'ordre du jour, attendu que c'est la troisième pétition que fait M. Courtois; mais M. Hyde de Neuville ayant donné quelques explications, et ayant fortement appuyé cette réclamation, aiusi que M. de Berbis, la chambre adopte ce renvoi.

M. Rolland d'Erceville fait un second rapport au nom de la même commission. M. de Bosmelet, conseiller à la cour royale de Rouen, présente des réflexions sur le Code civil; renvoi au ministre de

la justice.

Le sieur Sambard, à Paris, réclame la suppression des jeux et de la

loterie. Renvoi au ministre des finances.

Des armateurs, à Dunkerque, se plaignent de l'insubordination qui règne parmi les matelots. Cette pétition, qui traite d'intérêts très-

graves, est renvoyée au ministre de la marine.

M. de Villeneuve, troisième rapporteur de la commission, propose de renvoyer au ministre de la guerre la pétition du sieur Delamor-lette, ches de bataillon en non activité, qui appelle l'attention de la chambre sur le sort des officiers à demi-solde. M. Sébastiani appuie cette réclamation, et demande en outre le renvoi à M. le président du conseil. Ce double renvoi est adopté.

Le sieur Raymond, à Paris, réclame contre la manière dont les créanciers des colons de Saint-Domingue font leurs oppositions à la

caisse des dépôts et consignations. Ordre du jour.

M. Couchot, curé de Leyves (Saone-et-Loire), présente des observations sur l'article 25 du Code civil, relatif à l'individu mort civilement, article qui se trouve en opposition avec la législation de l'Eglise sur les mariages. Il en demande la modification. La chambre ordonne le renvoi aux ministres de la justice et des affaires ecclé-

siastiques,

M. de Civrac, quatrième rapporteur, présente l'analyse de plusieurs autres pétitions, parmi lesquelles on remarque celle de plusieurs propriétaires à Avignon, qui demandent la prohibition des bléétrangers, dont la chambre ordonne le renvoi au ministre de l'intétrieur; et celle du sieur Delaporte, à Villeneuve (Yonne), qui demande que le discours de M. l'évêque d'Hermopolis soit envoyé à toutes les autorités du royaume, pour recevoir une publicité officielle, et détromper, s'il est encore possible, tant de foibles qu'or cegare. M. de Lézardières appuie les vœux du pétitionnaire; il ajoute que des inquiétudes se répandent sur les intentions du gouvernement

d'en venir à une création de pairs, à la dissolution de la chambre des députés, au rétablissement de la censure. M. Cornet-d'Incourt répond que ces dernières réflexions sont inconstitutionnelles, que le Roi auroit le droit de prendre ces mesures, et n'a à rendre compte à personne de ce qu'il feroit. M. Hyde de Neuville déclare que M. de Lézardières n'a pas contesté ce droit à la couronne; que l'on peut demander aux ministres de faire cesser les inquiétudes qui agitent tous les esprits. L'ordre du jour, proposé par la commission sur la pétition du sieur Delaporte, est adopté.

La chambre se sépare sans ajournement fixe. La prochaine réunion n'aura lieu probablement qu'après le vote de la chambre des pairs sur le hudget, pour annoncer la clôture de la sezion de 1827.

Nous avons parlé plusieurs fois, il y a quelques années, de la nouvelle édition de la Bibliothèque sacrée ou Dictionnaire whiersel des sciences ecclésiastiques, par le Père Richard (1). (Voyez les nos 779, 794, 912 et 1059.) Cette édition, qui est in-80, s'est continuée et touche à sa fin. Depuis que nous avons annoncé les premiers tomes jusqu'au XIVe, il en a paru successivement treize autres, qui renferment la suite des articles renfermés sous les lettres de l'alphabet de-puis L jusqu'à Z. Le dictionnaire finit au tome XXVI. Je remarque qu'on y a mis la liste des archevêques de Vienne, quoiqu'on cût an-noncé autrefois, si je me le rappelle bien, que la liste des évêques de France seroit renvoyée tout à la fin de l'ouvrage. On s'est écarté aussi du plan adopté, en mettant à la suite de l'article sur saint Vin-

cent de Paul un panégyrique abrégé du saint prêtre.

A la fin de ce même tome XXVI, on trouve deux écrits détachés; l'un est l'Abrégé de l'Embryologie sacrée de Cangiamila, abrégé publie par l'abbe Dinouart en 1762; l'autre est une Dissectation sur le mariage des infidèles convertis. On est un peu ctonne de trouver la ces deux écrits. Le dernier paroit une réimpression, et fut composé peut être à l'occasion de l'affaire qui s'éleva, en 1758, pour le mariage d'un juif converti, Borach-Levi. Cette affaire donna licu à plusieurs écrits. (Voyez ce que nous en avons dit nº 363 de ce journal.) L'auteur de la dissertation insérée au tome XXVI de la Bibliothèque sacrée se déclare pour le sentiment adopté par le parlement de Paris, et nous sommes d'autant plus surpris de trouver ici cette dissertation; que le Père Richard, l'auteur de la Bibliothèque, avoit précisément soutenu le sentiment contraire dans plusieurs écrits. Nous ne savons pas d'ailleurs de qui est la dissertation; Barbier n'en fait pas mention dans son Dictionnaire des anonymes.

Le tome XXVII renferme un grand traité de la religion qui paroit être du Père Richard. Il y parle successivement de la nécessité de la religion en général, de la religion naturelle, de la religion surnaturelle, de la religion païenne, de la religion mahométane, de la religion judaïque, de la religion chrétienne, de la religion catholique.

<sup>(1) 27</sup> vol. in-8°, prix , 162 fr. A Paris, chez Méquignon Hayard , et au bureau de ce journal.

Ce traité est étendu, et est terminé par une analyse de la foi tirée de l'ouvrage du Père de La Marche, la Foi justifiée de tout reproche de contradiction avec la raison. Le neuvel éditeur y a joint, par forme d'appendice, des extraits des Lettres de quelques juifs, par l'abbé Guenée. Le sommaire du traité de la religion avoit déjà été inséré dans le tome XX de la nouvelle édition.

L'éditeur, en donnant dans son tome VIII le texte de la constitution civile du clergé, avoit annoncé qu'il reproduiroit à la fin cette pièce avec des notes critiques; il y a supplée en insérant, à la fin du teme XXVII, l'Exposition des principes adoptés par les évêques de France le 30 octobre 1790. Cette pièce est une solide réfutation des innovations de l'assemblée constituante.

Le volume suivant doit être rempli par le tableau des églises et des évêques de France, qui a été renvoyé à la fin. Peut être y fera-t-on entrer le concordat de 1801, dont il n'a pas été parlé au tome VIII.

entrer le concordat de 1801, dont il n'a pas été parlé au tome VIII. Les abrègés de sermons qui étoient épars dans les volumes de l'édition in-folio, se trouvent réunis sous la lettre S dans les tomes XXII et XXIII; mais on a oublié d'y mettre une table, cè qui est assez embarrassant. Il faudra feuilleter un volume et demi pour trouver le sermon dont on aura besoin.

Tresor de patience cache dans les plaies de Jesus-Christ, traduit du portugais du Père Almeida, par M. l'abbé Jamet (1).

Théodore Almeida, de l'Oratoire du Portugal, est le même dont nous avons annoncé d'autres ouvrages, nos 619 et 989. C'étoit, à ce qu'il paroit, un religieux édifiant, et qui aimoit à s'occuper d'objets de piété. Le livre que nous annonçons aujourd'hui de lui est une suite de méditations et d'entretiens qui ont paru propres à exciter la dévotion des fidèles.

Les méditations sont partagées en sept stations: Jésus-Christ au jardin des Olives, Jésus-Christ arrêté, la flagellation, le touronnement d'épines, Jésus portant sa croix, le crucisiement et la mort du Sauyeur. L'auteur parcourt les circonstances de la Passion, et en tire des motifs pour exciter le lecteur à la patience dans les maux et aux autres vertus dont le Sauveur nous donne l'exemple. Il y a sept méditations pour chaque station; ces méditations courtes peuvent servir pour chaque jour.

Elles sont suivies de douze entretiens d'une ame affligée avec son Dieu, de pieux exercices aux plaies de Jésus-Christ, et de divers

actes et prières.

Le traducteur pense qu'il aura rendu service aux bons fidèles en faisant passer cet ouvrage dans notre langue. Ce traducteur est M. l'abbé Jamet, supérieur de la maison du Bon-Sauveur à Caen et rocteur de l'académie de cette ville. Nous avons eu occasion plusieurs fois de raconter les heureux résultats de son zèle et de parler de ses ouvrages.

<sup>(1)</sup> In-18, prix, 1 fr. 50 cent. et 2 fr. franc de port. A Paris, chez Rusand, et au bureau de ce journal.

### Sur deux écrits relatifs à la liberté de la presse.

Deux écrits, qui ont paru dernièrement sur la question de la liberté de la presse, méritent, par l'esprit et la sagesse qui ont présidé à leur rédaction, d'être distingués de cette foule de brochures que la même question a fait éclore.

Le premier écrit est une Opinion de M. le comte de Marcellus sur le dernier projet de loi, 31 pages in-8°. Cette opinion n'a pas été prononcée, puisque le projet de loi fut retiré avant la discussion; mais le noble pair a cru devoir la publier pour montrer que ses principes n'ont pas varié depuis qu'il a traité le même sujet à la tribune de la chambre des députés. M. de Marcellus examine la question de la liberté de la presse sous le double rapport de la politique et de la littérature:

« J'examinerai d'abord si la religion, les mœurs, la monarchie, l'union des familles, la tranquillité publique, toutes les croyances, tous les sentimens honorables et utiles ne sont pas compromis par la liberté indéfinie de la presse. Nous verrons ensuite si les lettres, portion si noble et si belle de la gloire de la France, les lettres, en faveur desquelles on ne cesse de réclamer cette liberté illimitée, ne réclament pas plutôt contre elle; si, au lieu de prospèrer sous son influence, elles n'en reçoivent pas plutôt un germe de décadence et de ruines, qui présage leur extinction entière. La littérature exigeàt elle la liberté indéfinie de la presse, les plus chers intérêts de la France devroient prévaloir sur les siens; et cette gloire, quels que soient les rayons qui la couronnent, vous ne devriez pas balancer à la sacrifier aux grands principes qui seuls conservent et sauvent les Etats; mais que sera-ce s'il est démontré que les lettres sont aussi intéressées que la religion et les mœurs à voir imposer un joug salutaire à la liberté de tout écrire, que la cause de la société et de la littérature est commune, que leurs dangers sont les mêmes, et que la voix de l'une crie aussi haut que celle de l'autre contre une licence qui les menace également toutes deux? Messieurs, ce sera à vous a conclure, et votre suffrage ne sauroit être douteux. »

L'orateur montre que l'homme de bien n'a rien à craindre des rigueurs d'une loi sur la presse, et qu'il les appelle même de ses vœux, parce qu'il sait que le repos de son pays

Tonse LII. L'Ami de la Religion et du Roi.

en dépend. Il faut sans doute respecter la liberté, mais estelle compatible avec la licence?

a Depuis trop long-temps, Messieurs, il semble que la société, qui cependant n'existe que pour défendre la vertu contre le crime, entoure de toutes ses sollicitudes la funeste liberté du méchant, craint toujours d'y porter atteinte, et oublie de protéger la sécurité de l'homme de bien. Comme si l'injustice n'étoit pas une tyrannie, et la plus cruelle de toutes! comme si le méchant n'étoit pas le persécuteur, l'oppresseur de l'homme de bien! comme s'il ne valoit pas mieux sauver la victime que de la venger! Songeons, enfin, il en est temps, songeons à défendre l'innocence contre l'injustice, la foiblesse contre la violençe. Je dis plus, songeons à défendre le méchant contre lui-même. Sauvons-le de la peime due au crime; ou, s'il parvenoit à s'y soustraire, sauvons-le de ses remords.

"Mais, dira-t-on, tout le monde convient qu'il fant restreindre la liberté d'agir, le repos, l'existence même de la société-l'exige; mais la liberté de penser, la liberté d'exprimer, de transmettre sa pensée, appartient à la dignité de l'homme, est de son domaine, et ne doit recevoir des législations humaines ni limite, ni frein. En quoi l'Messieurs, la parole n'est-elle pas aus-i dangereuse, aussi terrible que l'action? A Dieu scul, sans doute, appartient le droit de connoître de la parole intérieure, de la pensée. La parole tenue secrète n'est pas tonjours non plus du domaine de la société; mais la parole rendue publique, et communiquée à tous par la licence de la presse, est une action, et peut-être de toutes les actions la plus efficace et la plus puissante. Elle déshonore, empoisonne, tue, assassine; et vous craindriez de lui imposer des lbis! Messieurs, que cette liberté soit comme l'autre, bornée par les droits de la justice; dès-fore elle servaiment une liberté: sans cela, on se réfugieroit dans la barbarie pour échapper aux progrès d'une telle civilisation.

""> La licence de la presse met en péril la religion, la monarchie,

"» La licence de la presse met en péril la religion, la monarchie, l'honneur des familles, et va jusqu'à dissoudre ces doux liens d'une bienveillance mutuelle, qui, en unissant entr'eux des hommes faits pour s'aimer et s'estimer, font le charme de la vie sociale, la force et la durée de la société. Que peut-elle nous donner en échange de ces biens qu'elle nous ravit? L'éclat des découvertes, le progrès des lumières, la gloire des lettres, des sciences et des arts, seroient de foibles consolations; et encore ne peut-elle se flatter de nous les offrir. Périssent ces vains avantages, si nous ne pouvons les posséder

qu'aux dépens des mœurs, de l'honneur et de la foi! »

L'intérêt des lettres même demande la répression des excès de la presse. La faculté indéfinie d'écrire et de publier ses pensées tente une jeunesse imprudente, flatte sa présomption, énerve le talent, épuise le génie. On dédaigne d'étudier, on se lasse de réfléchir; la littérature se borne aux pamphlets et aux journaux. Rien n'est plus opposé au bon goût que ces déclamations éternelles où l'impîété, la révolte et la calomnie reparoissent sous toutes les formes. L'histoire des lettres prouve qu'il n'y a de célébrité honorable et solide que pour les écrivains qui respectent la religion, la morale et l'autorité:

« Une loi sage et sociale ne pourroit donc que favoriser les arts et les sciences. Sans doute, on ne méleroit plus à des traités scientifiques ces questions insidieuses, ces doutes hasardés, ces épigrammes impies que réprouvent également la religion, la science et le goût. On ne chercheroit plus à expliquer les monumens de l'antiquité et les problèmes des sciences par des romans d'incrédulité et d'athéisme : on ne donneroit plus, sur la foi d'un orgueil aveugle et téméraire, des démentis sacrilèges aux vérités révélées et à la parole de Dieu même; on ne mettroit plus les rèves intensés d'une raison vaine et présomptueuse à la place de ces traditions aussi anciennes que le monde, respectées par tout le genre humain, fondées sur l'autorité d'un Dieu, qui scules expliquent ce qui, sans elles, est inexplicable, et auxquelles on se soumet avec d'autant plus de conviction, qu'on est plus avancé dans la science. Non, sans doute; mais aussi on s'épargneroit de lourdes méprises et des réfutations victorieuses qui, lors même qu'elles mettent à découvert l'ignorance, ne cachent pas toujours la mauvaise foi; mais, en s'attachant aux sacrés oracles qui nous apprennent l'histoire de l'univers, et en leur soumettant ses conjectures, on partiroit au moins d'un point fixe, et l'on dirigeroit sa course vers un but certain; mais on imiteroit les plus grands hommes et les plus puissans génies qui se sont toujours fait gloire de leur respect pour la foi; mais enfin, les recherches des savans n'en seroient que plus profondes en demourant concentrées dans leur objet; et le génie, apprenant à se défier de l'orgueil des théories, s'appuie roit sur une base plus solide, et marcheroit d'un pas plus sûr à la découverte de la vérité.

» Non, Messieurs, ce qui est si fatal aux mœurs, au repos des familles, à la religion, à la monarchie, sans lesquelles il n'est pas de bonheur pour la France, ne peut être utile à rien. En perdant la licence, vous ne perdrez que les ténèbres. Les vraies lumières ac-

compagnent toujours l'ordre, la sagesse et la vertu....

» Que craindriez-vous donc, Messieurs, en frappant cette licence si féconde en calamités? Redouteriez-vous la fureur des passions soulevées pour la maintenir, et pour ruiner l'empire des lois sur lesquelles l'ordre social repose? Mais ce sont ces passions mêmes que votre pays vous appelle à combattre. Vous laisseriez-vous intimider par ces cris de la révolution alarmée, qui, espérant que vous aurez perdu le souvenir terrible, mais salutaire de ses excès et de ses crimes, ne cesse d'invoquer le maintien des libertés de la France? Les libertés c'est bien à elle à prononcer ce nom; à elle, qui ne sait que forger des fers, et imposer à ses imprudens adeptes le plus dur et le plus honteux esclavage! Les libertés de la France! Non, Messieurs, ce n'est

point dans une licence monstrueuse, ennemie de tout ordre social; ce n'est point dans des doctrines nouvelles qu'auroit repoussées la sagesse de nos pères; ce n'est point dans de vains mots, cri de ralliement dès factieux, que la France voit ses libertés. Ette les trouve toutes réunies et protégées à la fois dans cette religion sainte, dont l'adorable fondateur a délivré le monde, et dont la puissante influence a forcé Néron même à épargner et à respecter les esclaves. Elle les trouve dans sa monarchie héréditaire, la plus noble et la plus douce de l'univers; dans la famille auguste de ses rois; de ces rois de France, dont le plus bel cloge, disent les historiens, « c'est que jamais la nation n'avoit cru, sous leur gouvernement, avoir besoin d'une garbien de la liberté publique. »

Il y a dans de telles réflexions plus de sens, de droiture et de sagesse que dans cette soule de brochures, d'articles et de discours qu'on a publiés depuis trois mois sur la même question. Mais qu'importe? M. le comte de Marcellus ne flatte point les passions dominantes, il contrarie l'esprit de parti; son opinion ne sera donc point louée par les journaux organes des factions; ils n'en parleront même pas, et ils condamneront à l'oubli, autant qu'il sera en eux, les solides réflexions et les salutaires conseils d'un homme de bien, moins distingué encore par la pureté de son goût et par les grâces de son style que par la fermeté de ses principes et par son dévoûment inaltérable à la cause de la religion et de la monarchie.

L'autre écrit a pour titre: Projet de loi sur la presse soumis aux lumières de MM. de la chambre des députés, par un de leurs, collègues; in -8° de 41 pages. On sait que l'auteur (M. de F.) est un des membres les plus spirituels et les plus judicieux de la chambre des députés. Il déplore aussi les excès de la licence de la presse:

« Vous avaz vu jusqu'où l'insolence et le crime ont été successivement portés. Je ne parle pas des vils pamphlets qui n'insultent que les vivans, mais tous les morts infâmes, athées, scandaleux, ont été ressuscités, et (ce que n'avoient vu ni un siècle de démeuce ni la révolution qui l'a couronné) mis au rabais, à la portée de tout ce que leur putréfaction pouvoit corrompre. Chaque hameau, chaque chambrée, chaque école a eu son histoire; sa morale et sa religion à cinq sols, falsifiées et empoisonnées. On frémit de dire ce qui est authentiquement constaté, que, depuis la restauration, deux millions quatre cent mille volumes de ces ouvrages, dont pas un seul n'avoit été imprimé sous Buonsparte, ont été publiés tranquillement, successivement, sans obstacle; et il y a deux ans, qu'à votre tribune,

un ministre disoit encore que « l'abus de la presse se corrigeoit par » ses propres excès, qu'on avoit tort de s'alarmer de la réimpression » des ouvrages irréligieux, et que plus ils se multiplicient, moins ils » devenoient dangereux. » Etrange philosophie qui s'en remet du bien à l'excès du mal! Combien n'a-t-on pas aussi parlé de la balance des bons et des mauvais écrits, de cette lance d'Achille qui guérit ses propres blessures, enfin de cette ridicule compensation du mal par le bien, et, par conséquent, du bien par le mal; invention absurde d'un siècle entêté de statique! Comme si entre ces deux affirmations prêchées avec une légalité égale, le bien d'une part, le mal de l'autre, il pouvoit rester autre chose que le néant, la négation absolue, l'indifférence légitime de tout principe et de toute foi. »

L'orateur examine le caractère de l'opposition, il combat surtout ce fantôme d'opinion publique, ouvrage de quelques factieux, et qu'ils nons donnent ensuite comme une autorité devant laquelle il faut plier. Quelques journalistes prétendent représenter cette opinion qu'ils font à leur gré. Consultent-ils l'opinion avant de rédiger leurs articles? ou plutôt ne sait on pas qu'ils la façonnent suivant leurs caprices? Ainsi, quelques écrivains exercent réellement une aristocratie redoutable et une influence despotique. Qui seroit étonné de les entendre jeter les hauts cris quand il s'agit de réprimer leurs excès? N'est-il pas naturel que les auteurs du désordre se plaignent quand on parle de les contenir?

L'écrivain que nous suivons cherche ensuite quel est le meilleur moyen, de remédier aux abus de la liberté de la presse, et il est convaincu que c'est la censure. Il motive son opinion sur de très-bonnes raisons, et il dresse en conséquence un projet de loi sur la censure. Il crée un conseil suprême de censure composé de principaux fonctionnaires, qui se renouvelleroit par cinquième chaque année; ce conseil a des suppléans nommés aussi par le Roi, mais révocables à sa volonté. Ce conseil juge sans appel. Les ouvrages non périodiques sont assujettis au dépôt. Les journaux sont soumis à la censure. Le projet de loi entre dans beaucoup de détails dont plusieurs ont quelque ressemblance avec les dispositions du dernier projet de loi. Ce n'est point ici le lieu de discuter le plan de M.....; mais on ne peut dissimuler que ses réflexions sur la licence de la presse, sur l'opinion appelée publique et sur la nécessité d'une censure sont toutes fondées. Déjà nous avons cité nº 1313 quelques écrits sur ce sujet; il faut espérer que tous les bons esprits se réuniront enfin sur une question si grave, et qui importe autant au salut de la religion et de la société.

# NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Rome. La princesse Elisabeth, margrave d'Anspach, veuve de Bayreuth, née Barkley, revenant de Naples à Rome, voulant exprimer au saint Père ses sentimens de vénération, a été reçue, le dimanche 13 mai, par S. S., dans une des pièces contiguës à la bibliothèque du Vatican.

— M. le cardinal Macchi, qui revenoit de France à Rome, est arrivé, le 10 mai, à Viterbe, où est née Son Em., et où elle a été reçue avec tous les honneurs qui lui sont dus. A près avoir passé quelques jours dans sa famille, elle est partie le

14 pour Rome.

M. le cardinal Morozzo, évêque de Novarre, a présidé le 26 avril, dans cette ville, à une édifiante cérémonie. On en avoit déjà vu une semblable en 1825, et un juif, Marc Lévi, y avoit été baptisé. Cette année, une famille entière, composée du père veuf, d'un fils de 13 ans et d'une fille de 11, ont reçu le baptême des mains du cardinal. Le père est parent de Marc Lévi, et porte le même nom. Tous trois ont reçu le sacrement de confirmation, et le père et le fils ont été admis à la sainte table. La cérémonie a eu lieu dans la cathédrale, au milieu d'un grand concours, et Son Em: a adressé aux néophytes une exhortation toute paternelle.

Paris. MM. les nouveaux évêques de Strasbourg et de Verdun sont partis pour leurs diocèses. M. l'abbé Vion, archiprêtre et curé de la cathédrale de Strasbourg, a pris possession du siège épiscopal par procuration pour M. de Trévern.

— Nous voyons tous les jours des apprentis historiens à qui il ne manque que de savoir l'histoire, et qui débitent, avec une admirable assurance, les faussetés les plus palpables; et certains journaux nous vantent ces apprentis comme des espèces de Tacite ou de Plutarque, qui font autorité. Ainsi, le Constitutionnel du 2 juin annonçoit avec emphase une nouvelle brochure de M. Charles Liskenne, déjà connu, dit-on, par plusieurs ouvrages, et notamment par un Résumé de l'histoire des Jésuites. Cet illustre écrivain est Irlandais d'origine, et on nous assure qu'il est fort attaché à la

religion catholique: nous eroyons toutefois que ses compatriotes, si religieux et si fidèles, seroient un peu scandalisés du fond et de la forme de ses brochures. Le nouvel écrit de M. Charles Liskenne ne paroît pas devoir faire fortune chez les bons catholiques d'Irlande; it est intitulé la France et les Ultramontains, esquisse historique. L'auteur déclare lui-même qu'il ne servira jamais de trompette aux protestans; mais qu'il n'approuve pas les dévotes représailles exercées en 1685 par le Jésuite Le Tellier.... On voit bien que M. Charles Liskenne est étranger, et qu'il ne se pique pas de connoître à fond l'histoire de notre pays. Le Jésuite Le Tellier n'exerça aucunes représailles en 1685; il n'avoit alors aucun crédit, il vivoit retiré dans son ordre, et il est notoire qu'il ne fut confesseur de Louis XIV que vinot-quatre ans plus tard. Comment commet-on de pareils anachronismes, et comment un journal ose-t-il les répéter? Voilà donc les hommes qui se chargent d'enseigner l'histoire à la jeunesse! voilà les écrivains que l'on préconise! Tantôt on excite les princes contre les papes, et tantôt les peuples contre les princes; on réveille d'anciennes querelles aujourd'hui oubliées pour y trouver sujet à de nouveaux sujets de division. Il semble qu'on soit affligé de la concorde qui règne entre le sacerdoce et l'empire. Dans le même article, on ose présenter la célèbre bénédiction papale urbi et orbi, non comme une simple invocation à Dieu, mais comme une espèce de main-mise de l'évéque de Rome, comme maître de l'univers. Jusqu'où la . haine ne va-t-elle pas chercher des armes, et quelle insupportable manie de transformer une pieuse et imposante cérémonie en une sorte de déclaration de guerre, et de voir un conquérant ambitieux dans un pontife pacifique qui, du haut d'un temple, appelle les bénédictions du ciel sur la ville et sur le monde!

— M. Georges-Thomas Plunkett, évêque d'Elphin, en Irlande, est mort à Versailles le 8 mai dernier. Le prélat, qui avoit été fait évêque en 1814, étoit d'une mauvaise santé, et habitoit depuis plusieurs années sur le continent, afin d'essayer si le changement de climat ne lui seroit pas favorable. Il a résidé assez long-temps en France ou dans le royaume des Pays-Bas. En 1820, il prit les eaux de Spa, et rendit alors des services au diocèse de Liège qui n'a point d'évêque, il donna la confirmation à plusieurs milliers de

personnes, il conféra les ordres aux élèves du séminaire. Il a pour successeur à Elphin M. Patrice Burke, évêque d'Au-

gustopolis et son coadjuteur.

-On a fait paroître la seconde livraison de la nouvelle Bibliothèque catholique de M. Lefort, à Lille (1). Cette livraison comprend une Vie de saint Louis, par M. Prévault, en 2 volumes; les Vertus et Bienfaits du clergé de France, en 2 volumes; et les Serviteurs vertueux, ou la Vie de la bonne Armèle et celle de Jacques Cauchois, en tout 5 volumes, ainsi qu'il avoit été annoncé. La Vis de saint Louis, quoique abrégée, nous a paru renfermer ce qu'il y a de plus intéressant dans l'histoire du vertueux prince; elle montre surtout tout ce qu'il y avoit de touchant, de noble et de pieux dans le caractère du saint roi. Les Vertus et Bienfaits du clergé de France sont en deux parties : la première offre de courtes notices sur une vingtaine d'évêques ou d'ecclésiastiques français; la seconde raconte des traits édifians de M. de Belzunce, de M. de la Mothe, de M. de Beaumont, de M. Dulau, et d'autres prélats, curés, prêtres, etc. Les Serviteurs vertueux sont, comme le titre l'annonce, les vies d'une pieuse fille et d'un bon domestique, qui, dans un état humble, se sont distingués par la pratique de toutes les vertus. M. Lefort annonce une autre collection qu'il se propose de publier, et qui ne sera pas moins utile et moins édifiante que la précédente : c'est un recueil de douse vies de saints qui paroîtront séparément dans le format in-18. Ces vies sont celles de saint Berhard, de saint Charles Borromée, de sainte Catherine de Sienne, de saint François d'Assise, de saint François Régis, de saint Ignace de Loyola, de saint Jean-Chrysostôme, de sainte Magdeleine de Pazzi, de sainte Thérèse, de saint Thomas d'Aquin, de saint Vincent de Paul, et un choix de vies des Pères du désert. Le prix de la souscription est de 3 fr. 50 cent. pour les souscripteurs à la nouvelle Bibliothèque. Six de ces vies séparées paroîtront le 1er juillet prochain, et les autres le 1er octobre.

— M. Louis-Charles-Erançois Cabart, prêtre, chapelain de l'hospice civil de Cherbourg, y est mort subitement dans la soixante-dixième année de son âge. Il avoit exercé les fonctions de son ministère dans l'hôpital et dans la ville

<sup>(1)</sup> Vingt vol. in-18 par an, prix de la souscription, 6 fr. et 9 fr. franc de port. On souscrit à Paris, au bureau de ce journal.

pendant toute la matinée du jour où il fut trouvé mort dans sa sacristie, à une heure après-midi. Dès sa jeunesse, M. Cabart mérita la confiance de M. de Juigné, archevêque de Paris, qui le choisit pour précepteur de son neveu. À l'époque de la révolution, il ne prêta point le serment, et se réfugia alors en Angleterre, où il s'attira non moins qu'en France l'estime de personnages distingués, qui lui confièrent l'éducation de leurs enfans. De retour dans sa patrie, M. l'abbé Cabart se livra au saint ministère avec un zèle qui ne se ralentit jamais. Il n'y eut point de bonnes œuvres auxquelles il ne voulut prendre part, point d'association pieuse dont il ne fut membre. Il est même l'auteur d'une congrégation intéressante établie dans le pays sous le nom de Filles de la miséricorde, dont la vocation est de se livrer à l'éducation gratuite des enfans. Membre de plusieurs administrations, il se fit toujours remarquer par une compassion singulière pour l'humanité souffrante; il est un des derniers membres d'une société savante long-temps établie. à Cherbourg. Une vie dévouée au ministère sacré, un zèle éclairé, une grande piété, un amour singulier pour les pauvres, rendent sa mémoire chère à ses concitoyens, et sa mort précieuse devant Dieu. Aussi ne vit-on jamais à Cherbourg un convoi funèbre plus nombreux, composé d'hommes de toutes les classes et même de religions différentes, qui l'accompagneient avec des marques de douleur.

- Le Mémoire à consulter de M. de Montlosier, qui commence à vieillir en France, a excité un vif enthousiasme parmi les protestans d'Allemagne. Dans un ouvrage périodique qui s'imprime à Stuttgard, et qui a pour titre Notre Période (Nusere zeit), le rédacteur, qui est un ancien officier sous Buonaparte, donne un extrait de ce Mémoire. Il comble d'éloges le noble comte, et dans une notice, à la fin d'un cahier extraordinaire nº 2, il l'appelle un second Luther qui, en dépit et au mépris de tous les dangers, lève la tête contre une puissance formidable (les Jésuites), laquelle s'insinue en secret pour montrer ensuite un front audacieux. Il nous promet à la fin le portrait ressemblant du Luther français, de cet héroique défenseur de la liberté et des droits des peuples et des trônes contre des entreprises également pernicieuses et antichrétiennes. Je ne sais si M. de Montlosier sera bien seusible à ces éloges et à ces comparaisons; le nom

de Luther français n'a rien de bien flatteur pour un homme qui veut qu'on croie à son zèle pour la religion. Le rédacteur annonce donc que les deux ouvrages de M. de Montlosier, qui dans l'original coûtent au-delà de six florins, ne reviendront aux souscripteurs qu'à 30 kr., toutefois, dit-il, en retranchant des diatribes diffuses et ennuyeuses qui inspirent peu d'intérêt aux lecteurs et n'ont aucun trait à la question. Avec ces retranchemens, les deux ouvrages se sont réduits à deux minces et maigres brochures qui ont été envoyées aux souscripteurs avec le portrait du comte. A l'occasion du Mémoire, le même rédacteur nous donne un abrégé de l'histoire des Jésuites, abrégé plein de déclamations, et tel qu'on pouvoit l'attendre d'un protestant et d'un libéral; mais au fond, l'auteur rend justice aux services signalés qu'a rendus l'ordre. Il croit que, dans l'état actuel de l'Europe, les Jésuites ne peuvent être dangereux, et il finit par cet aveu, page 86 du cahier extraordinaire: C'est à tort qu'on attache tant d'importance à ce qui ne mérite pas le bruit et les clameurs qu'on entend; pour plus d'une raison l'existence des Jésuites tourne à l'avantage du gouvernement et du peuple français. Cet aveu est sans doute remarquable de la part d'un ennemi; c'est ce qui a fait naître à un estimable correspondant l'idée de traduire cette brochure en trançais; mais il faudroit sans doute élaguer bien des faussetés, ou au moins faire des notes pour y répondre, et ce travail pénible et ingrat auroit peut-être peu de fruits. Il suffit, ce semble, de signaler ces éloges et ces aveux de l'écrivain allemand, et nous remercions le judicieux abonné de nous avoir fourni des documens qui peuvent servir à éclairer quelques admirateurs aveugles de M. de Montlosier. Celui qui est si fort loué par les protestans seroit par cela seul suspect aux catholiques.

— Les déclamations de quelques gazettes allemandes et les plaintes de chauds protestans ont porté leur fruit. Le dimanche 20 mai, il y a eu un scandale affligeant dans la chapelle catholique du château à Coethen. Immédiatement après l'office, et lorsque le duc et la duchesse d'Anhalt venoient à peine de quitter la chapelle, un garçon tisserand, nommé Chrétien Homann, natif de Gusten, et égaré probablement par quelques propos ou prédications fanatiques, entra dans le sanctuaire, et montant précipitamment les mar-

ches de l'autel, prit deux flambeaux et le carton du côté de l'Evangile, qu'il jeta à terre et foula aux pieds. On l'arrêta lorsqu'il alloit continuer. Aucun autre individu ne prit part à ces excès, qui ont indigné même les plus sages protestans de Coethen. On a mis en prison le coupable, qui est une victime de cet esprit de parti que l'on tend à ranimer de nos jours. Tant de gens se sont élevés contre le duc et la duchesse d'Anhalt depuis leur retour à l'Eglise, que cet homme aura cru faire une œuvre pie en insultant en leur présence à la religion qu'ils professent. Le 21 avril dernier, on avoit posé à Coethen la première pierre de la nouvelle église catholique; le duc et la duchesse avoient assisté à la cérémonie, qui a été terminée par le Te Deum.

- Au mois d'avril dernier, il a été adressé, au nom du ministre de la justice du royaume des Pays-Bas, une circulaire aux procureurs criminels et aux officiers de justice près les trihunaux. On leur envoyoit en même temps un exemplaire d'une brochure qui a paru récemment à Bruxelles sous le titre d'Observations sur les libertés de l'église belge, et on leur faisoit un grand éloge de cet ouvrage, qui est dirigé contre les prétentions exorbitantes soit de la cour de Rome, soit du clergé hollandais, et qui tend à réprimer l'insolence des blerge. Laissons de côté les injures, si déplacées néanmoins dans une circulaire ministérielle. Mais qu'est-ce que les libertés de l'église belgique? en quoi consistent-elles? qui est-ce qui les a proclamées? N'est-il pas plaisant que ceux qui en parlent le plus soient précisément ceux qui tiennent l'église belgique asservie? N'est-ce pas joindre la dérision à la violence, que de parler de liberté à celui à qui on met des entraves? Est-ce une des libertés de l'église belgique qu'on lui ferme tout à coup ses petits séminaires, en dépit de toutes ses réclamations? est-ce encore une de ses libertés de ne pouvoir obtenir de pasteurs? est-ce une de ses libertés de voir ses droits méconnus par un gouvernement protestant? L'auteur de la brochure recommandée par le ministre met au nombre des libertés de l'église belgique cette maxime, qu'aucune loi de l'Eglise, même sur le dogme, n'est obligatoire dans les Pays-Bas qu'avec le placet du prince. Et quoi! n'est-ce point à l'Eglise de juger de la doctrine? n'est-ce point à elle qu'il a été dit docete? Les princes statueront-ils aussi sur le dogmo? indiqueront-ils à leurs sujets ce qu'ils

doivent croire? Il dépendra donc d'un prince protestant d'empêcher l'exécution d'une loi dogmatique! il auroit dono fallu, avant d'admettre les canons de doctrine du concile de Trente, avoir l'assentiment des princes protestans de ce temps! Quel étrange renversement de toutes les idées! quel abus de mots! La belle liberté que celle d'une église qui ne pourroit même pas indiquer aux fidèles ce qu'il faut croire, et qui ne pourroit éclairer la foi des peuples sans la permission d'une puissance étrangère à sa communion! Il y a, dans ce système, une dérision outrageante et une déception hypocrite qui ont quelque chose de révoltant. Qu'un écrivain adopte un tel système, c'est ce qui ne doit plus étonner dans les Pays-Bas, après tout ce qu'on a vu depuis quelques années; mais qu'un ministre du roi vienne proclamer tout haut une telle doctrine, c'est ce qui devroit surprendre, même après tant d'actes d'oppression. Le lion qui tient sa proie sous ses griffes, ne lui vante pas du moins la liberté dont elle jouit. A l'occasion de la circulaire du ministre, plusieurs journaux ont rappelé une lettre fort curieuse écrite par le roi des Pays-Bas au prince de Méan, sous la date du 16 septembre 1815. Le roi y promettoit aux catholiques une liberté entière et une protection généreuse. Il sera bon de consulter cette lettre que nous ne reproduisons point ici, l'ayant insérée autrefois n° 118 du journal.

# NOUVELLES POLITIQUES.

Panis. M. le Dauphin vient de faire parvenir, à M. le sous-préfet du Havre, une somme de 1000 fr., pour être répartie entre les pauvres des trois villages de Radicatet, Saint-Nicolas de la Taille et Saint-Jean de Folleville. Cette preuve de l'inépaisable bonté de S. A. B. est due à la sollicitation particulière de M, de Martainville, député du département.

— M. le Dauphin vient de faire remettre une boite d'or ornée de son portrait à M. Thomas Dobrée, négociant à Nantes, armateur du Fils de France, lequel avoit eu l'honneur d'être présenté à S. A. R.

lors de son passage à Angers.

— S. A. R. Mme la Dauphine, ayant été informés des besoins qu'éprouve la commune de Cahan, arrondissement de Domfront, pour le réparation de son église, a fait remettre à M. le maire de cette commune une somme de 300 fr. pour contribuer à cette utile dépense.

LL. AA. RR. MADAME, duchesse de Berri, et Mme la duchesse

The LL. AA. RR. MADAME, duchesse de Berri, et Mar la duchesse d'Orléans viennent de prendre sous leur protection un établissement en faveur des mères indigentes qui ne peuvent être admises

à la Société maternelle, déjà surchargée de pauvres. Cet établissement de charité, dirigé par M<sup>me</sup> Giost, sage-femme, rue du Chercho-Midi, nº 24, est pour toutes les mairies. Il consiste en layettes, secours, pour les premiers jours de couche, et accouchemens gratuits.

- Par ordonnance royale du 16 mai, le collège départemental de la Charente, à Angoulème, est convoqué pour le 9 juillet prochain, à l'effet de procéder au remplacement de M. Terrasson de Montleau, membre de la chambre des députés, démissionnaire.

- Par une autre ordonnance du 2 de ce mois, le Roi a accordé

le titre de vicomte à M. le maréchal-de-camp de Schramm.

— Le ministre de l'intérieur vient d'accorder au sieur Fabvier, qui avoit sauvé, le 7 janvier dernier, deux femmes qui étoient tombées dans l'étang de Saint-Jean, à Nanci, une médaille en bronze, portant d'un côté l'effigie de S. M., et, au revers, une inscription qui rapporte le trait de courage de ce brave homme.

Le Moniteur du 7 a publié le rapport annuel fait au Roi par M. le garde-des-sceaux sur l'administration de la justice criminelle en France pendant l'année dernière. Ce rapport contient particulièrement la quantité de jugemens prononcés et la nature des condamnations, la comparaison entre différens départemens, etc.

-M. le duc de Brissac est nommé rapporteur par la commission

chargée d'examiner le budget de 1828.

- La société de la Providence, qui compte déjà 22 ans d'existence, s'est réunie le 3: mai dernier à l'asile royal de la Providence, et a tenu une séance qui offre les résultats suivans : les recettes, depuis son origine, ont monté à la somme de 581,314 fr. 31 cent, et les dépenses à celle de 574,146 fr. 48 cent.; 862 vieillards et orphelins des deux sexes ont été recommandés et placés, hors quelques-uns qui ont retiré leurs demandes, ou qui sont décèdes avant d'en obtenir l'effet; 666 malades ont été traités à leur domicile; 30,247 soupes ont été données dans la mauvaise saison à des familles indigentes. Les dames de la commission des secours, établie depuis sept ans, ont distri-bué une somme de 10,491 fr. L'administrateur a distribué en secours particuliers du Roi, de la famille royale et d'autres bienfaiteurs, mis sa disposition, tant en argent qu'en bois et vêtemens, au dehors de l'asile, la somme de 69,283 fr. 67 cent.; et une somme de 22,805 fr., des bienfaits du Roi et du gouvernement, a été distribuée, sur la recommandation du comité, à un grand nombre de familles aisées autrefois, et obligées aujourd'hui de recourir à la générosité publique.

La Société royale des bonnes lettres avoit proposé, pour sujet du prix d'éloquence, en 1827, l'Eloge du duc d'Enghien: dans la séance du 30 mai, le prix a été décerné à M. Anatole Roux-Laborie. La société regrettoit vivement de n'avoir pas un autre prix à donner au dicours n° 10: la munificence de S. A. R. Ms. le duc de Bourbon y a noblement pourvu, et cet autre prix a été décerné à M. Audibert, La première mention à été obtenue par M. Bourgeon, juge-auditeur à Chartres, et la seconde par M. V. Al. Flayol. M. le duc de Rivière, et plusieurs personnes de distinction étoient présens à cette intérés-

sante séance.

- M. le docteur Pariset a fait, le 6, un rapport devant l'Académie

royale de médecine, dans lequel il établit que la fièvre jaune est une

maladie importée et éminemment contagieuse.

- Un fameux conventionnel, Prieur de la Marne, vient de mourir à Bruxelles. C'étoit un avocat de Châlons qui sut député aux étatsgénéraux, ct qui s'y fit connoître par l'exaltation de son zèle et par sa voix criarde. Ce fut un des membres les plus actifs de la société des jacobins. Depuis, il fut nommé à la convention, vota la mort de Louis XVI, entra au comité de salut public, et fut envoyé en mission dans les départemens. Il prit part à l'insurrection du 20 mai 1795, et fut amnistié l'année suivante. Il remplit les fouctions d'ivoué à Paris jusqu'en 1815, fut banni comme régicide, et se retira dans les Pays-Box.

- L'éditeur de l'Histoire de France, publiée sous le nom de l'abbé de Montgaillard, avoit porté M. de Sèze dans la liste des notables qui ont proposé en l'an X l'érection d'un monument à la gloire de Buonaparte. M. le comte de Sèze, premier président de la cour de cassation, dans une lettre qu'il a fait insérer dans le Constitutionnel, vient de réclamer contre la fausseté de cette allégation , et prouve en outre cette fausseté par un-certificat délivré par M. le préset de la Seine, le 4 de ce mois, portant que le registre ouvert dans le temps par cette souscription ne contient pas la signature de M. de

Sèze, mais celle d'un sieur P. de Vèze.

. — La commune de Coudrai, à une demi-lieue de Chartres, a été ravagée le 4 de ce mois par un affreux incendie. La perte peut être évaluée à plus de 300,000 fr. Toute la ville de Chartres s'y est portée en soule avec les autorités. M. l'évêque s'y est rendu des le commencement de l'incendie, et a remis au curé du lieu des secours pour les plus malheureux habitans. Le 5e régiment de chasseurs, la gendarmerie, les pompiers, tout le monde a rivalisé de zèle; mais on n'a pu empêcher tout le désastre, et plusieurs militaires ont été grièvement blesses.

- L'Echo du Midi contient de nouveaux détails sur les désastres occasionnes par la crue extraordinaire des eaux, aux environs de Bordeaux, d'Agen, de Montauban et de Lyon, à Sainte-Livrade, à Dieupentale et ailleurs. Au petit village de B...., auprès d'Agen, les ensans et les vieillards alloient rester sans asile, lorsque le curé de l'endroit les recueillit dans son presbytère, les nourrit pendant toute la durée de l'inondation, et leur prodigua toutes sortes de soins et de consolations. On reçoit en outre de Genève et de Lausanne les nouvelles les plus désolantes sur les ravages occasionnés dans beaucoup de petites villes environnantes par les orages et par les inondations.

- La cour royale de Toulouse a voté une somme de 1200 fr. pour les victimes de l'inondation du 21 mai. M. le duc de Cazes a envoyé 100 fr. pour le même objet, et M. le curé de St-Jérôme 1370 fr. 37 c.,

produit de la quête faite dans sa paroisse.

— Un enfant de 12 ans, qui étoit tombé, le 20 du mois dernier, dans la rivière à Pampelune, étoit sur le point de se noyer, lorsqu'il sut sauvé, au péril de leur vie, par les sieurs Bousquet et Bourgeois, soldats au 9e de ligne, qui ont refusé noblement toute espèce de récompense pour cet acte de courage,

— M. Hume avoit proposé, dans la séance de la chambre des communes, à Londres, le 31 mai, le rappel d'une loi de 1819, qui assujettit au même droit de timbre que les journaux tous les écrits audessous de deux feuilles qui contiennent des nouvelles politiques. M. Canning a pris la parole pour soutenir le bill de 1819. Il a démontré que l'on devoit attribuer à cette loi l'avantage de voir la presse dégagée de tous les inconvéniens qu'elle offroit précédemment, et a déclaré que, quoique partisan d'une presse libre, il ne consentira jamais que le cours du fleuve soit empoisonné par un torrent corrompu qu'on a heureusement détourné. La motion de M. Hume a été ensuite rejetée à la majorité de 110 sur 120 voix.

- On annonce que M. le duc de San Carlos est nommé ambassa-

deur d'Espagne près la cour de France.

— Il se confirme qu'une grande bataille a eu lieu, le 29 avril dernier, dans la plaine d'Athènes, et que l'armée ottomane, complètement battue, a laissé près de 10,000 hommes sur la place, et a quitté précipitamment toutes ses positions auprès de cette ville, en abandonnant son artillerie et ses bagages. Les Grecs sont maintenant maîtres d'Athènes, et en ont ravitaille la citadelle. Après un combat de trois jours, les Grecs se sont aussi emparés du couvent de Saint-Spiridon, placé sur la côte orientaire du Pirée, et qui étoit resté entre les mains des Turcs.

— La mésintelligence survenue entre notre gouvernement et le dey d'Alger cst attribuée à l'extradition que celui-ci demande du sieur-Nathan-Bacry, ex-sujet algérien, juif de religion, naturalisé Français, et tenant une maison de commerce à Livourne. Le dey réclame ce négociant comme son débiteur particulier et celui de plusieurs de ses sujets, à raison d'achats de bles faits par le père du sieur Nathan-Bacry en 1793 et 1794. Cette créance, reconnue dans le temps, sut liquidée à 8 millions de francs sous le ministère de M. Pasquier, et approuvée par les deux chambres; mais, en faisant passer à la régence et aux sujets d'Alger le montant de ses achats, le sieur Nathan-Bacry crut devoir déduire les frais énormes de liquidation. Les créanciers refusèrent de recevoir. Un oncle de ce négociant fut arrêté, luimême fut réclamé: mais le consul de France répondit par un refus énergique, et il paroit qu'il auroit eu de vives explications avec le dey. On ajoute même que le consul est gardé à vue, ou que l'on a attenté à sa liberté. Quoi qu'il en soit, on vient de faire partir de Toulon deux frégates pour aller croiser devant Alger, et deux autres petits bâtimens pour aller croiser devant le détroit.

# A M. le rédacteur en chef du Constitutionnel.

Monsieur, vous avez dit, il y a quelque temps, dans un article intitulé Conspiration contre la Charte, que « l'Université étoit devenue l'objet des plus grossiers outrages de la part des écrivains de Montrouge, et que M. d'Hermopolis lui-même n'a pas été épargné par M. Madrolte. » Tant que mes principes ou même mes intention ont été seuls calomniés, je me suis fait un devoir de garder le silence; mais aujourd'hui que ma conduite est méconnuc, je dois le rompre.

J'ignore absolument si l'Université a été l'objet de grossiers outrages de la part de quelques écrivains; pour moi, je n'ai jamais dit un seul mot contre elle. Je puis même dirc que je l'ai indirectement défendue; car j'ai fait l'éloge de son vertueux chef dans ma Défense de l'ordre social, que vous avez cru devoir vous-même attaquer avec tant de force, en plaçant M. l'évêque d'Hermopolis ainsi que M. l'archevêque de Bordeaux dans le petit nombre de ces hommes dont la charité, ou, si l'on veut, la tolérance, est exclusive de l'inimité dans leurs adversaires. Et comment me serois-je permis d'outrager publiquement l'administration d'un évêque? je ne crois pas même qu'il me soit permis de la blamer en particulier, ni de censurer en général le gouvernement du Roi; je me suis cru seulement le droit d'avertir ses sujets ou ses ennemis. Et recemment encore, dans un ouvrage que j'abandonne à votre bonne foi, et que vous n'avez pas osé critiquer, dans une Apologie du clergé par M. de Montlosier lui-même, je n'ai pas craint de dire que, « à la chute du ministère (dont M. d'Hermopolis fait partie), ce ne seroit plus le drapeau blanc qui flotteroit dans nos cités, mais le noir.»

Quant à la qualification d'écrivain de Montrouge, qu'il vous a plu de me donner, comme j'ignore ce que vous entendez par là, et que d'ailleurs vous donnez ce titre à des hommes que j'honore, je ne puis

m'en plaindre.

J'ai l'honneur d'être.....

MADROLLE.

Essai sur l'éloquence de la chaire; Panégyriques, Eloge et Discours de M. le cardinal Maury; nouvelle édition, publiée sur les manuscrits de l'auteur par son neveu (1).

Cette édition comprend l'Essai, les Panégyriques de ssint Augustin, de saint Vincent de Paul et de saint Louis, l'Eloge de Fénélon, et les réflexions sur les sermons de Bossuet. Le Panégyrique de saint Vincent de Paul paroit pour la première fois; il remplace, dans cette édition, deux discours académiques qui se trouvoient dans l'édition de 1810, et qu'on a cru pouvoir supprimer sans inconvénient.

Nous rendrons compte plus tard de cette édition. On répand en ce moment un Prospectus qui annonce une édition des œuvres choisies du cardinal Maury, y compris ses discours à l'assemblée constituante. Son neveu, M. Louis-Siffecin Maury, désavoue cette édition par une lettre du 28 mai, et déclare qu'il n'autorise que l'édition de M. Gayet, et qu'il poursuivra toute contrefaçon du Panégyrique de saint Vincent de Paul. Il avertit que l'Eloge de Charles V avoit été composé par le cardinal Maury, et ne devroit pas, d'après ses intentions expresses, entrer dans la collection de ses œuvres.

Le même neveu annonce que le cardinal avoit préparé une édition complète de ses discours à l'assemblée constituante; qu'on s'occupe à

revoir cette édition, et qu'elle paroitra incessamment.

<sup>(1) 3</sup> vol. in-8°, prix 18 fr. et 22 fr. 50 cent. franc de port. A Paris, chez Gayet, et à la librairie ecclésiastique d'Ad. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

Essai sur l'homme, ou Accord de la philosophie et de la religion, per M. Alletz (1).

« On ne verra point dans mon Essai, dit l'auteur, le christianisme appuyé sur une discussion théologique de l'authenticité des livres saints, de la certitude des miracles et de l'accomplissement des prophéties; mais dans la série des recherches que j'expose avec fidélité dans l'ordre où mon esprit les a faites naturellement, on voit les principes de la vérité religieuse s'élever graduellement et se lier comme inévitables conséquences à l'analyse rigoureuse de nos pensées et des besoins de notre ame... Le premier, le plus cher objet de toutes mes veilles, a été la recherche d'un accord logique entre la philosophie et la religion. Vovant les preuves de cette dernière sortie de l'examen seul des facultés de l'esprit et des besoins du cœur, je suis arrivé au christianisme par la voie du raisonnement. Ce travail, fruit des réflexions de dix années, est l'ouvrage que je publie. »

L'auteur commence par des Considérations générales divisées en deux parties; il y examine les résultats des opinions philosophiques du dernier siècle, et regarde Locke comme un des plus dangereux chefs de l'école moderne; « en indiquant la sensation comme l'unique source de nos idées, dit-il, Locke pose un principe dont la conséquence est qu'il n'y a pour l'homme que plaisir et douleur, et cette doctrine incomplète a engendré le monstrueux système de morale qui légitime la souveraineté exclusive du principe de l'égoïsme... La philosophie, après avoir posé en prin-

<sup>(1)</sup> In-8°, prix, 6 fr. 50 cent. et 8 fr. 25 cent. franc de port. A Paris, chez Adr. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

sensation pour unique source, a jeté l'homme à la sensation pour unique source, a jeté l'homme à la secrale, en lui disant : Je te le livre; le voici décomposé, use da mes observations et tires-en sa règle de conduite. La morale est accourne, représentée au a8° siècle par Helyétius, d'Holbach, Diderot et autres esprits forts; elle a saisi l'homme tel que la méte-

physique le lui avoit fait. »

L'ouvrage de M. Alletz est partagé en 3 sections; la 17°, du corps; la 2°, de l'ame, et la 3°, de l'ame et du corps. La 1'e renferme trois livres où l'auteur traite du point de départ de la philosophie, de l'instinct et de la stupidité de l'animal. Dans la deuxième section, il y a six livres qui ont pour titre, de la manisestation de l'ame, des désirs et des craintes de l'ame, de l'amour intellectuel, de la haine, la colère ct la jalousie intellectuelles, du beau considéré comme le caractère de la substance, conclusion des recherches sur la véritable fin de l'ame. La troisième section est ainsi divisée : de l'existence simultanée de l'ame et du corps, de la réalité d'une dégénération, de la nécessité d'une rédemption. Ce simple sommaire peut déjà donner une idée imparfaite de la marche que suit l'auteur; il essaie, dit-il, de séparer profondément les deux mondes dont la réunion mystérieuse forme la singulière existence de l'homme, pour cela, il commence par interroger scrupuleusement les résultats des recherches physiologiques, et il étudie le mystère de la sensation physique dans les principes fondamentanx de l'anatomie. Nous citerons ici le morceau par lequel l'auteur termine ses considérations générales :

a On ne doit rien négliger, dans une explication de la vie morale, pour faire sentir cette distinction de l'ame et du corps. La plupart des ouvrages qui ont pour objet l'analyse psychologique de la nature humaine noient, en général, sous un amas de divisions et de subdivisions arbitraires le principe de cette distinction de nos deux natures. Cette nomenclature scolastique de tous les noms dont ils surchargent la mémoire de leurs lecteurs, fait perdre de vue l'unité et l'indivisibilité de l'intelligence. L'ame semble avoir des membres dans ces nombreuses facultés qu'on attache à elle : les lecteurs ne l'aperçoivent plus au milien de ce cortège de perception, d'attention, de conception, de rétention, d'imagination; et il leur devient impossible d'acquérir ce sentiment si précieux et si utile de l'être un et simple qui les constitue. L'ame, c'est l'ange; le corps, c'est l'animal : l'homme, dans cette vie, c'est l'un et l'autre; tout est là. Cette définition hien comprise peut remplacer toute une

philosophie.»

Ce seroit une témérité de prétendre renfermer dans les bornes étroites d'un journal une analyse complète d'un ouvrage rempli d'observations, de raisonnemens, d'inductions nombreuses et délicates. Nous nous contenterons d'indiquer quelques chapitres qui ont un rapport plus immédiat avec notre plan; l'un a pour óbiet une réfutation radicale du déisme (page 324); un autre traite de l'immortalité de l'ame (page 437); le dérnier livre, de la nécessité d'une rédemption, est en quelque sorte la qonclusion de tout l'ouvrage et le résultat des recherches de l'auteur. Nous ne saunions dire qu'il faut nécessairement admettre la filiation de toutes les idées que l'auteur développe successivement; tout cela n'est pas toujours rigoureux, et l'arbitrairé ou l'imagination peuvent quelquefois s'y mêler. La mêtaphysique est une immense foret dont les profondeurs et les détours laissent quelquefois échapper de nos mains le fil nécessaire pour nous guider; mais à travers les difficultés d'une route semée de tant d'épines, M. Alletz marche toujours avec bonne foi vers son but, qui est de montrer le besoin de l'ame d'aimer Dieu et de s'unir à lui. Tout son livre est moral et religieur; tout y indique, non-seulement le respect de l'auteur pour la religion, mais sa pleine adhésion à nos croyances. Il est arrivé là par ses propres méditations sur l'homme, sur sa nature, sur ses besoins, sur sa fin. On ne peut s'empêcher d'estimer un jeune écrivain qui dirige ses recherches vers de tels objets, et qui en proclame le résultat, sans s'embarrasser des moqueries de la frivolité, et même des préjugés et de l'opposition de l'esprit de parti.

Son livre a d'autant plus d'attraits, que l'auteur a évité toures les formes scolastiques. Il a cherché à mettre dans le style tout l'agrément dont le sujet étoit susceptible. Il appelle la littérature au secours de la dialectique, et sa diction élégante et fleurie rend moins abstraites les discussions épineuses où il se

trouve engagé.

## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Paris. L'ordination de samedi dernier a été une des plus nombreuses qu'on eût vues depuis le rétablissement de la religion; elle s'est faite dans l'église métropolitaine; elle a commencé à 7 heures du matin, et n'a fini qu'à une heure. M. l'archevêque étoit assisté de MM. ses grands-vicaires et d'un nombreux clergé. Les ordinands étoient au nombre de 237, dont 39 prêtres, 37 diacres, 66 sous-diacres, 34 minorés et 61 tonsurés. La part du diocèse de Paris dans ce nombre n'est pas fort considérable; elle n'est que de 10 prêtres, 8 diacres et 14 sous-diacres. Les autres 'ne sont pas pas même tous des divers diocèses de France; il y avoit parmi eux bon nombre d'Irlandais, soit du séminaire de ce nom, soit des autres séminaires de la capitale.

— Une retraite va avoir lieu dans la paroisse de Saint-Jeant-Saint-François, au Marais, pour l'association du St-Sacrement qui y est établie. La fête du saint sacrement étant la fête principale de l'association, les associés doivent, pendant cette octave, se renouveler dans l'esprit de leur ferveur, et assister assiduement aux exercices de la retraite.

Elle s'ouvrira le 17 juin et finira le 24. L'exercice du matin se fera à 6 heures, et celui du soir à 6 heures et demie. Les instructions seront faites par un missionnaire de France. Les fidèles sont invités à unir leurs prières pour remercier Dieu des grâces accordées à l'église de France, et le conjurer de bénir les retraites ecclésiastiques, et spécialement celles de ce diocèse. Tous les jours, le saint sacrifice de la messe sera offert à ces intentions. Une communion générale aura lieu le 24 juin.

- M. de Villeneuve-Esclapon, nouvel évêque de Verdun, a fait son entrée dans cette ville le 1er juin; le prélat avoit couché à Dombasle, et est arrivé à la porte de France vers dix heures et demie. Une tente y avoit été dressée, et le prélat s'y est revêtu de ses habits pontificaux. Le clergé de la ville y étoit arrivé pour recevoir M. l'évêque, qui s'est placé sous le dais. La procession s'est formée et s'est dirigée vers la cathédrale. M. de Villeneuve, après avoir fait sa prière au pied de l'autel, a été conduit à son trône, où il a reçu les hommages du clergé de la ville et des environs. Le prélat est ensuite monté en chaire, et y a fait lecture de sa lettre pastorale du 21 mai pour son entrée dans son diocèse. On a remarqué surtout l'éloge qu'il trace de sou vertueux prédécesseur. M. l'évêque étant revenu près de l'autel, a entonné le Te Deum, qui a été suivi de la bénédiction pontificule. Il a été ensuite conduit à l'évêché, où il a recu les hommages des autorités. M. Varin, grand-vicaire, l'a harangué au nom du clergé, et d'autres fonctionnaires l'ont aussi complimenté. Cette journée a été favorisée par le plus beau temps, et la population entière a pris part à cet é ve-

— La mission de Saint-Calais, diocèse du Mans, a fi o i le 1ºr mai; elle avoit été dirigée par les missionnaires de Laval; MM. Caillat, Combalault et Blanchet. M. l'évêque, qui avoit conçu le dessein de cette mission, et qui la regardoit comme particulièrement nécessaire à Saint-Calais, à raison des dispositions présumées des habitans, en avoit écrit au curé, M. l'abbé Beucher du Bourgneuf, qui accueillit cette idée avec empressement, et voulut se charger de tous les frais de la mission. Les missionnaires furent reçus chez lui, et nourris pendant tout leur séjour. Il ont travaillé de concert depuis le second dimanche de carême jusqu'au jour de la cle

ture, sans se laisser décourager par les difficultés ni par les satigues. M. le ouré, surtout, étoit obligé de passer une partie des huits au confessionnal; ses vicaires le secondoient de tout leur pouvoir. Le succès a passé leurs espérances, et la plantation de la croix leur a offert beaucoup de consolations. Une grande affluence de la ville et des campagnes environnantes, présentoit en même temps un ordre et un recueillement fort remarquables. M. l'évêque du Mans, ne pouvant présider lui-même à la cérémonie, comme il l'auroit souhaité, a voulu qu'un de ses grands-vicaires, M. l'abbé Bouvier, y allat en son nom, et le prélat a été fort touché du rapport qui lui a été fait du zèle des missionnaires et des ecclésiastiques de Saint-Calais. M. le curé, entrautres, est un ancien chanoine, qui s'est distingué pendant la révofution par son dévoument et son courage. Le diocuse lui doit un grand nombre des sujets qu'il a formés pour l'état ecclésiastique, fournissant à leur entrelien en même temps qu'il présidoit à leurs exercices. Il a aussi fondé à ses frais une école chrétienne pour les garçons; école dirigée par un Frère qu'il loge et détraie. De tels pasteurs sont les bienfaiteurs et les pères de leurs ouailles.

:--:: Les Journal, de l'Aube, et après lui quelques autres fauilles, de Paris, avoient annoncé une dérémouie fort extraordinaire: gui: devoit, disoit-on, avoir lieu à Romillysur Seine, diocèse de Troyes. On racontoit que la femme Thibault, mariée seulement civitement, étant tombée malade, avoit promis de faire bénir son mariage, des qu'elle seroit rétablie; mais que cette semme étant morte, M. le cure, n'en appit pas moins fait publier les bancs, et que le mariage posthume avoit dû être célébré le 20 mai, sur la nombre de la défunte. Ce conte absurde ne sembloit destiné qu'à jeter du ridicule sur les prêtres M. le curé de Romilly agrigit, au Journal de l'Aube que son correspondant l'avoit mal informé. « Non-seulement, dit-il, je n'ai pas publié les bancs; je n'en al pas eu la moindre idée; et je n'ai point fait la singulière cérémonie qu'on m'attribue. Les parties se; trouvant liées d'un empéchement, je n'ai pu les marier qu'après qu'elles auroient obtenu dispense. Il est viai que . jai annonce publiquement la résolution prise par le sieur hihault et sa femme de se marier à l'église quand la malade gennitatia in indicata apparementation indication in la la la la civice

que je publicis des bancs et que je me proposois de les marier, mais rien de semblable n'a eu lieu, ni du vivant de la femme Thibault, ni après sa mort. » Le Journal de l'Aube a donc démenti sa nouvelle; mais le Constitutionnel, qui avoit répété son article, d'a point inséré le démenti. Son impartialité lui permet blen d'accueillir les bruits les plus ridicules sur les prêtres, muis pas de les démentir.

Le même journal avoit inséré le 6 juin une dénonciation contre le petit séminaire d'Ecouis, diocèse d'Evreux; ce petit séminaire étoit accusé non-seulement d'avoir voulu s'emparer de la place publique de la ville, mais de s'en étre empare effectivement, et d'avoir rendu vaines toutes les réclamations du corps municipal. Là dessus venoient des plaintes et des plaisanteries sur la puissance des bonness carrés. La lettre suivante, adressée au Constitutionnel, montrera ce qu'il faut penser de tout l'article du journal; elle a été écrite par M. le supérieur du petit séminaire d'Ecouis. Le Constitutionnel n'a pas encore trouvé de place pour l'insérer

Ecouis, le 8 juin 1827.

a Monnieur, compromis dans l'article inséré dans votre journal du 6 juin, sous la rubrique petit séminaire d'Ecouis, je viens, au nom de la vérité et de la bonne foi, vous prier d'insérer ma réponse dans votre journal, sans quoi j'inserai du droit que me donne la loi.

Blost faux que le petit séminaire voulite s'empirer de la place Bouis; il n'est pour rien dans cette affaire, pas plus que le aupre-rieur, qui y est entièrement étringer. Il est faux que les aupres ajentété plantés par la commune : les témoins du sontraire existent enforce, et sont prêts à l'attester. Il est faux que les propriétaires n'en tient jumais joui : les arbres ont été exclusivement émondés juir étux. Il est faux que les propriétaires n'en tient jumais joui : les arbres ont été exclusivement émondés juir étux. Il est faux que les propriétaires n'en tient faux que le supérieur ait voulus s'emparer des branches comprées par les jeunes gense; elles ont été enlevées par l'ordre du propriétaire de cette place, dont la possession, appuyée par une suite de tière authentiques, vient d'être confirmée par deux jugemens de la justice de paix, rendus, non point comme vous dites, au nom de la cour de Rome, mais au nom de S. M. Charles X, roi de France.

p Quant aux insimuations de votse correspondant aux des antorités protectrices des communes, cela ne me regarda pas; mois, les observations précédentes sufficont pour mettre vos lecteurs à portée d'en apprécher le mérite. Vous voyéz donc, Monsieur, qu'il n'est questions de Rome, ni de révéfends Pères, ni membre de bennets carrés à trois cornes, inconnus dans ce payseu, et que votre correspondant seul a pu voir du même cail qu'il a sur des bands sur la place, où il n'en a jamais existé.

» J'attends, Monsieur, de votre impartialité l'entière insertion de ma lettre, étaj ai l'honneur d'etre votre très humble serviteire.

» Signé, Jouxx, supérieur.

— Un journal qui s'imprime à Lausanne paroît avoir hérité de la haine que quelques journaux français ont vouéc à la religion catholique; comme eux, il saisit toutes les occasions de verser le ridioule ou le blâme sur le clergé catholique, il accueille toutes les dénonciations contre les prêtres, il altère ou grossit des faits, et il y joint des réflexions aigres et malignes. Tout récemment, ce journaliste a commenté d'une manière perfide une circulaire de M. de Buhol Schauenstein, évêque de Coire, relative à des cas réservés. Cette circulaire est devenue, sous la plume du doux rédacteur, un attentat horrible contre l'autorité civile. Le prélat, dans le but de ramener les esprits à une ancienne discipline qui veut que, lorsqu'il s'agit de crimes horribles, l'absolution soit réservée aux supérieurs; le prélat, dis-je, se réservoit quelques péchés plus graves au nombre de quatre ou cinq. C'est là ce qui a soulevé la Gazette de Lausanne, et ce qui a provoqué l'article violent publié dans le numéro du mardi 27 mars. Le rédacteur, tantôt paroît épouvanté · de la monstrueuse circulaire, tantôt il en raille agréablement. Seroit-il choqué, par exemple, de voir l'homicide volontaire inscrit le premier sur la liste des cas réservés par M. l'évêque de Coire? Estimeroit-il que c'est une injustice de se montrer si sévère pour un crime qu'à la vérité la liturgie protestante du canton de Vaud n'a pas cru devoir placer parmi ceux qui excluent de la communion? De plus, la circulaire désigne parmi les crimes réservés au chef de l'Eglise l'hérésie, la lecture des livres hérétiques, la mort donnée à un prêtre ou à un religieux, le duel, la simonie, etc. Ici, le journaliste ne se possède plus; mais s'il avoit quelquesois assisté à l'office protestant, il auroit entendu le ministre excommunier les idolatres, les blasphémateurs, les impies, les heretiques, tous ceux qui font secte à part pour rompre l'union de l'Eglise: Si les protestans ont le droit d'excommunier, pourquoi les pasteurs catholiques n'auroient-ils pas le droit d'établir des cas réservés? Ce qui échausse surtout la bile du rédacteur, c'est qu'il a cru voir dans la circulaire une défense aux prêtres du diocèse de bénir les mariages mixtes; mais M. l'évêque de Coire n'en dit pas un mot; il ne parle dans son ordonnance que des mariages bénis par un autre curé que celui des deux époux, et il a voulu prévenir un abus contraire au bon ordre aussi bien qu'au droit des pas-

teurs. N'importe, le journaliste s'échausse : A qui faudratil obeir? dit-il, est ce aux lois? est ce aux évêques? Il se seroit épargné cet accès de colère, s'il eût lu plus attentivement l'ordonnauce. Enfin, après une tirade contre l'Eglise romaine, il finit par une annonce curieuse, c'est qu'il a découvert que la Suisse étoit envahie par la congrégation. Ainsi, cette pauvre congrégation est responsable de tout ce qui se passe; ce n'est pas assez qu'on lui mette sur le corps tout ce qui arrive à Paris, son influence s'étend jusque chez les Grisons. Cette découverte de la Gazette de Lausanne nous montre une autre influence; cette feuille a voulu se montrer digne des journaux français qui voient partout la congrégation; elle va chercher chez eux des maîtres et des modèles, elle aspire à leur renommée, et déjà elle singe assez bien leurs déclamations absurdes et leurs exagérations mensongères. C'est ainsi que dans un petit pays comme la Suisse, qui n'offre pas beaucoup de nouveau, l'esprit de parti, excité par des exemples étrangers, travaille à aigrir les esprits et à jeter des semences de haine et de discorde. Un autre journal s'est encore occupé depuis du diocèse de Coire; il annonçoit que des scandales y avoient été donnés par des religieux Franciscains chargés de prêcher le jubilé, qu'ils avoient tenu des discours imprudens, troublé les consciences, frondé les autorités, etc. De là, comme on le sent bien, des plaintes contre les missions et les moines. Un Grison, qui habite la France, a démenti ces reproches dans une lettre adressée au rédacteur de l'Etoile. « Voici, dit-il, le fait tel qu'il s'est passé : les missionnaires ayant appris que des familles catholiques envoyoient leurs enfans à des écoles protestantes, ce qui est contraire aux intérêts de la religion et aux réglemens du diocèse, on crut devoir rappeler aux parens leur devoir en cette circonstance. » Il est sûr qu'un fait aussi simple ne méritoit pas tant de plaintes. Si le journaliste a quelque affection pour le protestantisme, il permettra bien à un évêque et à des missionnaires catholiques d'en avoir un peu moins, et de chercher à garantir les fidèles contre les dangers de la séduction.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Paris. Dimanche prochain, ier dimanche de la Fête-Dieu, S. M.

et se fami le viendront à Baris, pour assister à la procession du saint sacrèment. L'Eglise Saint-Germain l'Auxerrois, qui est la paroisse du château.

M. le maire de Vezoul, ayant adressé au Roi, pendant l'hiver densiér, une supplique en faveur des panyres de cette ville, S. M. a salgué, sur la proposition de M. de Laboui lerie, accorder au maire un secours de Goo fr. pour être employé, par ses soins, aux besoins des indigens de la ville.

S. A. R. Madanz, duchesse de Berri, vient d'envoyer 300 fr. à M. le marquis de Belissen, député du Tarn-et-Garonne, pour les habitans du département qui ont été victimes de l'inqudation, et 300 fr. à M. le préfet d'Eure-et-Lair, pour les habitans de la commune de Sancheville dont les maisons ont été détruités par commune de Sancheville dont les maisons ont été détruités par le discusse de Bourdeux et Msr le duc de Bourben, ont-envoyé des sesseurs

considérables pour les victimes de l'inondation en question.

De grands personnages se sont empresses d'imiter les princes pour secourir les victimes des inondations qui ont affligé les départemens du Tarn et Garonne et de la Haute-Garonne. S. Em. M. le cardinal-archévéquie del Toulouse a fast remettre 500 fr. pour cette déstination; M. le comte de Villèle a envoyé 1000 fn.; M. le vicomte de Castelbeige, 300 fr.; M. le marquis de St-Félix, préfet du Ltd., 200 fr., et la chambre de commerce de Toulouse, 500 fr. La souscription quiverte au burcau du journal de Toulouse s'élevoit le 7 à 3,285 fr.

— Le ministre de la marine vient de faire distribuer, sor la enisse des suvabdes de son département, une somme de 3700 fr. à des familles de marine paris en mer sur des hatimens de commerce des ports

de Dunkergue, Boulogne et Caen.

Le ministre de la marine, pour encourager l'enseignement gratuit de la géométrie et de la mécanique appliquées aux arts, qu'il a
fondé dans toutes les villes maritimes, vient u ordonner qu'une colbredion de moltèles servit donnée aux cours institués dans chaque des
grands ports du royaume, Breat, Toulon, Lorient, Rochefort et
Cherhourg. Ces collections out été exécutées sous la direction de
M. Charles Dupin; elles serviront de type pour les collections qui
poutront ensuite être distribuées aux ports sécondaires qui se distinque nivemes octounances récentes, S. M. a nommé un certain
nombre de juges-auditeurs qui seront attachés aux tribunaux de
plusieurs départemens. Le Roi vient aussi d'accorder de l'avancément
à 38 juges-auditeurs de différens tribunaux, en les noummant juges

ou milistituti

du roi d'Espagne près du roi de France.

— Le tribunal correctionnel a rendu, le g, son jugement dans le procès du Constitutionnel et du Courrier français, dont neus avons déjà parlé. Le tribunal, reconngissant que les articles publiés par ces journaux contiennent évideminent des diffamations envers des autorités et des administrations publiques, a condamné le sieur de Guise,

éditeur responsable du Constitutionnel, à quinze jours de prison et 150 fr. d'amonds ; et le sieur Pauchet, aditeur responsable du Courrier, à quinze jours de prison et 400 fr. d'amende. Comt à l'action intentée contre éux par le sieur Custignon, inspecteur de police, le tribunal les à renvoyés de la plainte, attendu que cet agent m'est par

nommément désigné dans ces différens articles.

- M. de Maubreuil, non content d'avoir fait citer en témoignage de grands personnages pour son assaire, qui sera appelée de nouvesu le 25 de ce mois, vient encore de faire assigner, pour le même objet, MM. le chevalier d'Ambray, le comte de Scamations, le duc de Ràvigo, le général Bertrand, le duc de Bassano, les ambagadeurs d'Autriche et d'Angleterre, le marquis de Brasser, Foudras, ancien inspecteur-général de la police; Roustan, mameluek de Buons-

parte, etc.
\_\_\_\_Lassamnat encore recent d'une jeune bergère, à l'yry, près Paris, a produit la plus vive impréssion, et laisse dans ce lieu les plus douloureux souvenirs. Une croix de 5 pieds de hauteur, peinte en noir, a été élevée dans l'endroit où elle recut les cinq coups de couteau, et les habitans du fanhourg Saint-Murceau l'ent entource de toutes sertes de fleurs. A vingt-eing pas de là, et à la place même où la victime rendit le dernier soupie, on a peint sur le mus cette inscription: Le 25 mai 1827, Aimée Millot, âgée de 19 ans, de Corvéoir (Niders); et au dessus est une inscription qui rappelle le crime. Une foule considérable se porte, dit-on, rue Cremebarbe, pour eller vis-aiter l'espèce de monument élevé à la jeune bergère d'ivry

Une machine à vapeur, établie dans d'atelier de teinturerte de M. Dumas, à Puteaux, près Paris, a fait explosion 1s 6 de ce mois; à Choures du soir. La chaudière, on se déchirant, a renversé et traversé les murs d'une forte épaisseur, et a été lancés dans le jardin de l'établissement. La détonation a été aussi forte que celle d'un candul de 36. L'ouvrier chauffeur a été tué, et son corpre été mutilé d'une manière horrible. M. Dumas est mort de londemain par de seul effet

de la commetion.

- Les journaux de l'opposition avoient fait grand bruit d'une phrase dehappée à M. L'abbe Monchy, vicaire à Mantee, dans un sermon qu'il prenonça, le 6 mai , dans l'église de cette ville: Le passage reproché à cot coclésiatique étoit colui-li : Pas de salut pour le Roc ni pour la France, si la Charte n'est abolie. Quoque M. Monchy ait eté aussitot interdit par ses supérir uss , et envoyé en refeaite dans la séminaire de Vermilles, il a été sité au triband correctionnel de Mantes, où il a compara le 7 de ce mois, comme atteint par l'artiele nou du Cede panal. Une foule immense s'étoit portée au palais de justice; des témoins ont été entendus, et particulièrement le maire de cette ville, qui n'a purretenir ses larmes, en exposant d'ailleurs les excellens principes de cet coclesiatique. M. Monthy n'avoit point voulu de défenseur; il s'est horné à avouer la faute qui dut était échappée, et a protesté qu'il n'avoit eu adount untention d'anciser des troubles ; qu'au surplus son attachément au Roiset à son genvernationt éloit bien schnag et qu'au pouvoit étre cortain. de sa nécolation de me plus domme dieu à cette espèce de urabilité.

Le tribunal, après une heure de délibération, et prenant en considération les circonstances atténuantes, et surtout la rétractation à l'audience, s'est borné à condamner M. Monchy à 100 fr. d'amende.

— A entendre un journal de Paris, on vient d'ouvrir, à Lyon, une souscription destinée à la publication des discours de M. Benjamin Constant. La Gazette de Lyon fait à ce sujet d'excellentes réflexions. Elle ne pense pas que les discours de l'hanorable tribun seient recherchés dans cette ville. Le souvenir des souscriptions du champ d'asile, dont les exilés et les souscripteurs n'ont jamais vu une chole; la déception de la souscription Foy, destinée à enrichir des enfans qui n'en ont pas besoin, ont rendu d'ailleurs les provinciaux un peu lents à s'entheusiasmer pour les bonnes œuvres libérales. Tout tefois la Gazette indique charitablement, aux éditeurs des discours de l'illustre député, un bon moyen pour donner du prix à cette spéculation; ce seroit de réunir dans un seul corps d'ouvrage les diverses et veuvres, brochures et discours qu'il a publiés depuis trente ans. Ce seroit un résumé curieux d'opinions diverses, de déclarations de la veille et de rétractations du lendemain.

— Le journal du commerce du 3 juin avoit inséré une lettre signée Gemaret, censeur des études au collège royal de Lyon. La Gazette de Lyon contient une réclamation de M. Camaret, dans laquelle il déclare que cette lettre, où on lui prête un langage inconvenant, ridicule et coupable, n'est point de lui, et qu'il se réserve de se pour-

voir devant les tribunaux à ce sujet.

L'éditeur responsable du Précurseur, feuille libérale de Lyon, est cité, pour le 14, devant le tribunal correctionnel de cette ville, comme prévenu, pour différens articles qu'il a publiés, 1º d'offense envers la personne du Roi et d'attaque contre la dignité royale; 2º d'efforts soutenus pour provequer les citoyens soit à désobér aux lois, soit à s'armer contre l'autorité royale; 3º d'attaques contre les

droits que le Roi tient de sa naissance.

— Lord Cochrane s'est rendu à Trézène, où il a été reçu avec les plus grands honneurs. Le 11 avril, il a prêté serment dans cette ville, devant l'assemblée nationale grecque. Voici la formule de ce serment: Je jure de répandre mon sang, s'il le faut, pour le salut des Grecs, et de ne les abandonner que dans le cas où ils s'abandonneroient eux-mêmes. Lord Cochrane a le rang et le pouvoir de stotarque (amiral); le comte Capo d'Istria, récemment élu chef du gouvernement grec, a le titre de gouverneur constitutionnel, et le général Church celui de généralissime de la Grèce. Ce dernier vient de publier à Mégare une proclamation aux Hellènes. Lord Cochrane, de son côté, en a fait une qui a produit la plus grande sensation, surtout pour le gouvernement ottoman.

— C'est le 28 avril que les Grecs se sont emparés du monastère de Saint-Spirldion, après plusieurs jours d'une courageuse résistance de la garnison turque, qui y avoit été laissée au nombre de 300 hommes. Les constructions en ont été détruites par la quantité de boulets danon qui y ont été lancés. Le général Church avoit consenti aux propositions de capitulation des Turcs, par lesquelles ils devoient avoir leur sortie libre avec leurs armes; mais quelques Grecs ne pu-

rent retenir leur vengeance, et bientot ce qui restoit de la garnison fut horriblement massacré; les ôtages eux-mêmes ne furent pas éparqués. Ce fut en vain que le général Church s'interposa pour mettre un terme au carnage; il eut beaucoup de peine à sauver un fort petit nombre de ces malheureux Turcs, parmi lesquels se trouva le binbochi (colonel) de la garnison. Le général Church a fait arrêter aussitôt quelques-uns des coupables.

— Les hostilités entre la Russie et la Perse vont reprendre une nouvelle activité en Géorgie. Le général Paskewich remplace Yermoloff comme général en chef. Déjà l'on annonce que les Russes se disposent à faire le siège d'Erivan, qui est une importante ville forte

sur la frontière persane.

- Le congrès du Mexique vient de prendre, à une forte majorité,

la résolution de sévir contre les francs-maçons.

- M. le contre-amiral Rosamel vient de quitter le commandement de la station navale du Brésil et de la mer du sud, qu'il a exercé pendant plus de trois années avec autant de zèle que de distinction.

Le Directoire des laïques, pour les catholiques anglais, a paru cette année comme à l'ordinaire, chez Keating, seul autorisé par les vicaires apostoliques d'Angleterre; il contient plusieurs pièces et documens qui peuvent servir à faire connoître l'état de la religion en ce pays. On y trouve d'abord un Mandement de M. Poynter, vicaire apostolique du district de Londres, sur les dispositions pour la communion; puis un état des chapelles catholiques en Angleterre, et des missionnaires qui les desservent. Cet état montre avec quel zèle on travaille à ériger de nouvelles chapelles ou à réparer les anciennes. Des souscriptions sont ouvertes à cet effet à Londres et dans le reste de l'Angleterre. De nouvelles chapelles ont été érigées à Burton Green, à Bungay, à Ipswich, à Bradford, à Glasgow, à New Abbey. (Voyez ce que nous avons dit des chapelles catholiques, nos 1003 et 1109. ) Les vicaires apostoliques sont MM. Poynter, Collingridge, Smith et Walsh; les trois premiers ont des coadjuteurs, qui sont MM. Bramston, Baines et Penswick. Les associations de charité sont nombreuses, et sont honneur au zèle et aux libéralités des catholiques.

Le volume est orné d'une gravure représentant le docteur Milner, évêque de Castabala, mort le 19 avril de l'année dernière; on y a joint une courte notice sur ce savant prélat. Nous-même nous en avons rédigé depuis quelque temps une que l'abondance et la succession des matières ne nous ont pas encore permis d'insèrer. Le Directory donne la liste de 14 prêtres anglais morts en 1826; il nomme aussi cinq ecclesiastiques français qui ont payé le tribut à la nature; ces ecclesiastiques sont MM. Girard, du diocèse de Dax, mort à Glocester le 4 novembre 1826, agé de 68 ans; N. Labbé, mort à Bath, âgé de 86 ans; F. R. Clément, du diocèse de Rouen, mort à Londres le 6 décembre 1825, âgé de 66 ans; N. Begin, mort à Salisbury le 16 mars 1826, et A. Bénard, mort à Witham Place le 18 août suivant. On nomme également 12 religieuses.

### Notice sur M. l'abbe de Chièze.

On nous a envoyé de plusieurs côtés des rénseignemens sur ce vertueux missionnaire; un de ses anciens amis entr'autres, qui a été le compagnon de ses travaux, nous a fait passer un article nécrologique plein d'intérêt. Nous avons consulté aussi d'anciens condissiples l'abbé de Chièze qui se trouvent dans la capitale, ét c'est de tous ces élémens réunis que nous avors formé la présente notice que nous

avons pourtant été contraint d'abréger un peu.

Jean-Jérôme-Frédéric de Chièze étoit ne au diocèse de Grenoble en 1761, d'une famille de conseillers au parlement de cette ville; on lui avoit destiné dans sa jeunesse une place de page à la cour de Savoie, mais dejà ses regards se tournoient vers le sanctpaire. Pourvu d'un bénéfice sample, il fit ses études au grand séminaire de Saint-Sulpice, où son heureux caractère lui gagna l'amitié de seu mattres at de ses condisciples. Employé dans les catéchismes de St-Sulpice, il y montra un zele, une prudence et un talent pour la parole, qui dejà faisoient présager ce qu'il pouvoit être un jour. On le nomme maitre de conforences au séminaire St-Sulpice, et il reçut le souschaconat en 1784, et le disconat en 1785. Il fut le 30 de sa dicence, mois il ne prit point le bonnet de docteur, probablement parce que M. de Vintimile, évêque de Carcamone, qui vouloit en faire son grand-vicaire, l'engagea à partir pour son diocèse. La révolution vint le surprendre au commencement de sa carrière, mais elle n'afsoiblit point son courage. Malgré les dangers, il résolat de ne point quitter le royaume, et eaché, tantôt dans le diocèse de Carcassone, tantot dans celui de Toulouse, il y exerça les fonctions du ministère dans les temps les plus facheux.

Les familles chrétiennes de Toulouse se souviennent du zèle intrépide et de l'adresse courageuse qu'il déploya dans ées jours où toute chair avoit corrompu sa voie. Il brava la mort pour assister les fidèles, et pénétra dans les prisons pour encourager les prètres qui y étoient renfermés; il les soutenoit contre la crainte de la persécution. Il attaqua, par un écrit, le serment de haine à la royauté.

hommage, s'ils vivolent encore, à son activité et à la charité; mais nous pouvons citer un autre témoin de ses travaux, M. l'abbé de M., alors laique, aujourd'hui orateur celebre par ses talens et par ses

succes.

Lorsque la France respirant un peu revit, après un long exil, ses pretres et ses pasteurs, l'abbé de Chièze refusa toutes les places auxquelles son mérite eut pu l'appeler. Il fixa son séjour à Toulouse, où Il avoit un grand nombre d'admirateurs et d'amis. Lb, ses momens se partageoient entre l'étude, la méditation, la lecture de l'Ecriture sainite et des sonctions de charité. Distribuer d'abondantes aumones, soutenir la jeunesse dans la pratique de la vertu, diriger une pieuse maison d'éducation, recevoir dans le tribunal sacré tout ceux qui s'adressoient à lui, tels étoient les soins de l'abbé de Chièze. En 1814, lorsque Pie VII passa par Castelhaudary pour retourner en Italie, l'abbé de Chièze alla, le 5 février, se jeter à ses pieds, et su demander sa bénédiction et des pouvoirs de missionnaire. Comblé des bontés du saint Père, il parut animé d'un nouveau éu, et promit solennellement à Dieu de se vouer à le servir et à le faire connoître. Il renoïvela plusieurs sois cet engagement dans la chaire même de virité; qui ne sait combien il y a été tidèle?

Il n'étoit étranger à aucune bonne œuvre. Durant la persécution, les cardinaux proscrits furent l'objet de ses attentious générouses. Depuis la restauration, on le voyoit tantôt donner des retraites au clergé, aux séminaires, aux fidèles, tantôt diriger de grandes missions dont il soutenoit le poids avec une ardeur infatigable. Bientôt son nom devint célèbre dans le midi. La domination gu'exerce un esprit élevé, l'autorité que donne une conviction profonde, l'empire que prend un grand caractère, c'étoit ce qui frappoit surtout dans l'abbé de Chièze. Dans ses prédications, il négligeoit les règles étroites de la composition du cabinet, et s'abandonnoit à l'inspiration; son savoir, sa piété si vraie, sa diction abondante et facile, sa parfaite connoissance du cœur humain, le servoient admirablement en chaire. Dans certains momens, il électrisoit ses auditeurs, et faisoit tomber sur cux des lumières vives et des graces puissantes. Les plus rebelles étoient frappés, et ses confières le reconnoissoient

comme leur chef et leur modèle.

Que dire de ses entretiens particuliers, des charmés de son commerce, de sa simplicité, de sa cordialité? Il y avoit dans cette ame élevée un abandon qui lui gagnoit les cœurs. C'étoit dans ces entretiens gu'il triomphoit de tous les égaiemens. Dur pour lui-même, mais indulgent pour les autres, humble et grand tout ensemble, ferme dans l'adversité et calme dans les succès, indépendant dans l'exèrcice du ministère, plein de douceur et de force dans ses prédications, c'est ainsi que l'abbé de Chièze se montra dans ses missions de Bordeaux, de Toulouse, de Moissac, de Pamiers, de Castel-Sarrázin, de Dax, de Narbonne, et de tant d'autres villes du midi.

A l'époque du concordat de 1817, M. de Chièze fut nommé à l'éveché de Montpellier; depuis, on lui offrit le siège d'Angoulème; on assure même qu'il avoit été question de lui pour l'administration du diocèse de Lyon. Il refusa tout, et ne voulut d'autre titre que colui and the second of the second second

de simple missionnaire. On ne put même lui faire accepter le titre de chanoine honoraire, ni des lettres de grand-vicaire. Il auroit souhaité laisser au diocèse de Toulouse un grand et utile établissement; il le commença, sans pouvoir y mettre la dernière main. Il eut de viis chagrins; mais il se soumit à ces épreuves, et les offrit à Dieu comme un moyen de se sanctifier. L'année dernière, il donna encore la retraite pastorale à Toulouse. C'est après la mission de Narbonne qu'il a ressenti les premières atteintes d'une fièvre cérébrele, qui l'a condust au tombeau le 11 avril, et non le 7, comme nous l'avions dit n° 1325. Il a rendu le dernier soupir dans la même maison et dans la même chambre où, 13 ans auparavant, il avoit baisé les pieds du Pape, reçu de lui une mission spéciale, et promis de travailler au bien de la religion jusqu'à la fin.

La consternation du clergé, la douleur des fidèles, les pleurs de nombreux amis, tout atteste le vide qu'une telle perte laisse dans nos provinces du midi. Cette colonne de l'ancienne église étoit restée debout comme un type sur lequel la jeunesse cléricale devoit se former. Il retraçoit l'esprit de ces célèbres écoles dont il avoit été un des derniers disciples. Détachée de la terre, son ame noble et élevée fuyoit l'éclat et la louange comme le péché. Il opposoit un front d'sirain à l'impiété et à la révolution. C'étoit un de ces hommes d'élite formés par la religion, et auprès desquels les sages du siècle sont

bien petits.

Instructions sur la confission auriculaire, réduites et disposées en forme de prônes, par M. l'abbé Monrocq (1).

M. l'abbé Monrocq, aumônier de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, est le même qui publia il y a quelques années le Soldat chrétien, annoneé n° 880 de ce journal. Il étoit sollicité, dit-il, par plusieurs aumôniers de régimens de leur procurer quelque livre qui leur fournit des matériaux pour parler de la confession à leurs soldats. Il indiqua le Dictionnaire apostolique du Père de Montargon; mais le prix et l'étendue de cet ouvrage, peu aisé à transporter, ont effrayé quelques sumôniers. Pour répondre à leurs vues, M. l'abbé Monrocq a pris, dans le Dictionnaire apostolique, le fond de trois prônes sur la confession, et leur a donné la forme convenable pour des instructions destinées aux militaires. Ces prônes sont courts, et peuvent servir pour trois dimanches de carême; mais l'auteur donne des textes et des exordes au moyen desquels ces mêmes prônes pourroient servir pour d'autres époques.

Il suffit de dire que ce petit volume porte une approbation de M. l'archevêque de Paris, en date du 19 mars dernier. On a donc lieu de croire que cet ouvrage inspirera toute confiance aux ecclésiastiques chargés du soin des hôpitaux militaires, ou qui remplissent les

fonctions d'aumoniers près les régimens.

<sup>(1)</sup> In-18. A Paris, chez Langlois, rue des Grès, et au buteau de ce journal.

### Sur un Examen d'une conférence de M. l'évêque d'Hermopolis.

Parmi les Conférences sur la religion (1) que le public doit à un illustre prélat, une des plus importantes est celle ou Moise est considéré comme historien des temps primitifs; le savant et judicieux apologiste y examine le récit de Moïse sur les deux faits principaux rapportés dans la Genèse; savoir, la création et le déluge, et il montre que ce récit n'est contredit par aucun fait démontré de la saine physique, ni par les traditions certaines des peuples. Cette conférence où M. d'Hermopolis fait preuve d'autant d'instruction que de sagacité, et où il éclaircit des doutes et résout des objections sur des points liés avec les fondemens de la religion. cette conférence, dis-je, devoit particulièrement attirer l'attention des savans; aussi elle est l'objet d'un assez long article dans le Bulletin universel des sciences et de l'industrie, janvier 1827. M. le baron de Férussac y donne une analyse de la conférence, et y joint quelques réflexions analogues; nous citerons quelques fragmens de cet article, qui a été réimprimé à part sous le titre d'Examen analytique de la conférence de M. d'Hermopolis, in-8°.

a Il est utile de montrer comment les sages et lumineuses explications du savant prélat ont rendu désormais impossible toute discussion raisonnable entre la science et l'orthodoxie, il est utile aussi de faire voir aux hommes religieux que leur conscience n'a point à repousser les saines théories de la science; il est nécessaire enfin de répandre plus généralement des idées justes sur la Genèse et sur les principaux

faits géologiques qui s'y rattachent.....

» En distinguant dans le langage de Moïse les expressions consacrées par l'usage et qu'il falloit employer pour être compris, en tenant compte de la disserence des temps, des

<sup>(1) 3</sup> vol. in-80, sur pspier superfin satiné, prix, 20 fr. et 25 fr. franc de port, et 3 vol. in-12, prix, 7 fr. 50 cent. et 10 fr. 50 cent. franc de port. A Paris, au bureau de ce journal.

peuples et du génie de la langue des Hébreux, tout en respectant cependant le récit de l'historien, M. de Frayssinous a consacré par son suffrage des interprétations qu'appeloit une raison consciencieuse. Dès-lors la cosmogonie de Moïse, prenant en quelque sorte un autre caractère, ne présente plus qu'un ensemble de faits qui rentrent sans efforts sous l'empire des lois naturelles déterminées dès l'origine par le créateur des mondes, et qui par là s'accordent dans leur généralité avec les opinions éclairées que l'on a pu se former sur l'origine de la terre; car, et il ne faut point perdre de vue cette observation importante, Moïse expose en peu de mots.sa cosmogonie, et dans des termes très-généraux, et une fois le sens du mot jour fixé, on ne doit plus guère y considérer que l'ordre et la succession des créations. M. de Fravssinous montre la concordance qui existe sous ce rapport entre les faits scientifiques et le récit de Moise, envisagé sous son vrai jour, et il rend par là un service éminent à la religion, à la science et aux géologues.

» Quand on se rappelle en effet les discussions si déplorables qui eurent lieu dans les derniers siècles au sujet de la Genèse, comment la géologie, encore si conjecturale alors, parat servir d'auxiliaire aux attaques de quelques philosophes; comment, d'un autre côté, des hommes religieux, quelquefois plus zélés qu'habiles, dénoncèrent avec tant de chaleur des opinions qui aujourd'hui n'ont rien de blâmable aux yeux des lumières de l'Eglise, on doit s'efforcer de signaler l'esprit dans lequel M. d'Hermopolis a considéré la Genèse, et de répandre la connoissance des opinions qu'il adopte au sujet des points sondamentaux qu'elle contient, en sournissant ainsi à la religion, à la science et aux géologues qui pourroient encore se trouver exposés à des attaques analogues à celles dont nous parlions, des armes victorieu-

ses pour les repousser.

"S'il est cependant aujourd'hui une vérité généralement sentie, c'est que les progrès de toutes les connoissances positives ont tout-à-fait éloigné de nous cet esprit prétendu philosophique dont on fait encore tant d'état, comme s'il pouvoit renaître! Quel est aujourd'hui le géologue qui, tout en admirant le prodigieux génie de Voltaire, ne souriroit de pitié à ses argumentations scientifiques contre la Genèse? Et voit-on de nos jours paroître une seule dissertation

composée dans cet esprit par un écrivain jouissant du moindre crédit dans le monde savant? S'il se publioit quelque écrit de cette nature, le silence et le mépris des savans n'en feroient-ils pas plus prompte et meilleure justice que l'index de la Sorbonne ne pourroit le faire? En vain quelques personnes intéressées ou trop crédules veulent-elles ressusciter la terreur des philosophes de cette espèce, rien ne justifie leurs alarmes, et si tout ne témoignoit pas autour de nous que les lumières sont toujours le plus sûr guide pour l'homme, la géologie, qui, après avoir fourni dans son enfance des armes contre les traditions sacrées, pourroit servir aujourd'hui à appuyer la cosmogonie de Moïse, en fourniroit le mémorable exemple. En effet, et en laissant de côté les considérations et les sentimens qui commandent la foi, c'est sur les recherches de M. Cuvier que s'appuie le fait le plus important du récit de Moise, l'ordre de création des êtres vivans; ce sont celles de MM. Champollion et Letronne que M. de Frayssinous cite en témoignage pour ses considérations historiques; enfin, ce sont les découvertes du docteur Young et de M. Fresnel qui donnent au savant prélat les moyens d'expliquer le passage de la Genèse qui concerne la création de la lumière. Nous sommes donc en droit de repousser avec force toutes les insinuations perfides et calommeuses que l'esprit de désordre voudroit chercher à propager contre les savans en général et contre les géologues en particulier. Tout ce que demandent les savans aujourd'hui, c'est de jouir en paix du fruit de leurs travaux, et que la cause de la religion ne soit pas mêlée inconsidérémentaux résultats de leurs recherches. »

Nous souhaitons que M. de Férussac soit bien sûr des dispositions des savans, et qu'il n'y en ait plus parmi eux qui cherche à infirmer les preuves de la religion. Quant à lui, il s'attache à rapporter les explications de M. d'Hermopolis, et à en tirer des conséquences. Il insiste surtout sur la durée des jours de la création, sur l'ordre de la création des corps et des animaux, sur l'état des couches primitives. Il traite moins longuement la question du déluge; il parle des témoignages historiques qui appuient la tradition de ce grand évènement, il rappelle l'observation de MM. Champollion, que la chronologie des septante suffit pour rendre raison de tous les faits historiques, mais il n'admet point

l'universalité du déluge, et il restreint cette catastrophe à

la petité partie de la terre alors habitée.

Nous ne discuterons point ici ce sentiment. Nous remarquerons seulement deux ou trois passages qui pourroient donner lieu à quelques observations. Rien n'est plus ridienle, dit l'auteur, aux yeux d'un homme qui s'est occupé de ces sortes de choses, que d'entendre parler de l'âge du monde, de l'antiquité du monde; et un peu plus bas : De là l'on soit tout le vide de ces phrases qui se répètent chaque jour, que les revolutions dont le globe offre le témoignage sont une preuve du déluge universel. Cependant ces phrases, dont l'auteur se moque, se trouvent dans des physiciens très-estimés. Ailleurs, il dit : Le feu central de Buffon, qui a donné tant de discrédit à la théorie de cet illustre savant, est au-Jourd'hui au nombre des données scientifiques les plus accréditées; tous les faits géologiques et physiques viennent l'appuyer. Telle ne semble pas l'opinion d'un savant naturaliste, de l'auteur des Recherches sur les fossiles; M. Cuvier, dans l'article qu'il a donné sur Buffon à la Biographie univerelle, semble se moquer de cette partie du système de Buffon : Ces planètes vitrifièes et incandescentes qui se refroidistent par degrés, dit-il, ne peuvent plus passer que pour des jeus d'esprit.

Quoi qu'il en soit de ces assertions de l'auteur, qui se flatte d'avoir réhabilité les idées fondamentales de Buffon sur la théorie de la terre, son Examen de la conférence de M. d'Hermopolis méritoit de nous occuper quelque temps; plusieurs réflexions qu'on y trouve, le désir qui y est manifesté de concilier la science avec l'enseignement de la religion, et la manière dont on y parle des Conférences et de Jeur illustre auteur, montrent du moins dans M. Férussac des dispositions qui peut-être le conduiront à un résultat

plus consolant encore.

## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

PARIS. M. Tharin, ancien évêque de Strasbourg, et précepteur de M. le duc de Bordeaux, étoit, comme on sait, depuis plusieurs mois à Nice, où l'état de sa santé l'avoit Servé de se rendre. Le prélat y a encere éprouvé les mêmes genres d'indisposition qu'il avoit eus cet hiver aux Tuileries. Il avoit commencé, il y a un mois, un nouveau traitement dont on espéroit un plus grand bien. Nous appremons qu'enfin sa santé s'améliore sensiblement, et on a lieu d'espérer qu'il pourra être bientôt en état de reprendue ses fonctions auprès du jeune prince. Nous sommes heureux de 
pouvoir annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux qui s'intéressent à l'avenir d'un enfant si précieux à la religion

et à la monarchie,

. - Avant la révolution, il y avoit à Montebourg, dios cèse de Coutances, une mission fondée par M. de Canisy, évêque de Limoges et abbé de Montebourg. Ce prétat avoit aussi joint à cette bonne œuvre l'établissement d'un hôpital qui subsiste encore. Les missions avoient été long temps interrompues par suite de la révolution; elles viennent d'être reprises par les soins de M. le curé de Montebourg. Une mission a été donnée cet'avent dans la paroisse par les mist sionnaires du diocèse, MM. Hurel, Painblanc, Hellen, Bosmel, Moisson et Le Clère; elle a été couronnée au mois de mai par une retraite suivie de la plantation de la croix. Les habitans ont assisté aux instructions avec un rare empresement; pendant six semaines, l'église, quoique grande. a été continuellement remplie. Les missionnaires n'ont pas éprouvé la moindre contradiction, et p'ont eu qu'à se louer de tous les fidèles, qui, de leur côté, n'ont pu gu'stre fort tonchés des vertus et du sèle de ces généroux payriers. Une paroisse de près de 4000 habitans, une des plus considérables de l'arrondissement de Valognes, a été renouvelée, et la communion pascale a couronné l'œuvre. Presque tous, les hommes ont approché des sacremens. Cette mission a donné de grandes consolations à M. Genet, curé de Montebourn, qui, ainsi que ses confrères voisins, rivalisoit de sèle pour seconder les missionnaires. L'ancien calvaire élevé, par les Eudistes sur le grand chemin de Valognes avoit été détruit pendant la révolution; à la même place s'élève aujourd'hui la croix de mission, haute de plus de 40 pieds, et qui est visitée constamment par la piété des fidèles.

— Le diocèse de Rodez vient de perdre un des curés les plus recommandables par ses vertus et ses lumières. M. l'abbé Belloc, né dans le canton de St-Afrique en 1757, se fit, ai-

mer des sa jeunesse par son heureux caractère et par sa piété douce. Etant vicaire, il donna des preuves de cette charité industrieuse qui va au-devant de tous les besoins. Pendant les années de disette qui précédèrent nos malheurs, il eut recours à un emprunt pour former un grenier public pour sa paroisse, et rendit ensuite aux prêteurs leurs fonds, après avoir nourri gratuitement les pauvres. En 1790, M. l'évêque de Vabres, dans le diocèse duquel il étoit, le crut nécessaire E Brusque, paroisse d'une situation peu agréable, et où régnoient quelques troubles. La commission étoit difficile; M. Belloc l'accepta, rétablit le calme dans la paroisse et y gagna tous les cœurs, au point d'être nommé président de canton et électeur. Forcé de se retirer en Italie, il y fut estimé et apprécié. De retour en France, il voulut retourner dans sa paroisse, et y fit le bien avec cette simplicité modeste qui craint l'éclat et le bruit. M. l'évêque de Cahors, sous la juridiction duquel le concordat de 1801 l'avoit mis, le nomma à la cure de St-Afrique, une des plus importantes du diocèse. Les habitans de cette ville conservent le souvenir de ses belles qualités, de ses soins et de son zèle; mais, au bout de quelques années, l'humble et pieux pasteur sollicità la faveur de retourner à Brusque, qui n'avoit point de pasteur, et dont l'air et le calme étoient plus convençales 🕻 sa santé. Les habitans le revirent avec une grande joie ; il se consacroit tout entier à eux, leur prodiguant non-sculement des instructions et des aumônes, mais des soins de toute espèce et des conseils sur leurs intérêts temporels. It leur ou-Vrit une branche de commerce, en découvrant quelques mines de charbon qu'il sit fouiller à ses frais. Son zèle pour la continuation d'une route nouvelle, ses connoissances en médecine, ta pharmacie pour les pauvres, sont des bienfaits qu'on n'oubliera point à Brusque, et les protestans comme les catholiques lui témoignoient respect et confiance. M. l'archevêque d'Albi lui avoit proposé des lettres de grand-vicaire; mais il ne put le déterminer à quitter un lieu qui avoit toutes ses affections. C'est là que M. Belloc est mort; ses funérailles ont offert un spectacle touchant par l'unanimité de regrets dans sa paroisse et dans les lieux voiwins. On racontoit ses vertus et ses services, et on fut obligé de suspéndre les prières pour laisser un libre cours à la douleur générale. Les habitans ont pris le deuil; nous avons

mot! M. Belloc étoit avec cela un homme instruit, il avoit étudié les mathématiques et l'histoire naturelle; il savoit assez de droit pour concilier les différends de ses paroissiens, et il arsiva souvent que le président du tribunal de Saint-Afrique engageoit les plaideurs à le choisir pour arbitre. Enfin, le digne pasteur avoit le talent de l'administration, un esprit aimable et facile, et des manières aisées qui ne l'auroient pas rendu déplacé, même dans le grand monde. Il a présée vivre dans l'obscurité d'une campagne, mais ses vertus n'y ont point été stériles, et elles ont sans doute obtenu leur récompense de celui auquel rien n'échappe, et qui tient.

compte de tout.

- On nous transmet la relation d'une guérison subite qui a eu lieu à Aix, au mois d'avril dernier. Une jeune personne de cette ville, Clarisse Boyer, agée de 20 ans, fille d'un honnête marchand, étoit à peine remise d'une maladie, lorsqu'au mois de juillet 1826, elle retemba dans une autre; c'étoit une inflammation de l'estomeo, qui fit des progrès rapides, et amenoit de fréquens vomissemens, et même des évanouissemens. La malade fut réduite à se nourrir de crêmes, que le plus souvent elle ne pouvoit supporter. Le a avril dernier, elle recut les sacremens de l'Eglise avec la piété dont elle avoit toujours donné des marques; le 8, elle cessa de faire usage des crêmes qui la fatiguoient extrémement; quelques gouttes d'eau formoient sa seule nourriture. Elle souffroit ses maux sans se plaindre, et avoit fait à Dieu le sacrifice de sa vie. Son médecin avoit cessé de la venir voir. Le 8 avril, elle eut une violente agitation de nerfs. Elle étoit au dernier état de foiblesse; ses yeux éleints ne distinguoient plus rien, et elle avoit perdu la parole. Il ne lui restoit que le sens de l'ouïe. Le soir du jeudi-saint, son confesseur vint lui faire une dernière exhortation, et lni appliqua l'indulgence plénière in articulo mortis. Sa acour et doux amics étaient restées seules apprésidelle ; elles la voyoient s'approcher sensiblement du terme. L'enflure avoit gagné la poitrine, les sueurs de la mort baignoient le visago, ses mains et ses jambes sembloient glacées. Une des compagnes de Clarisse songe à commencer les prières de l'agonie, mais, en même temps par une résolution subite, et dont elle ne fait part à personne, elle invoque le bienheu-

reux Alphonse de Liguori, ce seint évêgue si cálèbre Italie par ses vertus, ses missions et ses ouvrages, et dont la béstification fut proclamée par Pie VII en 1816. Elle lui adresse une courte prière pour lui recommander la malade. A peine cette prière, faite avec un vis sentiment de soi, est olle achovée, Clarisse, élevant une de ses mains jusque-là immobiles, semble vouloir écarter le nuage qui couvroit ses vent. Elle distingue sa sœur et ses deux amies, et leur demande à boire. Toutes trois sont surprises; la malade réie tère sa demande, elle appelle sa sœur : Je suis guérie , je n'ai phie aucun mal, je puis me lever. Tons ses maux avoient en effet disparu, le reste de sa famille accourt. On peut juger de la surprise générale. Il étoit alors près de minuit, et le jour du vendredi-saint alloit commencer. La nouvelle de cette guérison inespérée s'étant répandue, le confesseur, le médecin, les parens, les amis, vincent visiter Clasisse. Elle gardoit encore le lit par déférence, pour les ordres de ceux qui la soignoient, car elle avoit le sentiment de ses forces. Le samedi-saint, on lui permit de se lever, et le jour de Pâque, elle alla à la messe. Le lendemain, elle visita plusieurs de ses connoissances; elle reprit sa nourriture ordinaire. La lettre que nous suivons est datée du s4 avril, et annonce que la guérison se soutient. Depuis, des lettres confirment encore le non état de santé de Clarisse. Telle est la substance des faits que nous livrons aux réflexions du lecteur.

- On a cité plusieurs sois dans ce journal des rétractations de prêtres constitutionnels ou de prêtres mariés. La feuille de Condom du 5 juin dernier contenoit l'acte de rétractation de Jean-Dominique Lagarde, prêtre du diocèse de Condom, qui sit le serment et se maria; il demanda pardon de ses scandales, et témoigna son repentir, et du serment et des égaremens plus déplorables encore qui l'ont suivi.
- Parmi les promotions d'évêques faites dans le dermier consistoire; il en est quelques-unes très-remarquables. Le Pape a donné l'institution canonique à deux prélats allemands et à six autres pour l'Amérique méridionale. Les deux prélats allemands sont M. Boll, archevêque de Fribourg, et M. Brand, évêque de Limbourg. Ces deux sièges sont neuvellement établis; ils avoient été créés par une buile

de Pie VII, en date du 16 août 1891; mais l'exécution de cette mesure avoit été suspendue par divers incidens, entre autres par une espèce de pragmatique concertée entre les princes protestans, et qui tendoit à asservir l'Eglise. Nous avons raconté les détails de cette affaire nº 932, 941 et 1005. Il paroît qu'après de longues négociations, un arrangement a été conclu avec le saint Siège. Le Pape vient d'instituer l'archevêque de Fribourg en Brisgau, et l'évêque de Limbourg dans le duché de Nassau. L'archevêque, M. Boll; étoit conseiller ecclésiastique et curé à Fribourg; M. Brand étoit conseiller ecclésiastique et curé à Weiskirchen; on dit qu'ils avoient été désignés, le 1er par le grand-duc de Bade, et le 2º par le duc de Nassau. Les autres évêques à établir suivant la bulle de Pie VII sont ceux de Mayence, de Fulde et de Rottenbourg. Les deux premiers sièges existoient déjà; celui de Rottenbourg est nouvellement créé; ce dernier siège sera pour les catholiques du royaume de Wurtemberg. (Voyez, pour la circonscription des diocèses, notre nº 1005.) Six autres sièges de l'Amérique méridionale ont été pourvus dans le consistoire du 21 mai; ce sont les archevêchés de Santa-Fé et de Caraccas, et les évêchés d'Antioquia, de Quito, de Sainte-Marthe et de Cuença. Ces sièges existoient déjà; mais ils étoient vacans par suite des révolutions qui ont éclaté dans ces contrées. Santa-Fé de Bogota, Caractas, Santa-Fé de Antioquia et Sainte-Marthe, sont dans la nouvelle république de Colombie; Quito et Cuença sont au Pérou. Un de nos journaux dit que ces promotions sont importantes, en ce qu'elles prouvent que la cour de Rome reconnoît les gouvernemens sur la proposition desquels les noils veaux prelats ont reçu du Pape l'institution canonique; la conclusion ne nous paroît pas bien certaine; le Pape, peut instituer des évêques sans reconnoître les gouvernemens, Léon XII a déclaré plus d'une fois qu'il ne vouloit point s'immiscer dans les discussions politiques; mais il veut avant tout pourvoir aux besoins de la religion; il voit l'inconvénient de laisser les peuples sans pasteurs, et il a saisi l'occasion de remplir des sièges vacans. Le saint Père ne prend point parti pour cela entre la métropole et ses colonies; mais il vient au secours de la religion menacée. Tous ceux qui s'intéressent au bien de l'Eglise applaudiront à sa sollicitude, et à cet heureux résultat des négociations qui se suivoient depuis quelque temps (1). Puissent le Mexique et les autres Etats de l'Amérique méridionale obtenir ainsi des évêques qui réparent dans ces contrées les malheurs et les désordres, suite de grandes révolutions!

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Pane. Le Roi s' daigné faire remettre un secours de 4000 fr. le M. le baron de Giresse, préfet d'Eure et Loir, pour les incendiés de Sanch-ville; M. le Dauphin, 1000 fr.; Mmº la Dauphine, 1000 fr.; MADAME, duchesse de Berri, 300 fr., et M. le duc d'Orléans, 1000 fr.

— S. M. a annoncé elle-même, à M. le maire de Lille, qu'elle a le projet de visiter cette ville dans le courant du mois de septembre prochain. On sait que le Roi doit faire, dans quelques mois, un voyage dans le nord de la France, particulièrement pour aller au eamp de Saint-Omer.

M. le comte de Montalembert, pair de France, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour de Suède, est parti le

13 pour Stockholin.

— On amène à Paris une girasse, qui est envoyée à S. M. par le pacha d'Egypte. Après avoir été debarquée, à Marseille, elle a pris la route de Paris à petites journées. Elle a passé dernièrement à Lyon, et partout, sur son passagé, on accourt en soule pour voir cet étonnant animal, dont la tête ne s'élève pas à moins de 14 pieds de haut. La ménagerie royale de Paris va être augmentée en même temps de plusieurs autres animaux curieux qui nous arrivent d'Afrique.

Le comité du monument de Quiberon, pour perpétuer le souvenir de cet évènement glorieux, a fait graver une fort belle médaille, qui, répandue dans toute la France, présentera partout une

Le même journal prétend que le saint Père a demandé au roi d'Espagne que les bulles et bress pour les nouveaux Etats d'Amérique ne fusent point assujettis à l'exequatur de ce prince. Le journal prévoit que cette négociation pourroit bien brouiller à la fois se saint Sjège avec la cour d'Espagne et avec les nouveaux Etats. Nous sommes heureux de pouvoir calmer ses alarmes. Comme il n'y a pas cu de négociation pour l'exequatur, il y a lieu d'espérer qu'elle n'amènera point de brouilleries.

<sup>(1)</sup> Le Journal des débats du 8 juin parle des négociations qui ont et lieu à cet égard, de manière à faire voir qu'il n'en étoit pas très-bien instruit. Il suppose que les nouveaux Etats d'Amérique, après avoir sollicité le saint Siège de faire des convordats avoc eux, n'ont pas paru mettre beaucoup de priz à la réussite de leurs demandes, et qu'ils ont même déclaré nettement qu'ils sauroient bien se passer des bulles du Pape, ce qui a déterminé Léon XII à se hâter à donner des bulles. Il semble qu'unc telle déclaration auroit été, au contraire, une raison de ne pas se hâter; mais il y a toute apparence qu'elle u'a pas été faite.

l'mage fidèle du tombeau élevé aux martyrs de la religion et du trone. Cette médaille offre d'un côté l'image du Boi, et de l'autre une des faces du monument qui sera placé dans la chapelle des martyrs de Quiberon. On y voit les bustes des comtes d'Hervilly et de Sombreuil, à gauche, la réligion tenant d'une main la croix, s'appuie de l'autre sur le monument; à droite est la France qui tient le pavillon royal et pose une couronne sur le mausolée. Une légende exprime que c'est en 1795 que les illustres victimes payèrent de leur vie leur héroïque dévoument. La perfection du travail fait le plus grand honneur à M. Caque.

- Les anciens gardes-suisses vaudois échappés au 10 août 1792, et qui jouissent de la pension accordée par la loi française du 13 mai

1825, sont aujourd'hui au nombre de 29.

- M. le marquis de la Boëssière, député, et l'un des plus illustres généraux vendéens, vient de réclamer contre un article du Pilote, sous la rubrique Fastes militaires de la France, dans lequel ce journal, en rappelant l'affaire de Muzillac, où les Véndéens opposèrent une courageuse résistance sux troupes de Buonaparte dans les cent jours, se permet de désigner ces braves royalistes sous le nom d'ennemis. L'honorable général, d'après certaines réticences de cette feuille, a cru devoir aussi rétablir les faits, pour faire voir combien cette affaire fut glorieuse pour les défenseurs des Bourbons, et toute la campagne dont il est question avantageuse pour leur cause.

- Le Journal du commerce avoit annoncé dernièrement, d'après la Gazette d'Augsbourg, que « la Gazette de Lyon étoit rédigée à Paris par MM. Madrolle, Boisbertrand, Saintes, et autres membres de la Congrégation. » Les trois personnes nommées viennent chacune de faire insérer, dans le Journal du commerce, une lettre pour réclamer contre ce fait. M. de Boisbertrand, député, ajoute qu'il ne sauroit accepter la qualification de congréganiste que ces deux feuilles mensongères lui donnent, qu'autant qu'elle seroit applicable à tous les fidèles sujets du Roi. M. Saintes dit qu'il n'a jamais envie l'houneur d'être congreganiste; il auroit pu, ce semble, en niant le sait allegué, se dispenser de cette petite addition, qui ne lui fera pas hoisneur aux yeux de tout le monde. Quant à M. Madrolle, il termine su lettre en disant que, comme il n'a pas envié l'honneur, mais le bonheur de l'être, et qu'il n'a jamais trouvé, dans les exercices de piété ordinaires que cette qualité fait pratiquer, que de nouvelles raisons d'aimer le Roi, d'aimer Dieu, d'aimer surtout nos adversaires et même nos ennemis, de désirer la paix et la gloire de la patrie, il avoue sans peine qu'il fait partie de la Congrégation. La franchise de cet aveu de M. Madrolle lui donne de nouveaux droits à l'estime.

– La cour royale de Paris vient de condamner à 4000 fr. d'amende le sieur Ducarme, imprimeur lithographe, pour avoir négligé deux. formalités prescrites par la loi, la déclaration et le dépôt préalable de cinq exemptaires, en publiant un ouvrage intitulé Nouveau système

des langues.

- Les éditeurs responsables du Courrier et du Constitutionnel ont interjeté appel du jugement rendu dernièrement contre eux par le tri-

bunal correctionnel.

– La députation des habitans de Tounis, qui étoit déjà allée chez les autorités civiles et militaires de Toulonse, s'est rendue, le 7 juin, l'archeveché, pour remercier MM. les vicaires-généraux du diocèse de l'intérêt particulier qu'ils leur ont témoigné à l'occasion des malheurs qui ont affligé dernièrement leurs concitoyens. Ils ont manisesté en même temps à MM. les grands-vicaires leur vénération et leur reconnoissance pour le digne archevêque de Toulouse, qui s bien voulu contribuer au soulagement de leurs maux.

- On se plaint, dans les journaux de Toulouse, du temps calamiteux qui continue de regner dans ces contrees. Depuis le 19 mai, époque du débordement si désastreux de la Garonne, il n'a presqué cessé de pleuvoir. Dans les premiers jours de juin, il est tombé de la neige à Saint-Gaudens, circonstance bien rare dans ce pays pour le temps où nous sommes. Malheureusement un temps aussi contraire

puit à toutes les productions de la terre.

- M. Laveyroux, curé de la paroisse de Jumesux, diocèse de Clermont, avoit été accusé de prétendues voies de fait dans l'église envers une femme. Il a été traduit en conséquence, le 30 mai dernier, devant le tribunal correctionnel d'Issoire. Le tribunal, après avoir entendu les témoins, a reconnu que le fait impaté à cet ecclésiastique paroissoit suffisamment établi; mais, comme il lui a paru bien constant que M. Laveyroux n'avoit point eu l'intention de frapper ni d'insulter la pluignante, et d'après des circonstances atténuantes, il s'est borné à le condamner aux dépens pour tous dommages et in-

- - On annonce qu'il règne à Toulon la plus grande activité dans la marine royale, et que l'on arme presque tous les bâtimens. On ignore si ces armemens sont destinés à aller bombarder Alger, ou à apparer les négociations entamées à Constantinople par les grandes puissances

en saveur des Grecs.

- Un propriétaire à Lyon fait, en ce moment, une entreprise entraordinaire : c'est la construction d'une tour de 300 pieds de hapteur, sur le sommet d'une colline qui domine cette ville au nord, et qui a elle-même déjà 300 piede d'élévation au-dessus de la Saône. Le diamètre de cette tour sera de 30 pieds à la base et de 20 pieds à la cime. Déjà cet édifice gigantesque s'élève à la hauteur des arbres qui l'environnent, et un espère qu'il sera terminé en 1830. Le propriétaire se proposé d'y placer les instrumens d'optique les plus parfaits, et l'on assure qu'à leur aide on distinguera un être vivant se mouvoir à 25 lieues de distance, tandis que sur mer on n'aperçoit pas à 10 lieues, à cause de la courbure de la terre. Cette grande élévation permettra d'ailleurs de se livrer à des expériences scientifiques et météorologiques fort importantes,

- Le rocher sous lequel le Rhône se perdoit à Bellegarde, et qui interceptoit la navigation de ce fleuve, vient d'être coupé. Il a fait place à un canal dans lequel flotte maintenant une grande quantité de bois de construction. Cet important travail avoit été encourage

-par le zoi de Piémont.

-- La chambre des pairs, en Angleterre, dans une discussion sur le bill relatif aux céréales, a adopté de nouveau, à la majorité de 133 contre 122, un amendement proposé par le duc de Wellington. Cétte circonstance a produit une grande sensation en Angleterre, et pousroit donner des inquiétudes au nouveau ministère pour son influence

dans la chambre des pairs.

Malgré l'impunité dont jouissent les écrivains irréligieux et les distributeurs de mauvais tivres dans le royaume des Pays-Bas, on vient cependant de voir un exemple de sévérité contre cette espèce de scandale. Un sieur Lhomme, bouquiniste, poursuivi pour avoir vendu ou distribué à Dinant des livres contraires à la religion et aux bonnes mœurs, dont quelques-uns avoient pénétré jusque dans le -collège, a été condamné, par le tribunal correctionnel de Namur, à un mois de prison, 8 florins d'amende, aux frais liquidés à 58 florins. et à la confiscation des livres saisis. Le sieur Lhomme a interjeté ap-

pel de ce jugement.

Les dernières nouvelles sont des plus affligeantes pour les Grecs. As ont essuyé, sous les murs d'Athènes, une défaite par suite de laquelle ce boulevard de la Grèce seroit infailliblement perdu; 2500 Grecs sont restés sur le champ de bataille, et Karaïskaki, l'un de leurs plus braves généraux, y a péri. Les Grecs avoient réuni sur ce point l'élite de leurs troupes; mais leur corps d'armée a été enveloppé par le séraskier, qui avoit reçu de grands renforts de Constantinople, et ile n'ont pu se frayer un passage qu'après un combat sanglant où ils ont éprouvé cette grande perte. Dix jours après, l'Acropolis tenoit encore, et l'on espéroit que, par l'intermédiaire de M. l'amiral de Rigny, commandant la station française, et du commodore anglais Hamilton, la garnison obtiendroit la capitulation qu'elle avoit d'abord refusée. Lord Cochrane a adressé, aux habitans de l'ile de Samos, une proclamation dans laquelle il les engage à opposer une courscuse résistance contre les Turcs, et à se disposer à porter avec lui la guerre jusque dans l'empire ottoman. Il leur promet pour récompense le pillage des richesses des Musulmans à Smyrne.

La goclette française l'Hermione, ayant à bord 112 noirs, a été sapturée à l'Ile-du-Prince, côte d'Afrique, par l'un des bâtimens de guerre de la croisière française dans ces parages. Cette goëlette avant été dirigée sur Cayenne, la confiscation en a été prononcce dans cette colonie par jugement du tribunal de première instance.

- Une nouvelle révolution vient d'éclater dans le Chili. A San-Yago, tous les membres du ministère ont été arrêtés par une poignée de soldats, qui entrèrent, la baïonnette au bout du fusil, dans la salle du conseil. On a ensuite nommé un gouvernement qui a supprimé la constitution.

#### CHAMBRE DES PAIRS.

Le 13, à l'ouverture de la séance, la chambre à déclaré valables les titres de M. le comte de Chabrillan, appelé, par ordonnance reyale du 23 décembre 1823, à recueillir la pairie de feu M. le comte de Saint-Vallier.

M. le marquis de Mortemart a fait le rapport du projet de loi relatif à l'acquisition de la partie du palais Bourbon occupée par la chambre des députés. La discussion ayant été aussitôt ouverte, ce projet a été adopté à la majorité de 93 voix contre 24, après avoir entendu MM. le marquis de Marbois, le comte Roy, le baron Mounier, le comte de Tournon, le ministre des finances et le ministre de l'intérieur.

La chambre a ensuite, sur le rapport de sa commission spéciale, prononcé l'ajournement d'une proposition faite par M. le marquis d'Orvilliers pour l'amélioration des routes, et qui avoit été prise en

consideration.

La chambre s'est occupée, en dernier lieu, du projet de loi relatif à l'inscription des pensions militaires. Ce projet a été adopté à la majorité de 86 voix contre 11, après une discussion dans laquelle ont été entendus M. le comte de Marcellus, le comte Roy, le comte Ruty, rapporteur; le ministre des finances et le ministre de la guerre.

Le 14, il a d'abord été procédé à la réception de M. le comte de Chabrillant, dont les tîtres avoient été vérifiés dans la séance de la

veille.

La chambre a entendu ensuite le rapport fait par M. le duc de Brissac sur le projet de loi des finances. La discussion s'ouvrira lundi

sur ce projet.

Le surplus de la séance a été occupé par divers rapports faits au nom du comité des pétitions, par MM. le marquis de Moriemart et le duc de Narbonne.

Une notice insérée dans ce journal, n° 1331, sur M. Enoch, évêque de Rennes, a paru renfermer des traits peu flatteurs pour ce prélat. Nous n'avions certainement pas l'intention d'offenser sa mémoire, et nous ne supposons pas que la personne qui nous a fourni cette notice ait eu plus que nous une telle intention. Toutesois, nous n'avons pu refuser à un corps respectable l'insertion de la pièce qui suit. Nous n'avons reçu qu'il y a très-peu de jours sa réclamation, quoique datée du 22 avril, et nous nous empressons d'y faire droit; elle dissipera sans doute tous les nuages qui auroient pu résulter de l'article.

On assure aussi que M. Enoch mourut à Saint-Denis le

19 mai 1825, et non le 5 décembre 1824.

Extrait du registre des délibérations du chapitre de l'église cathédrale de Rennes, séance du 22 avril 1827.

w Le chapitre de l'église cathédrale de Rennes, profondément affligé de trouver, dans un journal d'autant plus estimable que son rédacteur a constamment fait profession d'y consigner les faits qui intéressent plus esseztiellement la religion (l'Ami de la religion et du Roi, nº 1331), une notice injurieuse à la mémoire d'un évêque qui mérita ii bien le réspect, la confiance et les regrets de son clergé et de son troupeau, se croit dans l'obligation rigoureuse de réclamer contre plusieurs des faits énoncés dans cette notice, rédigée par un homme qui, sans doute, ne connut pas notre vénérable pontife, et de consigner son désaveu sur ses registres.

» Après avoir pris connoissance du projet de réclamation qui suit, et l'avoir approuvé à l'unanimité, a arrêté qu'il sera transcrit sur les registres de ses délibérations, et qu'un extrait en sera adressé à M. rédacteur dudit journal, avec prière de rendre publique cette rélamation dans un de ses prochains numéros. C'est une justice que lui demande le chapitre de Rennes, dans la ferme confiance qu'elle ne

lui sera ni refusée, ni dissèrée.

» M. Enoch, placé, dans un journal libéral (l'Echo de l'Ouest), au rang des évêques constitutionnels, déclara, de la manière la plus positive et la plus authentique, ne s'être jamais souillé du serment qu'on lui reproche. La vérité de ce désaveu se trouve confirmée par l'accueil si flatteur et la considération si marquée qu'il reçut de S. A. R. Msr le duc d'Angoulème à chacun des voyages qu'elle fit à Rennes: nous en fûmes les témoins. Il avoit eu le précieux avantage d'être connu de ce prince à la cour de Sardaigne. Il étoit alors attaché à la légation française, dans les premièrs momens de la révolution : c'est la sans doute ce que l'auteur de la notice entend par les emplois civils qu'il l'accuse d'avoir remplis.

» M. Enoch ne sut point la créature de Fouché; il n'eut de rapports avec lui que depuis son épiscopat : une soule de samilles qui lui durent leur liberté, leur fortune et même leur conservation, a t testent combien ses motifs surent purs. Il est vrai de dire que M. Moumier, alors préset de Reanes, contribua à sa nomination : il avoit connu en lui l'homme le plus propre à administrer un diocèse agité

jusqu'alors par de longues dissensions.

» Le choix que fit le nouvel évêque de M. l'abbé Morin pour l'un de sés vicaires-généraux ne fut, comme on veut le faire croire, ni une combinaison de prudence, ni un calcul de politique, mais bien l'effet d'un sentiment profond d'estime et de confiance pour ce vénérable prêtre. Deux des successeurs de M. Morin, appelés depuis à l'épiscopat, sont la preuve la plus évidente que M. Enoch n'avoit besoin que de suivre ses lumières pour s'environner d'hommes si capablès de seconder son zèle et son dévoûment. Si ce zèle et ce dévoûment n'avoient pas été connus de tout le diocèse de Rennes, nous citerions la réponse qu'il nous fit lorsque, dans une circonstance difficile, nous lui confiâmes nos inquiétudes: « Que mon clergé, nous dit-il, que les fidèles comptent sur moi. Si la religion est menacée, » je monterai dans la chaire, et, le premier à braver le danger, je me retirerai le dernier. »

» Non-seulement, comme l'avance l'auteur de la notice, M. Enoch ne sut pas étranger à l'érection du séminaire diocéssin; mais, par sa vie frugale, il s'étoit ménagé la douce consolation d'y contribuer par le don d'une somme de plus de 50,000 fr. S'il n'obtint pas l'ancien local du séminaire, pourquoi lui en faire un reproche? Il gémit le premier des obstacles insurmontables qui rendirent inutiles ses démarches et ses efforts cent fois renouvelés. Quant aux religieuses, ses conférences continuelles et ses correspondances suivies prouvent qu'il seconda de tout son pouvoir et de tous ses moyens les établissemens qu'elles formèrent sous son épiscopat, et qu'il prépara ceux qui depuis se sont établis dans le diocèse.

» Nous ne relèverons point l'expression si étrange de présider aux ordinations; nous aimons mieux l'attribuer à la précipitation de l'auteur de la notice. Les ecclésiastiques dont M. Enoch étoit assisté dans ces augustes cérémonies déposeront toujours de l'exactitude et des

soins qu'il mit dans l'administration des saints ordres.

» Que n'aurious nous pas à dire des verius épiscopales et privées de notre vénérable pontife! mais nous n'avons eu en vue que de dissiper les préventions dont sa mémoire resteroit souillée. Cependant nous ne pouvons passer sous silence le dernier trait d'une vie que, toujours sous nos yeux, il employa pour le bonheur et l'édification de son troupeau; ce trait peint d'une manière si touchante sa tendre affection pour les malheureux, aux infortunes desquels il consacra sens cesse le fruit de ses épargnes. Il voulut qu'après sa mort une somme considérable leur fût distribuée par les mains des curés de la ville épiscopale.

» S'il ctoit vrai que l'auteur de la notice n'eût pas eu sa part dans les bienfaits du prelat, dont il a, sans doute involontairement, injurié la mémoire, n'eût il pas dû au moins interroger ceux qui.

mieux que lui, ont été à même d'en rendre témoignage?

» Signé Nzvot, vicaire-général.

» Pour extrait conforme,

» Dassizux, chanoine, vicaire-général. »

L'on se rappelle que M. l'archevêque de Paris, lors de son voyage à Rome en 1825, reçut du saint Père deux bustes en bronze doré, représentant les apôtres saint Pierre et saint Paul, et enrichis de leurs reliques. Ces deux bustes, confiés par M. l'archevêque à la garde du chapitre de Notre-Dame, ont été portés solennellement dans les processions extérieures qui ont eu lieu à Paris pendant le jubilé, et sont devenus l'objet de la vénération des fidèles. Un habile dessinateur a eu l'heureuse idée de reproduire ces bustes par la lithographie, et il a complètement réussi. Sa gravure offie les portraits des deux saints apôtres, une inscription qui rappelle l'époque du jubilé, et les armoiries du pape Léon XII, ainsi que celles de M. de Quelen. Cette jolie gravure, qui peut être convenablement placée dans les oratoires et dans les cabinets, est propre à servir comme d'un souvenir de l'année sainte. Elle se trouve à Paris, chez l'Auteur.

Nous saisisons cette occasion pour recommander aux ecclésiastiques et aux fidèles une jolie collection de petites gravures représentant des sujets de piété, et exécutées avec soin. Elle se vend ches

Texier, rue St-Honore, nº 348.

Lettres au peuple français sur la véritable conspiration du moment, par M. R. Natalis, ancien avocat (1).

Cet ouvrage se compose de cinq lettres qui traitent des Jésuites, des missionnaires et du clergé, des sostétés secrètes, de la licence de la presse, et des motifs d'espérer et de craindre. Ces sujets sont traités avec autant de talent et de verve que de jugement et de raison. L'auteur montre dans les deux premières lettres que la conspiration des Jésuites, des missionnaires et du clergé est un fantôme dont on voudroit nous faire peur, et qu'il y a d'autres dangers plus réels et d'autres complots plus menaçans. Il expose la marche d'un parti qui partout applaudit aux révolutions, qui, depuis l'Espagne jusqu'à la Russie, trame le renversement de l'ordre établi, qui s'intéresse à Berton comme à Bolivar, qui déclame sans cesse contre l'autorité, qui voit de la tyrannie dans toutes les légitimités, et n'a que des rigueurs, des insultes ou des sarcasmes pour tous les partisans de la monarchie. Un des grands moyens de ce parti est la licence actuelle de la presse, véritable fléau né depuis 50 ans, et qui, grandissant toujours, en est venu au point de mettre en péril tout le corps social. Les libéraux plus avisés ont changé leurs batteries; il y a quelques années, ils perdoient leur temps en des complots obscurs qui compromettoient leurs amis et trahissoient trop leur but. Maintenant, ils ont pris une marche plus sûre; armés de la liberté de la presse, ils suivent impunément leurs projets, et pourvu que de temps en temps ils parlent de la Charte avec quelque formule respectueuse, ils pen-

<sup>(1)</sup> In -8°, prix, i fr. 50 cent. et 2 fr. franc de port. A Paris, chez Rusand, et au bureau de ce journal.

vent saper à loisir les bases de la monarchie, en attaquer les actes, les institutions et les doctrines, en tourner en ridicule les agens, la livrer elle-même au mépris, et vanter, comme on le faisoit hier dans un journal, les douceurs de la république et la pureté des sentimens des républicains. Il est reçu aujourd'hui que tout cela se trouve compris dans le grand principe de

la liberté de la presse.

La dernière lettre de M. Natalis est sur les motifs que nous avons d'espérer ou de craindre; c'est là comme la conclusion de l'ouvrage. Devons-nous redouter le triomplie de la conspiration libérale, ou mépriser ses projets? C'est ce que l'auteur examine avec le même esprit de sagesse. D'abord, il voit de justes sujets d'espérance, le zèle des bons, de grands exemples de vertu et de piété, la conduite exemplaire du clergé, les efforts de quelques écrivains distingués par leurs talens et par leurs principes :

« Voilà, sans doute, de puissans motifs pour ne pas désespérer du salut public. Puisque ce mouvement a commencé, il ne prendra pas une marche rétrograde; puisque la lumière a brillé sur l'horizon, la philosophie est dans l'impuissance d'en éteindre le flambeau. Mais ces consolantes pensées doivent - elles nous inspirer une aveugle confiance? Quand je m'arrête à ces importantes considérations, je me sens pénétré d'une joie profonde : nous ne périrons pas; i'en ai la conviction. Cependant sommes nous pour jamais, ou du moins pour long-temps, à l'abri des orages? L'Eternel a-t-il rețiré son bras vengeur, naguère étendu sur nos têtes? Les clameurs impies et séditieuses qui frappent nos oreilles sont-elles les derniers cris d'une faction qui s'éteint? Les vociférations que répètent nos échos épouvantés, seroient-clles en effet les derniers murmures d'une tempête qui finit? Hélas! gardons-nous de le croite : si la douce espérance a fait tressaillir mon cœur, mon œil consterné apercoit encore sur l'horizon des nuages épars, sinistres avant-coureurs d'une affreuse tourmente.

» Avant que la société soit assise dans un port tranquille,

que de périls il nous reste à franchir! quelle orageuse traversée s'ouvre devant nos regards! Si je n'avois pour garantie de mes espérances des signes trop évidens de la protection divine, je ne pourrois m'empêcher de croire à la pro-

chaine dissolution de la société.

» Non, disons-le sans craindre le démenti de l'histoire, à moins d'un miracle de la Providence, des révolutions nouvelles ne tarderont pas de venir encore bouleverser la terre. Si le christianisme a fait d'heureuses conquêtes, le nombre de ses ennemis est effrayant; mais quand les forces seroient égales, quelle différence entre les uns et les autres l Les factieux, réunis par la haine de la vérité, augent toujours plus d'énergie que leurs adversaires, marcheront toujours avec plus de concert, agiront toujours ayec plus d'adresse. Pour en trouver la raison, il suffit de consulter le cœur humain. L'amour du bien est une passion douce et tranquille qui remue le cœur sans le bouleverser; la haine est une passion furieuse qui le déchire de part en part. Il est, en conséquence, très-évident que les méchans auront toujours plus d'audace que les bons, p iisqu'ils auront plus de fanatisme que ceux-ci n'auront d'élergie. » --

L'auteur calcule ensuite les immenses avantages de la faction révolutionnaire; rien ne l'arrête, tous les moyens lui sont bons, elle accueille toutes les erreurs; des hommes naguère divisés se réunissent par un merveilleux concert contre la vérité qu'il s'agit d'abattre. Il n'y a plus d'inimitiés lorsqu'il ne faut que renverser ce qui est. On ajourne les haines jusqu'au moment où il sera question de savoir ce qu'on doit mettre à la place. On voit des rapprochemens qui confondent; de vieux royalistes tendent la main aux ennemis déclarés de la monarchie, et des ultra fraternisent avec les révolutionnaires; tout est permis pour renverser un ministère qui déplaît. M. Natalis ne donne point dans ces exagérations, mais il ne flatte point assurément l'autorité, comme on en peut juger par les conseils sévères qu'il lui adresse à la fin de son écrit :

a Nous n'en sommes plus à l'heure des ménagemens:

quand un vaste incendie est à la velle d'éclater, il:faut-sonner le toesip, il faut crier au feu, il faut jeter de salutzires frayeurs dans l'ame des gardiens qui sommeillent. Une évidente conspiration se poursuit dans l'Europe entière; les complots découverts dans les diverses contrées de ce malheureux continent, l'existence des sociétés occultes, le licence de la presse, tout devroit porter la conviction dans l'esprit des gouvernemens. Cependant à quoi se réduisent les précautions du pouvoir? Le glaive de la justice frappe quelques monstres; on bannit quelques imprudens conspirateurs, et l'on s'empresse de jeter le manteau de la clémence sur la soule des complices. On croit avoir terrassé la révolution par des demi-mesures; on se flatte d'avoir conjuré l'orage en précipitant dans les flots quelques passagera turbulens; on se garde bien de toucher à la racine du mal. Sans avoir sondé la plaie toute sanglante, on se hâte d'appliquer un valu apparcil, et l'on n'examine pas seulement si la gangrène n'est point au moment de se déclarer. Un pouvoir invisible couvre de sa protection le ver rongeur. qui déchire et corrompt les entrailles de la société. Cependant quelques têtes de plus ou de moins n'arrêteront pas l'entreprise des factieux. La source du mal est dans les doctrines : c'est donc là qu'il faut porter le remède; c'est la guerre aux choses, et non la guerre aux personnes qu'il faudroit entreprendre avec un généreux courage; cu sont les lois vicieuses qu'il faut réformer.... ».

# Et un peu plus bes :

α On se tranquillise, on laisse préparer la foudre, on laisse amonceler les nuages, et quand le jour de la tempête sera venu, nos insensés pilotes bégayeront de vaines excuses, et protesteront peut-être dans les horreurs du naufrage qu'ils ont tout fait pour sauver le navire. Sécurité funeste! déplorable avenglement! Qui ne frémiroit à la vœ d'une semblable imprévoyance? qui pourroit dormir en paix quand les maîtres du gouvernail sont plongés dans une aussi profonde léthargie?.... Ne seroit-on pas tenté de croire que les hommes du pouvoir sont frappés d'aveuglement? S'ils n'ont pas des yeux pour voir ce qui se passe, si leur vue myope ne peut franchir l'enceinte de leurs buréaux, n'ont-

Tis pes du moins des preilles pour entendre les signistres prédictions dont ils sont assaillis? »

Trouve-t-on que l'auteur ménage ici trop le ministère? Ne lui adresse-t-il pas, au contraire, de très-vis reproches? Toutefois, un journal l'accusoit dernièrement de foiblesse et d'indulgence. Je n'oserois affirmer, dit-on, que cet écrit soit de nature à nous éclairer parfaitement sur les dangers qu'il annonce. Le rédacteur, parlant des ménagemens pour le ministère, ajoute: Il semble que M. Natalis a été entraîné par cette illusion offerte aux consciences droites, et que sa candeur l'a poussé dans une politique timide et réservée, qui empéche de monter aux causes réelles des maux de la societé. Plus loin, il trouve encore qu'un vide se fait sentir dans cet écrit, que son langage annonce quelquefois de la timidité, et qu'il est une réserve qui ressemble à une concession. Qu'est-ce à dire? Comment. M. Natalis a montré de la timidité dans les passages précédens! On se plaint de son illusion, de sa candeur, de sa naïveté de consciençe, de sa réserve! Sh quoi! n'a-t-il pas signalé nos grands maux? Ne dénonce-t-il pas les sociétés secrètes? ne gémit-il pas de la licence de la presse? ne taxe-t-il pas même le ministère de foiblesse et d'imprévoyance? Que pouvoit-il faire de plus? Falloit-il qu'il poursuivit les ministres dans de longues philippiques? falloit-il qu'il prit le ton amer et violent de quelques journalistes? 'N'y a-t-il donc de zèle véritable que dans des attaques passionnées? Est-ce un moyen de guérir nos plaies. que d'adresser des injures à ceux qui gouvernent? La monarchie sera-t-elle plus forte quand vous aurez traîné dans la boue ceux qui sont au timon des affaires? Le Roi sera-t-il plus respecté quand, depuis deux ans, vous présentez comme ineptes ou coupables ceux qu'il s'obstine à laisser en place? L'auteur de l'article semble dire qu'on est niais,

hypocrite ou servile, quand on ne partage pas son opposition; il se plaint qu'on veut saire prévaloir un système de servitude. Îl me semble que ce système n'est pas contagieux du temps qui court. Si le ministère a quelques aveugles partisans, n'a-t-il pas des ennemis violens qui l'accablent chaque jour des plus outrageantes déclamations? Vous ne trouvez rien à redire à ces attaques, vous ne vous permettez pas de les blâmer; non, vous réservez votre improbation pour ceux qui n'accusent pas assez le ministère à votre gré. Vous taxez de timidité ceux qui lui reprochent pourtant un déplorable aveuglement. En vérité, où en sommes-nous? N'y a-t-il pas dans une opposition si violente une nouvelle source de craintes et un nouveau danger pour notre situation? Y a-t-il un gouvernement possible avec ce débordement d'injures qui ôtent chaque jour à l'autorité de sa considération et de sa force? Est-il bien sûr que le gouvernement représentatif exige impérieusement cet excès de licence, et quelle société pourroit résister à l'action continue d'un si puissant moyen de destruction?

Je me suis laissé entraîner à ces réflexions qui m'ont paru sortir naturellement du sujet, et qu'a provoquées d'ailleurs l'article du journal en question sur les lettres nouvelles. Je suis persuadé du moins que M. Natalis me pardonnera cette petite discussion où je me suis engagé à son occasion. J'ai lieu de croire même qu'il approuveroit mes idées sur l'opposition violente que nous voyons ici de près, et sur les résultats qu'elle peut avoir. Lui et moi, nous n'avons reçu ni faveurs ni disgrâces du ministère, et nous pouvons dire que nous en parlons sans ambition comme sans dépit, sans flatterie comme sans ressentiment. Peut-être dans le nombre de ceux qui écrivent aujourd'hui contre le ministère, n'y en a-t-il pas beaucoup qui puissent faire une semblable déclaration sans

craindre d'être démentis.

L'analyse que nous avons donnée des Lettres de M. Natalis, et les extraits que nous en avons cités, nous paroissent suffire pour faire connoître le ton et le but de cet écrit. On soupçonne qu'il s'est caché sous un nom emprunté; quoi qu'il en soit, la fermeté de ses principes doit inspirer pour lui une juste estime, en même temps que son style abondant et orné répand de l'intérêt sur ces Lettres; leur principal mérite, à mon gré, c'est d'être écrites avec un profond sentiment de conviction. Si l'auteur est sévère, il est du moins sans passion, ce qui devient assez rare aujour-d'hui pour qu'il soit à propos de le remarquer.

# NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Paris. Les processions de la Fête-Dieu ont été favorisées par un beau temps. Le matin, à huit heures et demie, le Roi est arrivé de Saint-Cloud, et un instant après, S. M. s'est rendue à St-Germain-l'Auxerrois avec les princesses. •Le Roi a été reçu par M. le curé et par M. le maire; S. M. étoit accompagnée de M. l'évêque d'Hermopolis, son premier aumônier, et de plusieurs seigneurs. Elle a assisté à la grand'messe de la fête, puis a suivi la procession qui est partie vers onze heures. Elle a traversé le Louvre, et s'est rendue à la chapelle des Tuileries où s'est faite la 1<sup>re</sup> station, la 2º a eu lieu au beau reposoir qui se construit ordinairement à la porte méridionale du Louvre, vis-à-vis le pont des Arts. Dans tout ce long trajet, une foule de spectateurs s'étoit empressée de jouir de la vue de cette royale famille, dont la profonde piété est toujours un sujet d'édification. A Notre-Dame, M. l'archevêque officioit; outre le chapitre et le clergé de la métropole, le petit séminaire de St-Nicolasdu-Chardonnet contribuoit au bon ordre et à la pompe des cérémonies; un beau reposoir avoit été élevé vis-à-vis la présecture de police. M. le préset de police suivoit la procession avec plusicurs officiers et fonctionnaires. Dans tous les quartiers, on avoit élevé des reposoirs plus ou moins magnifiques; les plus remarquables étoient ceux de l'hôtel. du ministre des finances, rue de Rivoli; de l'hôtel du ministre de la guerre, rue St-Dominique, de la chancellerie, de la chambre des pairs, etc. A Saint-Eustache, on paroît avoir renoncé à l'arche bizarre dont on se servoit depuis quelque temps, elle a été reruplacée par un dais richement orné. La procession de St-Sulpice étoit, sans contredit, une des plus imposantes par le nombre des ecclésiastiques et des fidèles; les deux séminaires de Saint-Sulpice et de la rue du Regard grossissoient le cortège. M. le cardinal de Clermont-Tonnerre, M. l'archeveque d'Aix et M. l'évêque nommé d'Aire précédoient le dais, qui étoit suivi de plusieurs conseillers, de pairs et de députés. La piété de M. le cardinal lui a fait supporter avec courage la fatigue d'une longue cérémonie; on voyoit avec intérêt ce doyen de l'épiscopat courbé sous le poids des années, et suivant constamment la procession, malgré les ardeurs d'un soleil brûlant. Cette procession, outre ses reposoirs ordinaires, en avoit un nouveau établi cette année dans la cour de M. Choiselat, fabricant de bronzes. Ce reposoir étoit décoré avec autant de goût que de richesse. Dans les différentes paroisses, le service a été. fait par les différens corps militaires au lieu de la garde nationale, qui en étoit chargée autresois; il est vrai de dire que le bon ordre et le recueillement n'y ont pas perdu.

### NOUVELEES POLITIQUES.

Pans. M. le Dauphin a été retenu quelques jours, dans ses appartemens, par une forte douleur causée par un violent écare de son che-

val. Son indisposition touche à sa fin.

LL. AA. RR. M. le Dauphin et Mme la Dauphine ont mis chacun à la disposition de M. le comte d'Allonville, préfet du Puy-de-Dôme, une somme de 1006 fr., pour subvenir aux premiers besoins des pauvres habitans des communes ravagées par les derniers fléaux. — S. A. R. Mme la Dauphine vient, sur la demande de M. le pré-

fet d'Indre-et-Loire, d'accorder une somme de 300 fr. pour coucourir

à la reconstruction de l'église de Chouzé.

— Sur la demande des habitans de Dieulouard, appuyée par M. le suré de cette commune, S. A. R. M= la Dauphine, dans son inépuisable bonts, a accordé un secours de 150 fr. aux épous Ferbert, de Dieulouard.

— S. Exc. le manquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la guerre, et Mme la marquise de Clermont-Tonnerre ont bien voulu contribues au soulagement des malheureuses victimes de l'inondation de Tou-

louse, en envoyant 300 fr. à la commission des secours, peur être dis-

tribués aux plus nécessiteux.

— Dans la journée du 13, l'autorité a été obligée d'intervenir pour faire cesser des rassemblemens d'ouvriers chapeliers, dans le Marais et dans le faubourg Saint-Aatoine, qui avoient été suivis de batteries fort sérieuses. Un certain nombre de ces ouvriers ont été arrêtés.

— L'affaire de M. de Maubreuil a été appelée, le 14. devant la cour royale de Paris. Parmi les témoins qu'il avoit fait assigner, il ne s'est présenté que les sieurs Leloutre et Roustan. La plupart avoient été cités irrégulièrement; et le sieur de Maubreuil ayant insisté pour qu'ils fussent forcés de venir à l'audience, la cour a déclaré, par unpremier arrêt, que les témoins ne peuvent être contraints à se présenter devant elle que lorsqu'ils sont assignés à la requête du ministère public. Sur cela, M. de Maubreuil a demandé la remise de la cause. Un second arrêt a ordonné qu'il seroit passé outre aux débats. Il s'est ales retiré, ainsi que ses avocats, afin de faire défaut; et la cour, après avoir entendu l'avocat-général, a, par une troisième délibération, donné défaut contre lui, et confirmé purement et simplement le jugement du tribunal correctionnel, qui l'avoit condamné à 5 ans de prison pour voies de fait envers le prince de Talleyrand. Le sieur de Maubreuil s'étoit livré, au commencement de l'audience, à des personnalités contre les plus honorables personnages, et même contre des souverains étrangers. Le président a été plusieurs fois obligé de l'interrompre.

— M. le comte Anglès, ancien préfet de police, et M. le baron d'Eckstein ont fait insérer dans un journal quelques réclamations personnelles relativement à l'affaire Maubreuil. M. Anglès explique pourquoi il ne s'est pas rendu à l'audience, et comment il a peu à redouter les déclarations de Maubreuil, et M. Le baron é Eckstein relève quelques faussetés avancées par ce dernier dans un mémoire

publié en sa faveur.

· La ville de Paris va jouir de tous les avantages que lui promettoit la navigation du canal de l'Ourcq. Cette navigation est aujourd'hui en pleine activité. Pour s'en assurer, M. le préfet de la Seine, accompagné de plusieurs membres du conseil municipal et de quelques ingénieurs, s'est rendu dernièrement à Mareuil, où commence, la prise d'eau dans l'Ourcq: là il s'est embarqué sur le camal, qu'il a descendu en deux jours jusqu'à Paris, en s'arrêtant le premier jour à Meaux. A son arrivée à la Villette, M. le comte de Chabrol a trouvé une petite fête improvisée pour cette circonstance. M. le maire l'a harangué sur l'utilité de ce canal, heureusement achevé sous le règne protecteur des Bourbons, et par les soins des magistrats de ce département. M. le curé de la Villette, qui se trouvoit avec M. le maire, a saisi cette occasion pour demander à M. le préset la construction d'une nouvelle église dans cette commune, pour suppléer à l'autre qui est en mauvais état : sa demande a été accueillie avec beaucoup d'intérêt. L'achèvement du canal de l'Ource facilitera en outre une distribution d'eau plus prompte et plus facile dans Paris, où le nombre des fontaines sera considérablement augmenté.

— Le Pilote, journal du soir, a cessé de paroître le 15 de ce mois.

— Un journal remarque que, dans l'espace de 26 ans, il n'avoit été imprimé que quatre éditions des deux ouvrages de Volney, les Ruines et le Catéchisme du citoren, et que, depuis 1817, voilà la 14º édition que l'on réimprime. Tels sont donc les guides que l'on offre à la jeunesse; et l'on dira que l'on n'imprime plus de mauvais livres, et que l'on est dégoûté de la philosophie du dernier siècle.

La célérité des communications par le télégraphe est telle, qu'à Paris, si on en croit quelques journaux, on a des nouvelles de Lille (60 lieues) en 2 minutes; de Calais (68 lieues), en 4 minutes 5 secondes; de Toulon, en 13 minutes 50 secondes; de Toulon, en 13 minutes 50 secondes; de Bayonne, en 14 minutes; de Brest (150

lieues), en 6 minutes 50 secondes.

Le Courrier français annonce qu'à Angoulème, l'opposition libérale se propose de nommer M. Kératry à l'élection qui va y avoir lieu. Tout le monde sait que cette feuille est rédigé par cet ex-député; ainsi, M. Kératry annonce lui-même qu'on le porte our candidat. Selon le même journal, l'opposition royaliste jetteroit ses vues sur M. Delalot.

— Le tribunal correctionnel de Lyon vient de condamner l'éditeur responsable du *Précurseur* à 6 mois de prison et 2000 fr. d'amende. Le journaliste, n'ayant pu obtenir à l'audience une nouvelle

remise de la cause, avoit fait défaut.

— Un nommé Lasserre, propriétaire à Rozès, canton de Valence, a été condamné, le 29 mai dernier, à 3000 fr. d'amende, pour fait d'usure habituelle.

— On va construire, à Lyon, un palais de justice. Le conseil municipal de cette ville et le conseil-général du département viennent de voter unanimement l'érection de ce monument, qui sera confié à d'habiles architectes.

— Une division navale, sous les ordres de M. le capitaine de vaisseau Collet, vient, de partir de Toulon, où une seconde division est prête à mettre à la voile au premier ordre. On croit qu'elles sont

destinées pour Alger.

— On a découvert dernièrement, sur le territoire de Reffroy (Meuse), au penchant d'une montagne où l'on creusoit des fosses, plusieurs tombeaux antiques dont les pierres étoient fort dégradées, et qui renfermoient, avec des ossemens humains, des restes de colliers ou bracelets et des anneaux. Ce territoire étant voisin d'une roule romaine de Nasium à Toul, et qui se nommoit jadis Tombois, il y a lieu de croire que ce sont des restes de sépulture des anciens Romains.

- Le gouvernement pontifical vient d'ouvrir à Rome une belle salle d'exposition, qui restera constamment ouverte pour les produits des

beaux-arts.

Les négociations avoient été reprises à Berne le 21 mai, entre l'ambassadeur de France et les commissaires fédéraux suisses, sur le domicile des ressortissans de l'un des Etats dans l'autre. Elles ont été terminées et signées le 30 du même mois. Les ratifications devront être échangées dans 3 mois, et les cantons sui-ses qui n'ont point.

pris part à la convention actuelle pourront y adhérer plus fard. Par suite de cet arrangement, les sujets des deux nations jouiront des mêmes avantages dans les deux Etats; ils pourront exercer tout genre de commerce et d'industrie permis aux nationaux, et avoir les mêmes

droits de domicile, de circulation et de propriété.

— Le chargé d'affaires de Portugal à Madrid a communiqué à son gouvernement l'avis que des ordres alloient être donnés au général Sarsfield pour faire retirer les troupes espagnoles sous son commandement, et leur faire occuper les positions qu'elles avoient auparavant. Le même diplomate a annoncé aussi à son gouvernement l'arrivée à Bayonne du vicomte de Canellas et du marquis de Chaves, que le gouvernement espagnol avoit fait sortir de son territoire.

—La ville de Deutschkron (Prusse occidentale) vient d'éprouver le sort de Salins. Dans un violent incendie qui y a éclaté le 29 avril dernier, 190 maisons ont été la proie des flammes. Un second incendie, survenu dans la journée du 10 mai, a consumé le reste de cette

ville, qui n'offre plus maintenant qu'un monceau de cendres.

— Aux dernières défaites éprouvées par les Grecs auprès d'Athènes, est venue se joindre la prise par les Tures du château de Tornèze, situé vis-à-vis Zante, dans lequel s'étoit réfugiée une partie de la population poursuivie par Ibrahim dans sa dernière excursion en Elide. Ces malheureux, qui manquoient de munitions et de vivres, n'ont pu tenir long-temps. Ibrahim a fait prisonniers tous les individus qui se trouvoient dans ce fort, sans distinction d'àge ni de sexe. Outre 500 hommes en état de porter les armes, il y avoit environ 1500 femmes et enfans. Il les a fait diriger sur Patras; mais beaucoup sont morts de besoin dans la route.

- Une jeune esclave de Chio, qui étoit devenue musulmane à l'époque de sa captivité, avoit sollicité un prêtre grec de Djibéti de la faire rentrer dans le sein de l'église grecque. Cette femme ayant en ensuite la perfidie de dénoncer elle-même ce prêtre aux Turcs, il a été, dit-on, arrêté aussitôt, bâtonné et jeté en prison, pour ayoir

consenti à faire cette conversion.

— La ville d'Alep, qui fut presque entièrement détruite en 1824 par un affreux tremblement de terre, est actuellement en proie aux ravages de la peste. M. de Lesseps, consul général de France en Syrie, avec une humanité et un zèle au-dessus de tout éloge, avoit ol tenu la liberté de voyageurs anglais arrêtés par les Tures. L'un d'eux, qui étoit atteint de la peste, y a succombé, malgré les soins que lui a fait prodiguer notre consul.

— Une espèce de traité a été fait, il y a quelque temps, entre la France et le gouvernement mexicain. Cet acte, qui n'a que le titre de déclaration, établit des relations de commerce entre les deux

pays, et détermine les opérations des consuls.

— M. Dumont d'Urville, commandant la corvette du Roi l'Astrolabe, a écrit à Son Exc. le ministre de la marine de Sidney-Cowe. (Nouvelle-Hollande), le 15 décembre 1826, pour lui rendre compete de sa navigation depuis son départ de l'île de Ténérisse. Son équipage étoit dans le meilleur état de santé, et il n'avoit à regretter que la perte d'un matelot enlevé par un coup de vent. Il a fait une suite d'observations importantes, et déjà fi caisses d'objets de noolegie sont préparés pour le Muséum royal d'histoire naturelle; plus, un mémoire et un atlas pour l'Académie des sciences. Il se propossit de

reprendre la mer le 20 décembre.

— Un bâtiment anglais vient de recueillir à son bord et de conduire au cap de Bonne-Espérance M. Lesquin, navigateur français, ainsi que son équipage, qui avoient été jetés par un naufrage, il y a 18 mois, sur les îles Crozet, dans l'Océan indien. On ne sauroit dépeindre ce qu'ont souffert ces malheureux pendant ce temps sur cette terre déserte, qui est dix mois de l'année couverte de neige, et où ils ne pouvoient se nourrir que de la chair et des œuss des amphibies qui l'habitent. Les îles Crozet n'avoient point été vues depuis leur découverte an 1772, et elles figuroient même sur les cartes comme douteuses, attendu qu'elles me se trouvoient pas au parallèle qui leur avoit été d'abord assigné.

#### CHAMBRE DES PAIRS.

Le 18, la discussion a commencé sur le projet de loi des finances. Les orateurs entendus dans cette séance sont, MM. le vicomte de Châteaubriand, le vice-amiral comte Truguet et le comte de la Roche-Aymond.

Depuis trois ans, M. le duc de Brissac est chargé de faire le rapport à la chambre des pairs sur le budget; cette année, le noble pair a encore été l'organe de la commission du budget. Il a prononcé son rapport dans la séance du 14 juin. Après des réflexions générales sur la balance des recettes et des dépenses, le noble duc passe à l'examen des budgets de chaque ministère; nots citerons la partie de son rapport qui regarde le ministère des affaires ecclésiastiques:

« Le crédit de ce ministère est porté de 34,500,000 fr. à 35 millions, sans qu'il en résulte aucune charge pour le trésor, cet accroissement représentant le montant des extinctions survenues dans les pensions ecclésiastiques. Il ne tourne pas, à beaucoup près, en entier à l'amélioration du sort du clergé, les successeurs de tous les curés et desservans que la mort vient à frapper ayant droit au traitement intégral sur lequel étoit précomptée la pension de leurs devanciers. On calcule que les extinctions graduelles ne profitent que pour deux tiers au clergé.

» Il est pénible de voir reçuler l'époque où sa dotation, portée au taux que réclament et les convenances et les besoins réels, cessera d'être chaque année muse en discussion. S'il eût été possible d'accorder les 39,500,000,fr., objet de la proposition première, on éntreverroit, dans un avenir moins cloigné, l'époque où les desservans jouirront du traitement de 1000 fr., qu'on regarde généralement comme celui qu'il convient de leur assigner. Le plus grand nombre n'ont encore que 750 fr.; en attendant, beaucoup de paroisses sont obligées de se cotiser pour fournir à leurs pasteurs un supplément dont ils ne pour

rolena se passer. Un traitement plus élevé sera peu profitable à beaucoup d'entre eux; mais du moins jouiront-ils de cette indépendance

si nécessaire pour opérer le bien.

» C'est cette considération qu'il faut s'efforcer d'augmenter, si l'on veut attirer les enfans des familles aisées. Aussi le noble et vertueux prélat qui dirige les affaires ecclésiastiques auroit-il désiré augmenter le nombré des cures; il proposoit d'en créer 381, qui les eussent portées au total à 3500; et le but seroit véritablement atteint, si l'on pouvoit les élever successivement jusqu'à 6000. Un supplément de 500,000 fr. suffiroit à cet effet. La religion recueilleroit un grand avantage d'un tel moyen d'émulation. Quant à présent, 4250 succursales sans desservans n'altestent que trop à quel point tous les besoins sont loin d'être satisfaits.

» Le fonds de secours pour les anciennes religieuses reste à 600,000 fr., comme pour l'exercice courant. Elles recevront moyennement 100 fr., entre un minimum de 40 fr. et un maximum de 250 fr., suivant la position de chacune, soigneusement étudiée. Ainsi que nons le disions l'an dernier, il est trop à craîndre que la mort seule soit chargée d'améliorer le sort de celles qui auront le malheur

de survivre à leurs pieuses compagnes.

» Une somme de 800,000 fr. continuera d'aider les communes & seconstruire ou à réparer leurs églises et leurs presbytères. Vous vous douteriez difficilement, Messieurs, des résultats obtenus jusqu'à ce jour de l'existence d'un fonds spécial. Les communes s'imposent les plus grands sacrifices pour avoir part à la distribution, et cette part, toute modique qu'elle peut être, assure le prompt achèvement d'entreprises commencées par le zèle et la piété généreuse de simples

villageois.

» Les dépenses extraordinaires des édifices diocésains, qui reçoicharité individuelle les mêmes ressources que la modeste église ou l'humble presbytère du village. On conçoit facilement que chaqun, soit moins empressé de concourir à la dépense d'un édifice propriété, de tout un département, quelquesois d'une de nos anciennes provinces. Les conseils-généraux eux-mêmes, malgré le zèle qui les anime, obligés de pourvoir à tant de besoins divers, et économes de l'argent de leurs concitoyens, ne peuvent leur demander de nouveaux sacrifices; et cette dépense, qui exigeroit une vingtaine de millions, retombe en entier à la charge de l'Etat. Elle s'attenuera avec le temps; mais elle s'élevera d'autant plus que les fonds annuels seront moins considérables. Aussi le ministre avoit-il demandé a millions, au lieu de 1,600,000 fr.

» Nous pourrions étendre ces observations; mais nous en avons dit assez pour faire connoître les besoins, et pour que personne ne révoque en doute la nécessité de venir promptement du sezours des ministres de la religion, et d'assurer au culte de l'Etat les moyens de:

conservation qui lui sont indispensables.

» La maison des hautes études ecclésiastiques est l'objet d'une demande de 200,000 fr. On espère qu'elle pourra être en activité avant la fin de 1828. Jusqu'à présent les recherches pour un bâtiment qu'on puisse approprier à cette destination sont demeurées sans résultats; mais on les continue, et les fonds votés pour deux exercices consécutifs diminueront d'autant le supplément de crédit qu'exigera l'acquisition d'un édifice convenable.

M. le duc de Brissac parcourt ensuite les divers services, et expose les vues de la commission sur plusieurs points; il s'étend particulièrement sur le budget de la marine, et cette partie de son rapport nous a paru une de celles qui offrent le plus d'intérêt. Sur le chapitre des recettes, le rapport présente de sages réflexions sur les progrès et les suites de ce mouvement extraordinaire qui éclata tout à coup, il y aquelques années, dans les entreprises commerciales. La concurrence poussée à l'extrême, et une fabrication supérieure aux besoins, ont amené des embarras qui se sont même fait moins sentir en France que dans d'autres pays commerçans. Il y a eu une diminution dans les produits de recette des impôts indirects pendant les premiers mois de l'année, mais le mois de mai a rétabli l'équilibre, et présente une augmentation de plus de 4 millions pour le même mois de 1825, et de 400,000 fr. pour le même mois de 1826.

Ce rapport, rédigé avec clarté et méthode, est surtout remarquable par l'esprit de sagesse qui l'a dieté; l'orateur le termine ainsi:

« Vous désireriez avec nous, Messieurs, que les charges fussent moins pesantes; mais il faut satisfaire aux nécessités de l'Etat, et lorsque les dépenses ont été réglées avec une sage mesure, il est de l'honneur, de la dignité, de l'intérêt du pays qu'elles soient toutes acquittées. Tout semble annoncer que les recettes ne demeureront pas au-dessous des prévisions fixées par le projet de loi; il est permis d'espérer qu'elles les dépasseront. Notre crédit repose sur les fondemens les plus solides; aucun élément de bonheur ne manque au pays. Confiante dans son Roi, confiante dans ses institutions, la France peut se contempler avec un noble orgueil, et avancer tranquillement dans la carrière de prospérités que les faveurs de la Providence ont ouverte devant elle.

» La commission a l'honneur de vous proposer l'adoption du projet de loi. »

Les Dangers d'une prolongation de la liberté absolue de la presse, démontrés par les sophismes de ses défenseurs, ou la Réfutation du dernier discours de M. de Châteaubriand, par M. Madrolle (1).

On sait que M. de Châteaubriand a livré à l'impression le discours qu'il se proposoit de prononcer à la chambre des pairs contre le projet de loi sur la presse; ce projet de loi venoit d'être retiré, et alors il ne paroissoit pas nécessaire de le combattre avec tant de chaleur; mais il ne faut pas que nous perdions rien de ce que fait l'epposition, et il auroit été trop dur de nous priver des moindres paroles de l'illustre écrivain. Son discours non prononcé fut donc imprimé,

<sup>(1)</sup> Un vol. in-8°, prix, 2 fr. 50 cent. et 3 fr. franc de port. A Paris, au bureau de ce journal.

répandu, lous dans les journaux, et présents comme une sorte de jugement sans appel, qui condamnoit à mort tous les projets de lei

passés, présens et futurs.

Ces éloges ont révolté un homme de lettres estimable, M. Madrolle, qui a entrepris une réfutation du discours; mais afin qu'on ne l'accusat pas de tronquer les paroles du noble pair, il rapporte le discours en entier, et le suivant phrase par phrase, il le réfute en détail. Il a fait en sorte, dit-il, de ne laisser sans réponse aucune objection sérieuse, et il recommande spécialement deux choses à ses lecteurs, la première, de lire exactement les propositions des discours; la deuxième, de réunir et de classer dans leur pensée les diverses parties de la réfutation pour la bien entendre

On connoît déjà la fermeté des principes de M. Madrolle, il procède ici avec la même conscience et la même bonne foi; le plus souvent, il n'oppose à son adversaire qu'une réflexion vive et courte; d'autres fois, il développe davantage sa pensée. Ainsi, répondant à M. de Châteaubriand, qui, calculant les délits sur la presse déféré aux tribunaux depuis 1822, ne comptoit que 69 condamnations et tout, c'est-à-dire, à peu près 14 délits par année, M. Madrolle oppose à cet argument fort peu concluant des considérations morales

de l'ordre le plus élevé :

« Ne distinguerez-vous jamais les désordres commis des désordres jugés? Ceux-ci se comptent, les autres sont innombrables. Nous nous permettrons à cet égard une réflexion que nous livrons à la bonne foi de M. de Châteaubriand. La corruption la plus grande n'est pas la corruption matérielle, mais la corruption morale. Le grand péché de notre siècle et de notre pays n'est pas précisément le meurtre, le vol, l'outrage, les crimes positifs et directs proprement dits, ce sont les crimes moraux et indirects. Nous ne tuons pas notre prochain avec un poignard, mais nous le tourmentons par nos envies, par nos médisances, par nos caloranies. Nous n'escaladons pas sa maison pour lui ravir son argent, mais nous le ruinons par nos supercheries. Loin de l'outrager, nous le séduisons par nos paroles. Quelquefois, loin de le corrompre à son corps défendant, nous le dépravons, à sa grande satisfaction. Nous n'en voulons pas précisément à nos semblables. nous en voulons à nos supérieurs. Notre dégradation enfin est moins une dégradation de chair qu'une dégradation de cœur. Elle est moins une perversité d'action qu'une perversité d'esprit. Que peuvent, en cette matière, les recherches de la police et la justice des cours d'assises, et que prouvent les statistiques de la chancellerie? »

Nous ne prétendens pas suivre l'auteur dans son énumération des faits hasardés ou même faux, des sophismes, des allusions malignes, des maximes outrées ou dangereuses, des inconséquences qu'il signale. Il oppose souvent son adversaire à lui-même, et l'écrivain du Conservateur, le défenseur des principes de la monarchie, au protecteur de la liberté de la presse avec tous ses abus. On ne peut, en effet, s'étonner assez d'un tel changement, ni en déplorer assez les suites. Les grands talens ne devroient-ils pas être à l'abri de ces affligeantes métamorphoses, et le génic devroit-il avoir ses passions et ses foi-

blesses?

M. Madrolle est le même qui à publié précédemment, avec ou sans son nom, le Défense de l'ordre social, l'Apologie du clergé, la Bémonstration de la souveraineté pontificale, le Mémoire à consulter au Roi et aux chambres sur les congrégations; tous écrits annoncés successivement dans ce journal avec les éloges dus à la droiture et aux sentimens nobles et religieux de l'estimable auteur.

La pratique charitable et discrète du sacrement de pénitence, proposés aux confrsseurs comme un moyen de se sanctifier en travaillant à la sanctification des amos (1).

L'auteur de cet ouvrage ne s'est pas nommé; mais on sait que c'est un missionnaire qui y a consigné les fruits de son expérience. Ce livre a été d'abord imprimé à Turin avec toutes les permissions requises, puis à Rome avec une approbation honorable. En le réimprimant en France, on a songé à se rendre utile aux prêtres qui commencent à

exercer le ministère.

Il y a deux lettres. Dans la première, l'auteur traite des principales qualités que doit avoir le confesseur, la charité de père, l'habileté de médecin, l'exactitude de juge. Il donne ensuite des avis sur les précautions à prendre avant de confesser, et sur la manière d'agir avec les différentes sortes de pécheurs. Tout cela suppose l'habitude du ministère, l'instruction, la prudence, et le zèle pour le salut des ames. Dans la seconde lettre, l'auteur entame des questions délicates sur le probabilisme, le probabiliorisme et le tutiorisme. Il se propose de marcher entre deux excès, et de signaler, d'un côté, les fausses maximes des rigoristes et les inconvéniens de leur système, et d'un autre côté, les fausses idées dea relachés et les dangers de leur méthode.

C'est aux évêques et aux théologiens qu'il appartient de juger un tel sivre. Celui-ci a été approuvé à Turin et à Rome, et, de plus, cette édition nouvelle porte une approbation de M. l'archevêque de Paris, en date du rei puin. Le prélat y déclare qu'apprès avoit lait examiner le livre, il en approuve la réimpression et en conseille Pusage aux prêtres qui exercent le ministère dans son diocèse. Cette haute recommandation nous dispense d'insister dayantage sur tout, ce qu'il y a de

bon et d'utile dans ce volume.

Dans un moment où beaucoup de paroisses ont eu ou vont avoir des premières communions d'enfans, nous recommanderons un petit imprimé que nous avons déjà annoncé les autres années; c'est un Réglement de vie après la première communion. Un grand nombre de curés distribuent ce livre aux enfans après leur première communion, pour leur indiquer les moyens de se soutenir au milieu des périls du monde. Ce Réglement est un petit in-12 du prix de 10 centimes, et se trouve chez le portier du n° 17, rue Pot-de-Fer, à Paris.

<sup>(</sup>i) Un gros vol. in-18, prix, 1 fr. 25 cent. et 1 fr. 75 cent. franc de port, et 12 fr. les treize exemplaires. A Paris, à la librairie ecclésiastique d'Ad. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

Documens historiques, critiques, apologétiques, concernant la compagnie de Jésus (1).

Ces documens doivent se composer d'une suite de pièces que l'éditeur se propose de publier. Il a déjà paru trois numéros; le premier contient une espèce de Mémoire intitulé : Destruction des Jésuites en France, anecdote politique et intéressante trouvée dans les papiers d'un homme bien instruit des intrigues du temps, publiée à Londres en 1766. Nous avons copié en entier le titre de ce Mémoire, et nous regrettons que l'éditeur n'ait pas donné des renseignemens plus précis sur l'auteur de cet écrit. Quel est cet homme bien instruit des intrigues du temps? Cette indication est bien vague, et ne suffit pas pour inspirer toute confiance. Le nom et le caractère de cet auteur eussent donné, sans doute, plus de poids à ses dépositions; il raconte bien des anecdotes secrètes et domestiques qui ne reposent que sur son témoignage. N'auroit-il pas été à propos de citer quelques autorités à l'appui? L'éditeur invoque plusieurs fois les récits de l'abbé Georgel, dans ses Mémoires qui ont vu le jour il y a quelques années.

Nous permettra-t-on de le dire, ces Mémoires ne doivent être lus qu'avec beaucoup de défiance; l'abbé Georgel les rédigea de mémoire dans sa vieillesse, quarante ans après les évènemens; il n'avoit conservé, à ce qu'il paroît, ni notes, ni pièces justificatives. Aussi, il lui arrive souvent de brouiller et de confondre les noms, les faits et les dates; ce qui n'est pas bien étonnant, écrivant si long-temps après. Il se

<sup>(1) 3</sup> cahiers in-8°, prix du 1er, 1 fr.; du 2°, 1 fr. 5° cent., et du 3°, 1 fr. A Paris, chez M<sup>11</sup>e Carié de la Charie, rue de l'Ecole de médecine, et au bureau de ce journal.

trompe même sur les faits les plus aisés à vérifier; ainsi, il dit qu'au conclave de 1769, les couronnes avoient l'air de porter le cardinal Valenti, que l'on savoit être peu favorable aux Jésuites, et il raconte en détail une intrigue du cardinal de Bernis, qui faisoit semblant d'être très-ardent pour Valenti, et qui trompa par cet artifice le parti contraire. Il n'y a qu'un inconvénient à cette anecdote, mais il est grave; il n'y avoit point de cardinal Valenti au conclave de 1769 (1). Voilà ce que c'est que d'écrire l'histoire avec ses souvenirs. Georgel commet plus d'une erreur de ce genre; il suppose, il dit même formellement que Lepelletier de St-Fargeau, avocat-général, sur les conclusions duquel les Jésuites furent condamnés lors du procès des Lioncy, est le même qui devint président à Mortier, puis membre de la convention, et qui vota la mort de Louis XVI. C'est une erreur; Michel-Etienne Lepelletier de St-Fargeau, avocatgénéral en 1747, mourut en 1778; ce fut son fils, Louis-Michel, qui devint par la suite conventionnel; mais ce fils, né le 20 mai 1760, ne put figurer dans l'affaire des Jésuites, puisque c'est à cette époque même que l'orage éclata contre eux. Georgel altère les noms qu'il eût dû le mieux connoître; dans le procès des Lioncy, il les appelle toujours Lioney; le célèbre dominicain Mamachi, il le nomme Mannechi. Il prétend que Clément XIV donna un bref plutôt qu'une bulle pour supprimer les Jésuites, parce qu'une bulle auroit exigé un consistoire où on auroit délibéré avec tous les cardinaux réunis; ce qui n'est nullement exact.

Nous espérons qu'on nous pardonnera cette petite digression sur Georgel et sur l'autorité de ses Mémoires : nous voulions montrer à l'éditeur des Documens

<sup>(1)</sup> Il y a eu, dans le dernier siècle, trois cardinaux du nom de Valenti: Sylvio, mort en 1756; Louis, mort en 1763, et Louis Valenti Gonzaga, qui ne sut cardinal qu'en 1776. Il n'y avoit donc aucun cardinal de ce nom en 1769.

qu'il auroit de très-bonnes raisons de se défier du témoignage d'un homme capable et bien intentionné, mais qui n'étoit pas exempt de passions, et qui, écrivant long-temps après l'évènement, n'avoit plus les faits si bien présens à l'esprit, et les a altérés sans s'en douter (1). Pour revenir aux Documens, et au premier numéro de ce recueil, il y a, dans les faits qui y sont racontés, quelques anecdotes vraies, d'autres qui paroissent fort plausibles; mais il y en a quelques-unes que je crois hasardées. Quelquefois même le ton de l'éditeur s'écarte de la mesure convenable; il dit que le cardinal de Bernis fut envoyé au conclave de 1769 pour intriguer en faveur d'un candidat dévoué aux trois couronnes. Le mot intriguer, qui se prend toujours dans un sens défavorable, n'est-il pas ici un peu dur? Il étoit tout simple que la cour portât tel et tel candidat, c'est ce qui s'est toujours fait, et si on appelle cela intriguer, il faudra aussi traiter d'intrigues tous les efforts qui pouvoient être faits en sens contraire. L'éditeur suppose aussi que la conduite du même cardinal dans ce conclave ne lui fait pas d'honneur; en est-on bien sûr, et fautil juger un homme d'après des anecdotes douteuses et des révélations suspectes?

Le numéro 2 des Documens contient un assez grand nombre de pièces, l'avis des évêques convoqués en 1761, la réclamation de l'assemblée du clergé de 1762, 6 brefs de Clément XIII, dont 2 adressés à Louis XV, un au roi Stanislas, un à l'assemblée du clergé, un aux cardinaux français, un à l'évêque de Valence, et ensin la bulle Apostolicum du 7 janvier 1765. On ne

<sup>(1)</sup> Si c'étoit ici le lieu, nous présenterions quelques observations sur le récit que fait l'abbé Georgel de l'affaire du collier. Ce récit est plein de partialité, et compromet une personne auguste autant que malheureuse. Georgel parle d'elle avec une légèreté et un partialité qui, au fond, ne doivent point étonner dans l'homme de confiance, le secrétaire, l'agent d'un prélat dont les torts en cette rencontre paroissent incontestables.

peut que savoir gré à l'éditeur d'avoir reproduit ces pièces, qui sont des monumens historiques et de solides apologies des Jésuites. Je ne sais pourquoi il n'y a pas joint d'autres pièces qui se lioient naturellement aux précédentes. Ainsi, après la lettre de l'assemblée du clergé de 1762 au roi, on se seroit attendu à trouver les remoutrances de cette même assemblée sur les arrêts par lesquels plusieurs parlemens avoient entrepris d'annuler les vœux des Jésuites. Ces remontrances sont en quelque sorte la suite et le complément de la lettre; celle-ci est du 22 juin 1762, et les remontrances sont du lendemain; elles sont fortes, solides et précises. Il y a aussi quelques autres brefs de Clément XIII qui eussent fourni à l'éditeur des documens assez précieux; tels sont les brefs aux évêques d'Alais et d'Angers sur leur conduite dans l'affaire des Jésuites, 10 septembre 1764; le bref à l'évêque de Grenoble, du 4 avril de la même anuée; le bref à l'évêque de Sarlat, 19 novembre; à l'archevêque de Paris, 15 février; le bref du 13 avril 1763, qui condamnoit une Instruction pastorale de M. de Fitz-James; le bref au roi d'Espagne, du 16 mi 1767. Presque tous ces brefs furent supprimés par différens parlemens. Il est affligeant de dire que deux parlemens s'oublièrent jusqu'au point de condamner quelques-uns de ces brefs au feu. Le parlement de Rouen, par son arrêt du 7 février 1765, condamna au feu le bref à l'évêque de Grenoble, et le parlement de Toulouse, par son arrêt du 23 février, condamna à être lacérés et brûlés par le bourreau les brefs aux évêques d'Alais, d'Angers et de Grenoble. On ne peut que déplorer un tel abus de pouvoir dans des magistrats chrétiens.

L'éditeur annonce qu'il donnera dans la 3° partie un extrait des Mandemens des évêques de France en faveur des Jésuites. Je n'ai pas besoin de lui indiquer un Mandement très-bien fait de M. de Montesquiou, évêque de Sarlat, en novembre 1764, et une Lettre pastorale de M. Bertin, évêque de Vannes, en juillet 1762; ces deux écrits sont pleins de sagesse et de modération. Il y a encore, sur la même affaire, des Lettres de l'archevêque d'Ausch, des évêques de Langres, de St-Pons, du Puy, de Lisieux, de Lodève, de Pamiers, etc. Il y a surtout une Instruction pastorale des évêques de la province de Tours, en date du 30 avril 1765; il y a une délibération des Etats de Foix, assemblés en novembre 1762, et qui arrêtèrent de demander au roi la conservation des Jésuites. Mais peut-être le plan de l'éditeur ne lui permettra-

t-il pas de profiter de tous ces documens.

Le nº 3 du nouvel écrit contient deux apologies des Jésuites; l'une a pour titre : Précis pour servir de réponse aux accusations portées contre les Jésuites, l'autre : Mes doutes sur l'affaire présente des Jésuites. L'éditeur croit que le premier de ces ouvrages est de l'abbé Cerutti, et le deuxième d'un Père Cabut que nous ne connoissons point d'ailleurs. Nous n'osons contester ces attributions, qui cependant nous semblent fort douteuses. Les écrits sont d'ailleurs bons et solides. Le Précis, qui discute neuf chefs d'accusation contre les Jésuites, convient beaucoup au temps actuel, où ces chefs d'accusation se reproduisent dans les journaux et les pamphlets avec la même violence à peu près qu'il y a 60 ans. L'écrit intitulé Mes doutes est aussi assez court, et n'est pas moins remarquable; l'auteur expose neuf doutes qu'il a sur l'affaire des Jésuites; il fait, entrautres, une observation assez curieuse, c'est qu'en comptant le nombre des voix qu'il y eut pour et contre les Jésuites, lors de leur procès dans les parlemens de province, il se trouve que les arrêts ne furent rendus qu'à une très - foible majorité. Cette majorité ne sut que de cinq voix à Rouen et à Bordeaux, de trois à Rennes, de deux à Toulouse et à Aix, et d'une à Perpignan; il n'y eut donc en tout que 18 voix de plus d'un côté que de l'autre, et ce furent au fond 18 magistrats qui décidèrent du sort d'un ordre si utile.

On annonce pour le prochain numéro l'Instruction pastorale de l'archevêque de Paris, M. de Beaumont.

Nous croyons que ce recueil pourra être utile, et dissiper beaucoup de préventions, et nous formons le vœu que l'estimable éditeur couronne ces différentes pièces par un résumé historique qui les corroboreroit encore, et les lieroit les unes aux autres.

## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

RARIS. Tandis que des écrivains insensés crient contre l'influence de la religion, et font tout ce qui est en eux pour l'affoiblir ou même pour la détruire entièrement, cette influence éclate par des actes de désintéressement et d'équité qu'elle seule peut conseiller et faire mettre en pratique. Des journaux annoncent qu'un habitant de Gimont dans la Haute-Garonne, qui se reprochoit d'avoir placé son argent à des intérêts usuraires, a fait, par un acte exprès, abandon d'une somme de 35,730 fr. en faveur de ceux auxquels il auroit pu faire tort. Cet honnête homme s'appelle Lacaze, il est père de six enfans, et, ce qui rend son sacrifice plus généreux, c'est que la somme qu'il restitue est à peu près tout ce qu'il possède. Qu'on nous dise si les doctrines libérales auroient asses de crédit pour déterminer quelqu'un à un tel sacrifice. La religion seule peut faire exécuter de telles résolutions; elle seule parle assez haut à la conscience pour faire taire la voix de la cupidité. Combien d'exemples ne pourroit-on pas citer de restitutions généreuses faites par son influence! Nous-même nous avons été dernièrement l'intermédiaire d'une restitution acsez forte. Un ecclésiastique de provínce que nous n'avons pas l'honneur de connoître personnellement, mais qui voit notre journal, nous fit passer, il y a quelque temps, une somme qu'il nous prioit de transmettre à M<sup>mo</sup> la comtesse de M. Il y a eu sucsessivement trois envois, l'un de 1300 fr., l'autre de 400 fr.,

et le dernier de 200 fr. On désiroit que M. de M., qui est veuve, sût que cet argent étoit dû à son mari, et en même temps qu'elle ne sût pas de quel pays cet argent venoit. Les intentions de l'ecclésiastique ont été remplies, et M. en donnant son reçu, a annoncé que la somme seroit employée en bonnes œuvres; ce que l'on pouvoit conjecturer aisément d'une personne aussi charitable que riche. Nous avons cru que la publicité d'un tel fait ne pouvoit qu'édifier les lecteurs.

— M. de Trévern, évêque de Strasbourg, a fait son entrée dans sa ville épiscopale le 14 juin; il a été reçu avec les honneurs dûs à son caractère, cé a prononcé dans son église cathédrale un discours qui lui a concilié tous les cœurs. Ce discours commence ainsi:

« A l'époque où j'eus l'avantage de séjourner dans vos murs, mes frères, qui de nous auroit pu prévoir que le prédicateur passager, qui portoit la parole dans cette chaire, y remonteroit, avant sept années révolues, comme votre premier pasteur, votre évêque? L'antique église alsacienne voyoit alors à sa tête un prélat qui, dans la force de l'age, lui rappeloit les jours de sa splendeur passée et par l'éclat de sa haute naissance et par celui de ses vertus. Il bénissoit la Providence de l'avoir placé au milieu de vous, et mettoit son bonheur à vous consacrer sa vie, lorsqu'il se voit inopinément revêtu de la première dignité de la couronne, et bientôt ensuite enlevé au siège de sa prédilection pour remplir celui d'une métropole dont la proximité se concilioit mieux avec les grandes fonctions de sa charge. Un successeur lui est donné, qui, avec moins d'années encore, et un mérite au dessus de ses années, devoit faire présagur à ce diocèse une longue et heureuse administration. Cependant, trahi bientôt luimême par ses propres qualités, il est appelé à un emploi de la plus liaute confiance, à partager avec un duc magnanime l'honneur d'é-lever l'enfant royal, espoir et délices de la France, et peu après il reconnoît que les devoirs indispensables d'évêque et de précepteur sont incompatibles. Ainsi votre illustre eglise se trouve dans trois années, deux fois veuve, contre les conjectures humaines. Mais que sont les prévoyances de l'homme? l'avenir se dérobe à lui sous un voile mysterieux; il ne se montre qu'à l'œil éternel, ou plutot il n'existe point pour celui devant lequel tout est présent. O Providence! vous nous conduisez ici-bas par des voies inconnues d'évènemens en évènemens imprévus, et, par la surprise, vous excitez plus vivement en nous l'admiration et la reconnoissance! »

Le prélat parle ensuite modestement de lui-même et de sa nomination; puis rend hommage au bon esprit des habitans de l'Alsace, à la douceur de leurs mœurs, à leur activité, à leur industrie. Il célèbre aussi le zèle du clergé, et continue en ces termes ;

« Heureuses les contrées qui ont su maintenir sans mélange et sans interruption cet utile et divin ministère, qui n'ont point connu les défiances, les animosités, les querelles, suite trop ordinaire des divisions religieuses; mais qui, au sein de l'unité, ont conservé entre les . familles une bienveillance mutuelle, une charité réciproque! Pour-quoi faut-il hélas! que nous ayons à leur envier ces précieux avantages. les seuls qui nous manquent, et dont la possession ne nous laisseroit plus rion à désirer? Comment s'est-il fait que la religion, le plus ferme lien des cœurs, soit ici devenue le sujet même de leur desunion? Rachetés par le sang du même Sauveur, comment vos pères ont-ils-cessé de le servir ensemble? Appelés à partager le même héritage en commun, comment en sont-ils venus à contester les anciens titres, à s'en créer de nouveaux? Laissons là, mes frères, laissons là ces tristes questions; ne revenons plus sur les causes qui amenèrent nos funestes scissions, nos querelles sanglantes; et à quoi nous serviroit aujourd'hui de les rechercher, de les reproduire au jour, si ce n'est à rouvrir des plaies déjà presque fermées par le temps? Ah! suivons plutot l'esprit de notre divine religion. Elle oublie, pardonne et réconcilie; eh bien! que chacun oublie les torts du parti opposé, et ne songe plus qu'à les réparer.

» Considérons paisiblement où nous en sommes, et dans cet examen, loin de nous toute parole offensante. Où il s'agit de rapprocher les esprits, commencer par les blesser, les aigrir, seroit d'un insensé. On rompt par la violence, on ne rénoue que par la patience et la douceur. Il n'est personne sans doute de l'un et de l'autre côté qui ne sache que notre Sauveur n'est pas un Dieu de dissension, mais de paix, ainsi que l'apôtre le préchoit à toutes les églises. Sans doute, il n'est aussi personne qui ne souhaitât que l'unité n'eût jamais été rompue. Malheureusement elle l'a été; nous ne saurions l'empêcher, du moins nous pouvons empêcher qu'elle continue de l'être, et puisqu'il est possible à chacun de faire cesser pour soi le malheur de la rupture, il est indispensable à tous d'y travailler; car d'un aveu général, le plus grand des maux est le schisme, et le mal impardonna-

ble seroit de le connoître et d'y persévérer....

» Pour vous, mes frères, qui appartenez à l'Eglise primitive, et n'avez jamais méconnu la voix de vos pasteurs, joignez vos prières aux miennes pour la réunion chrétienne de vos concitoyens. Je ne vous recommande pas de les tolèrer, je vous dis de les aimer, de redoubler de bienveillance pour eux. Montrez-leur dans le commerce de la vie sociale les égards d'honneur, les prévenances de politesse dont l'apôtre nous fait un devoir les uns enverr les autres. Dans vos rapports d'affaires, rendez-leur service autant que vous pourrez. Surtout ne leur donnez que de bons exemples; frappez-les par la régularité de votre conduite privée. Alors, ils se diront entre eux Voyez les catholiques, comme ils sont exacts à leurs devoirs dereligion! comme ils sont obligeans pour nous, pour leur prochain, charitables peur les pauvres! Alors, ils regretterent de se trouver dans

une communion étrangère; ils se sentiront attirés à la vôtre, et ils souhaiteront de se conformer aux dogmes et aux règles de votre croyance.»

— Le dimanche 10 juin, on a béni, à Toulouse, dans l'église de la Dalbade, une nouvelle cloche, qui est une des plus belles de la ville, et qui pèse 55 quintaux. M. de Montbel, maire de Toulouse, a été parrain de la cloche, avec M<sup>me</sup> de Palarin. M. d'Arbou, ancien évêque de Verdun, a présidé à la cérémonie, et a prononcé, à cette occasion, un petit discours. Ce prélat, que la délicatesse de sa santé a forcé à donner sa démission de son siège, s'est retiré à Toulouse, où il habitoit avant d'être évêque, et où il ne néglige aucune occasion de se rendre utile. Il a fait l'ordination la veille de la Trinité dans la chapelle du séminaire. Le nombre des ordinands a été de 73, dont 12 prêtres, 11 diacres, 12 sous-diacres, 24 minorés et 4 tonsurés.

- Un des plus zélés agens des sociétés bibliques est M. Léandre Van Ess, curé et professeur à Marbourg, dans la Hesse électorale. Nous avons parlé plusieurs fois de ses écrits et de ses travaux bibliques, entr'autres nº 548, 579 et 767. Il se vantoit, comme on l'a vu, de n'être pas catholique romain, mais catholique chrétien. Il y a quelques années, il envoya ses élucubrations bibliques à M. l'archevêque de Malines, qui les lui renvoya avec une lettre où il lui témoignoit faire peu de cas de ses travaux. (Voy. nº 767.) Les feuilles libérales n'en donnoient pas moins d'éloges au zèle infatigable de M. Van Ess pour la propagation des livres sortis des presses de la société biblique; mais voici une petite découverte qui pourra affoiblir un peu le mérite des services que rend M. Van Ess: le Correspondant suisse de Schaffouse annonce qu'on a découvert dans la société biblique d'Edimbourg, que le professeur reçoit un traitement annuel de 3000 liv. sterl. ou 72,000 fr. pour ses travaux. comme correspondant de la société biblique en Allemagne. Il faut avouer que M. Van Ess est un peu cher, et que son zèle est à un haut prix.

### NOUVELLES POLITIQUES.

Panis. Par une ordonnance du 2 de ce mois, le Roi, pour satisfaire au vom des commissaires de la société du canal de la Corrèze et de

la Vezère, et pour leur donner un gage de l'intérêt qu'il porte à cette entreprise, a décidé que ce canal porteroit à l'avenir le nome de duc de Bordeaux.

— LL. AA. RR. M. le duc et M<sup>11</sup>e d'Orléans ont envoyé chacun une somme de 300 fr. pour les victimes des inondations qui ont eu

lieu dans le département du Puy-de-Dôme.

— M. le maréchal-de-camp Courtier est nommé président du collège électoral qui s'assemble en ce moment à Meaux pour procéder au remplacement de M. Pinteville de Cernon, décédé.

- M. le maréchal-de-camp Duquermont est nommé commandant du département de l'Oise, en remplacement de M. le duc d'Estissac,

aujourd'hui duc de La Rochefoucauld.

— Sur la demande de M. le baron d'Haussez, préfet de la Gironde, M. le vicomte de La Rochefoucauld vient de faire l'acquisition, pour le château royal de Bordeaux, d'un beau portrait équestre de M. le

Dauphin.

— A la première nouvelle des pertes causées par le dernier débordement de la Garonne, MM. Ravez, Duhamel, de Lur-Saluces et de Gérès, députés de la Gironde, se sont empressés d'exposer à M. le président du conseil des ministres les vœux et les besoins de leurs malheureux commettans. On a lieu d'espérer que le gouvernement du Roi ne sera pas sourd à cet appel, et que les pays ravagés par l'innondation trouveront un adoucissement à leurs maux.

— Maubreuil s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour royale qui a autorisé la non-comparution des témoins à la requête du

prévenú.

— M. le comte de Semallé vient de réclamer, dans un journal, contre des inexactitudes contenues dans les lettres qu'y ont fait in-

sérer MM. le comte Anglès et le baron d'Eckstein.

— Le 16, dans une assemblée de toutes les chambres réunies, la cour royale a censuré avec réprimande l'huissier qui avoit assigné, à la requête de Maubreuil, M. le chancelier de France, sans la permission du Roi, et MM. d'Appony et de Granville, ambassadeurs d'Au-

triche et d'Angleterre, dans leurs hôtels respectifs.

— La cour royale a condamné à un mois de prison et 50 fr. d'amende le sieur Granger, éditeur de la France chrétienne, pour outrages envers la religion et la morale publique, dans un article intitulé du danger de confier aux prêtres l'éducation publique. Dans la
même audience, les libraires Leloutre et Prudhomme ont été condamnés à 2 mois de prison et 50 fr. d'amende, pour vente et publication de livres prohibés, tels que la Guerre des dieux, l'Histoire de
Faublas et les Chansons de Béranger.

— M. Villemain, qu'on avoit accusé de faire, dans ses cours, des allusions qui avoient rapport à la politique, adresse une lettre au rédacteur de l'Etoile, dans laquelle il nie certaines phrases qu'on lui

attribuoit, et explique quelques autres qu'il a pu prononcer.

— Un journal demandoit dernièrement avec malice combien il y avoit, en Alsace, de juges et d'avoués qui fussent protestans. Le journal officiel a répondu à cette feuille qu'on le lui indiqueroit lorsqu'elle auroit pu citer quel est le candidat protestant qu'on ait re-

poussé des offices ou des magistratures judiciaires, à cause de la religion qu'il professe. Le Moniteur annonce qu'il désignera en même temps des candidats protestans qui ont été tout récemment préférés à leurs concurrens. A la vérité, ces candidats-là étoient royalistes.

- Le Constitutionnel avoit inséré une lettre de gardes nationaux de Caen, qui se plaignoient de ce qu'ils n'avoient pas été commandés pour la procession de la Pête-Dieu et pour d'autres services. De là cette feuille prétendoit que toute la garde nationale de Caen étoit depuis quelque temps l'objet d'un licenciement tacite. Or, voici le fait: le nombre total des gardes nationaux à Caen, sans y comprendre les officiers, est de 1977; 137 seulement ont signé la lettre en question, et 1840 n'y ont pris aucune part; d'où il résulte qu'elle n'a été souscrite que par la 14º partie de la garde nationale de cette ville, à l'égard de laquelle il n'a été pris d'ailleurs aucune mesure nouvelle.

- Le même journal avoit annoncé que le jeune soldat Rampon avoit été autorisé, par le ministre de la guerre, à passer un an dans la maison des Capucins, à Aix. Le fait est faux, et voici à quoi il se réduit. Le sieur Rampon avoit été compris indûment dans le contingent du recrutement. Lorsqu'il fut appelé à l'activité, il réclama auprès du ministre de la guerre, comme faisant depuis long-temps ses études pour entrer dans l'état ecclésiastique, auquel il se destine; et le ministre donna aussitôt l'ordre qu'il lui fût accorde d'abord un

congé d'un an.

- Le feu s'est manifesté, le 1er juin, au village de Bois-Saint-Denis, commune de Reuilly (Indre); et la perte auroit été des plus déplorables sans le zèle extraordinaire déployé, en cette circonstance, par le digne M. Oudoul, ancien vicaire de la cathédrale de Bourges, et actuellement curé de Reuilly. Ce respectable ecclésiastique arriva le premier au lieu de l'incendie, disposa en un instant à 800 personnes sur trois points différens, pour faire parvenir de l'eau et la lancer à force de bras sur les lieux embrasés. Ayant été ensuite fortement blessé à la tête, il n'en continua pas moins de diriger les travaux, et d'encourager les pompiers en leur faisant luimême des distributions d'eau-de-vie. Il monta même sur le bâtiment en proje aux flammes, pour diriger la pompe de la manière la plus avantageuse. Aussi, graces à l'intelligence de ce bon prêtre et à force de travaux, on se rendit maître du feu, et on arrêta les suites de cet incendie, qui pouvoient être fort désastreuses.

- Les départemens du Puy-de-Dome et de l'Allier viennent d'être ravagés par de nouvelles inondations. La ville et les envirous de Gannat ont horriblement souffert du débordement d'un foible ruisseau; plusieurs maisons de cette ville ont été entraînées. On assure aussi que le pont sur la Dore, à Thiers, a été emporté. D'un autre côté, les pluies et les orages continuent dans le departement de la Haute-Garonne, et une maison de la commune de Mourvilles-Hautes y a été

abattue par l'effet combiné de la pluie et du vent, écrasant par sa chute un homme et sa femme qui l'habitoient.

Le conseil municipal de Toulouse vient de voter, comme l'année dernière, une somme de 6000 fr., consacrée aux frais d'un beau tableau destiné à perpetuer quelques souvenirs chers aux Toulousains.

Un de con tableaux représentera la communion de S. A. R. M. b Dauphin, dans l'église de Saint-Etienne, le mercredi-saint de l'année 1823.

– Le 10 de ce mois, un vol sacrilège a été commis à la paroisse de Saint-Ferreol, à Marseille. La couronne de l'ostensoir, évaluée 4000 f., a été enlevée. On ignore quels sont les auteurs de ce crime, et la jus-

tice est à leur recherche.

- On vante souvent l'étendue de la liberté qui existe dans un reyaume voisin, surtout en faveur de la pressé et des écrivains. Voici cependant ce qu'on lit dans une feuille qui s'y imprime, le Catholique des Pays-Bas: a Si, dans les Pays-Bas, on s'avisoit d'écrire contre le ministère des articles tels que ceux que le Journal des débats, le Constitutionnel et le Courrier français publient tous les jours contre les ministres de Charles X, il y auroit aussitot des poursuites judiclaires; si la chose arrivoit deux fois, une loi de la presse seroit pro-

mulguée dans l'année. »

Le code pénal du royaume des Pays-Bas, qui sera discuté prochainement par les Etats-généraux, comprend 495 articles en 11 projets de loi. La peine de mort existera toujours; mais, au lieu d'être guillotinés, les criminels seront pendus au-dessus de l'échafaud. Le fouet, et le glaive passé par dessus la tête, sont deux peines que ce projet admet. Le duel n'entrainera point de punition, lorsqu'il n'es sera résulté aucune blessure ; mais si l'un des deux adversaires a tué l'autre dans le combat, il encourra un emprisonnement ou un bannissement de 8 ans ou au-dessous. On remarque que les persurbateurs, ainsi que les écrivains séditieux ou les distributeurs de mauvais ouvanges, seront punis fort sévèrement. Il sera curieux de voir ce que les publicistes de l'opposition diront à ce sujet, eux qui ont tant vanté la législation des Pays-Bas au moment de la discussion du projet de loi contre les abus de la presse.

- La Gazette de Madrid, du 31 mai, a démenti une de ces imposturcs que les journaux libéraux ne cessent de débiter sur l'Espagne: c'est un article du Courrier français du 18 du même mois, dans lequel ce journal avoit annoncé que le général Espagne venoit d'être arrêté pour avoir passé son sabre au travers du corps d'un soldat, et qu'un voleur de vases sacrés, qui venoit d'être pendu, avoit été néephyte dans une maison de Jésuites. Ces deux faits sont de toute

--- L'empereur d'Autriche a dû se rendre, le 5, à Vienne, pour assister à la consécration de M. de Frint, qui a été son consesseur, et qui est maintenant nommé à l'évêché de Saint-Polten. S. M. donne par là une nouvelle preuve de son estime pour ce prélat.

-S. M. le roi des deux Siciles vient de décréter la peine de la réclusion contre ceux qui blasphémeroient le nom de Dieu et des saints dans les églises ou tous autres lieux consacrés au culte. Le blasphème dans les autres lieux publics sera puni de la rélégation.

- La chambre des communes, à Londres, vient d'adopter un amendement de M. Canning sur les lois céréales, qui modifie considérablement celui que le duc de Wellington avoit fait passer avec l'appui de l'opposition. L'état actuel des choses pour les grains est maintenu par là jusqu'au 1 m juillet 1838. Dans catte circonstanca, la motion du ministère a été appuyée par une majorité de 186 contre 52.

— Au nombre de 4 criminels qui ont été exécutés à Londres la semaine dernière, se trouvoit un facteur, condamné à être pendu pour avoir violé le secret des lettres, en décachetant une lettre qu'il étois

charge de remettre à son adresse.

L'assemblée nationale de la Grèce a rendu à Trésène, le 20 avril, un décret pour ouvrir et accepter un emprunt jusqu'à concurrence de cinq millions de piastres fortes, moyennant hypothèque sur les éomaines territoriaux, et a donné, par le même acte, plein pouvoir au président de la Grèce, comte Capo d'Istria, de négocier ce troisième emprunt et d'en stipuler les conditions.

Il a été lu, dans les églises grecques à Constantinople, un ordre qui prescrit aux femmes de cette nation de ne point paroître dans les rues sans voiles, et de ne pas porter de costumes contraires à la décence, ni de chaussures de la couleur de celles dont se servent les

femmes turques.

Les dernières nouvelles parvenues de la Géorgie annoncent qu'une bataille a eu lieu auprès d'Erivan, entre les Russes et les Persans, où ceux-ci ont été complètement défaits. Les Russes se sont emparés de la montagne d'Héraclius, qui domine cette ville. Le général en chef russe, Paskewith, alloit quitter Tiss pour se porter en avant.

Quelques indices font supposer que le fameux navigateur comta La Peyrouse auroit fait naufrage sur l'une des lles de Malicolo (Océanie), et qu'il y resteroit même encore quelques-uns de ses compagnons d'infortune. On a trouvé, dans ces parages, une croix de Saint-Louis, ainsi qu'une garde ou coquille d'épée en argent qu'on croit lui avoir appartenu. Ce dernier objet a été envoyé à Paris, au ministre de la marine, qui en a fait faire dernièrement un examen scrupuleux par l'administration des Monnoies. Il a été reconnu seu lement qu'elle étoit fabriquée et poinconnée à Paris vers 1777; mais les initiales et autres signes qui s'y trouvent ne sauroient prouvet qu'elle a appartenu à ce célèbre navigateur.

#### CHAMBRE DES PAIRS.

Le 19, la discussion a continué sur le budget.

Les orateurs entendus sont MM. le comte de Tournon, le vices amiral Verhuel, le duc de Choiseul, le marquis de Lally, le comte de Tascher et le ministre de l'intérieur.

Aucun autre orateur n'étant inscrit, la discussion générale a été

Le 20, après le résumé (1) de la discussion générale présenté par

<sup>(1)</sup> Nous sommes forcé de renvoyer au numéro prochain un extrait de ce résumé et d'un discours de M. de Lally.

M. le duc de Brissac, rapporteur, la délibération s'est ouverte sur les

articles du budget.

Les divers articles, jusques et y compris celui des frais de services et négociations au budget des finances, ont été adoptés agrès une discussion dans laquelle ont été entendus MM. le comte de Marcellus, le comte de la Roche-Aymon, le baron Pasquier, le comte de Chastellux, le comte d'Ecquevilly, le vicomte de Châteaubriand, le marquis de Marbois, le ministre des finances et le directeur-général des ponts et chaussées.

Le 21, les articles ont encore donné lieu à quelques discussions dans lesquelles ont été entendus MM. le vicomte Lainé, le comte Roy, le vicomte de Châteaubriand, le comte de Marcellus, le marquis de Marbois, le baron Pasquier, le comte de Tournon et le ministre des finances.

L'ensemble du budget a été ensuite adopté à la majorité de 128

voix contre 11.

### Affaire des troubles du collège de France.

On se rappelle que des désordres assez graves eurent lieu au collège de France et dans les places environnantes, les 10, 12 et 15 mai dernier, au cours d'un nouveau professeur, l'estimable M. Récamier. Quelques jeunes gens ont été arrêtés, et 6 d'entre eux ont été cités devant le tribunal correctionnel; ce sont les sieurs Peyronnet et Contet, étudians, prévenus d'avoir excité leurs camarades à la rébellion, let, étudians, prévenus d'avoir excité leurs camarades à la rébellion, let, dividiers et Couder, ouvriers, prévenus d'avoir tenu des propos provocateurs; Colloy et Vaulcher, ouvriers, prévenus d'avoir frappé des agens de police.

L'affaire a été appelée le 19. M. Levausseur, substitut du procureur du Roi, remplissoit les fonctions du ministère public. Plusieurs témoins ont été entendus et ont rapporté les différens faits, ainsi que les propos qui avoient été proférés. La principale déposition est celle de M. le baron de Sacy, administrateur du collège de France, lequel est entré dans de plus grands détails sur ce qui s'est passé dans l'in-

térieur du collège.

M. Levavasseur a ensuite pris la parole pour soutenir la prévention. Dans un éloquent réquisitoire, ce magistrat a exposé les faits et examiné leur criminalité avec autant de modération que de talent. Remontant d'abord à leur source, il a rappelé que le prétexte étoit l'élection que le gouvernement avoit faite de M. Récamier pour remplacer M. Laënnec. « Toutes les formes légales avoient cependant été. observées. Le docteur Récamier fut choisi : sa haute réputation, sa longue expérience, ses incontestables taleus, sembloient devoir justifier l'honneur qu'il recevoit dans cette circonstance; cependant le choix du Roi fut l'objet de réclamations, et l'on forma l'injuste projet de déserter le cours du savant professeur, et d'empêcher par des vociférations qu'il n'eût lieu. Quelle étoit, la cause de cette espèce d'a-

nimadversion? Manque-t-il de talens et de science? Personne n'osera le dire; mais on lui reproche la préférence que le Roi lui a donnée sur d'autres personnes qui auroient eu plus de droits que lui..... Des droits! Mais qui juge de ces droits, si ce n'est le prince? Mais est-ce

aux écoliers à juger de ces droits?.....

» Il est, dit-on, le représentant, l'organe d'un parti... D'un parti!
Oui, dans ces scènes de désordres, un parti s'est montré, et il a fait
voir sa résistance et son audace; mais ce parti est celui qui égare la
jeunesse, qui répand le trouble au milieu de nos cités. On dit que ce
professeur a certaines aversions, qu'il n'a pas partagé cerlaines alarmes chimériques, et qu'enfin, puisqu'il faut l'appeler par son nom;
il est Jésuite.... Il est Jésuite! Qui vous l'a dit? Dans ses cours publics, a-t-il mêlé à ses savantes leçons des déclarations de foi déplacécs? Non, Messieurs... Il est Jésuite! Je le veux'bien; mais qu'importe? il s'agit ici d'un médecin, d'un savant, et c'est à son égard
pousser un peu loin les investigations, Il est Jésuite. dites-vous......
La voilà donc cette tolérance tant vantée, cette liberté de conscience
si fréquemment invoquée par vous-mêmes, et refusée si impitoyablement à ceux qui ne pensent pas comme vous...

» Il falloit céder, a-t-on dit...... Comment, céder aux caprices d'une jeunesse mulinée, aux clameurs de quelques écoliers égarés? Si cet exemple eût été donné, de combien d'autres n'auroit-il pas été suivi! Aujourd'hui, des écoliers parviennent à se défaire de leurs maîtres, et demain, nous-mêmes, dont les opinions déplaisent aussi aux agitateurs, nous serons arrachés de nos sièges! Il falloit céder!...

Ce conseil n'a pu partir que d'une bouche ennemie. »

M. Levavasseur a ensuite retracé toutes les scènes tumultueuses dont nous avons été témoins. Des étudians en droit, et jusqu'à des ouvriers venant se joindre aux étudians en médecine; M. Récamier insulté et injurié plusieurs fois; une rébellion ouverte contre les commissaires de police et contre la Mirce armée; les violences contre les agens de l'autorité; des cris séditieux, et de paisibles passans obligés de prendre la fuite pour se soustraire à des vexations et même à des contributions forcées.

« A quoi attribuer cette essence, reprend l'orateur? A quoi? A ces odieuses déclamations qu'on adresse au peuple : on lui dit qu'il est tyrannisé; on lui représente l'administration comme oppressive; les hommes qui n'ont d'autres torts que d'adorer le Dieu qu'ont adoré leurs peres, comme méditant dans l'ombre l'asservissement du

peuple, et il les poursuit de sa rage insensée. »

Me Mérilhou, dans l'intérêt des sieurs Peyronnet et Collet, et les autres avocats des prévenus, ont cherché à disculper leurs cliens d'a-

voir provoqué les désordres ou d'y avoir pris part.

Le tribunal, après en avoir d'hibéré, et conformément aux conclusions du ménistère public, a condamné Peyronnet, Collet et Hardivilliers chacun à 5 jours de prison et 15 fr. d'amende, Colloy et Vaucher, à 3 mois de prison, et Couder à deux ans de prison et à cinq ans de surveillance. Ce dernier avoit été condamné autérieurement à cinq ans de prison pour vol, et à d'autres peines. On ne sera pas étonné de voir un tel homme se mêler à une sédition. Manuel du chrétien pour le temps des missions et pour le reste de la vie, nouvelle édition, augmentée des Cantiques des missions (1).

Ce volume est divisé en cinq parties. La première comprend des prières et pratiques de piété; la seconde, des instructions sur ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire; la troisième, des moyens pour s'établir solidement dans la grâce et pour y rentrer; la quatrième, des réflexions sur les fins de l'homme, sur le péché, et sur d'autres matières importantes; la cinquième, des cantiques pour les missions.

Ce livre, par les objets qu'il renferme, par le grand nombre d'instructions, d'avis, d'exhortations et de prières qu'il présente pour les besoins journaliers du chrétien, peut suppléer à d'autres ouvrages, et servir à exciter ou à ranimer la piété parmi les fidèles.

La Voie du pardon, ou Connoissance abrégée de ce qu'il faut faire et savoir pour approcher avec fruit du sacrement de pénitence (2).

Cet ouvrage, que nous avons déjà annoncé, est à sa troisième édition; il expliqué en détail les conditions requises pour obtenir le pardon de ses péchés dans le sacrement de pénitence, et traite successivement de l'examen, de la contrition et de ses qualités, de la confession, de la satisfaction, etc. Tout cela est pratique, et rédigé avec solidité et piété. Le prix modique du volume contribuera encore à en faciliter la propagation.

La Science pratique du crucifix dans l'usage des sacremens de pénitence et d'eucharistie, par le Père Grou (3).

Le Père Grou, Jésuite, sur lequel nous avons donné une notice no 788, a donné, comme on sait, plusieurs livres de piété, entre autres, la Science du crucifix en forme de méditations, et la Science pratique du crucifix, pour servir de suite au précédent. Ce second ouvrage se compose d'une suite de méditations où l'on considère le mystère de la croix sous les rapports des sacremens de pénitence et d'eucharistie. La piété dont le Père Grou faisoit profession, et le succès de plusieurs de ses livres, recommandent celui ci, qui porte une approbation en date du 5 mai 1789, et signée de l'abbé de Turmenyes, grand-maitre de Navarre. Il déclare que cet ouvrage, écrit d'un style modeste et touchant, peut nourrir et augmenter la ferveur des ames religieuses.

<sup>(1)</sup> In-12, prix, 1 fr. 75 cent. et 2 fr. 75 cent. franc de port.

<sup>(2)</sup> In-12, prix, 60 cent. et 90 cent. franc de port.

<sup>(3)</sup> In-12, prix, 1 fr. 50 cent. et 2 fr. 25 cent. franc de port.

Ces ouvrages se trouvent à Paris, chez Périsse, et au bureau de ce journal.

## Sur l'état de la religion catholique dans la Haute-Lusace.

Nous avons donné, il y a quelque temps (nº 1290), des détails sur l'état de la religion catholique dans le royaume de Saxe, c'est-à-dire, dans la partie placée sous la juridiction de M. Bernard Mauermann, évêque de Pella in part., et résidant à Dresde. Pour ne pas dépasser les bornes d'un article ordinaire de notre journal, nous n'avons point parlé de la partie de la Haute-Lusace, qui est sous la domination du roi de Saxe. L'histoire ecclésiastique de ce pays fournit, depuis l'époque de la réforme, des farts intéressans, et l'exposé de son état actuel attachera d'autant plus les lecteurs, qu'ils y apprendront des particularités entièrement neuves pour eux, et qui l'étoient du moins pour nous, avant la communication qu'a bien voulu nous faire un correspon-

dant parfaitement instruit de l'état des choses.

La Lusace est, comme on sait, une province d'Allemagne avec titre de marquisat; elle est située entre l'Elbe et l'Oder, au nord de la Bohême et à l'est de la Saxe. Elle est divisée en haute et basse; la première appartenoit à l'électeur de Saxe depuis 1636; Bautzen en est la capitale. La basse étoit partagée entre le roi de Prusse et l'électeur de Saxe. Ce partage a été un peu changé dans ces derniers temps. Dans la partie de la Haute-Lusace soumise au roi de Saxe, la juridiction spirituelle appartient au grand doyen du chapitre de l'église St-Pierre, à Budisse ou Bautzen; ce grand doyen est aujourd'hui M. François-George Loock, qui a le titre d'évêque d'Antigone in part. Le chapitre St-Pierre, un de ceux qui n'adoptèrent point la réforme, est composé de quelques vicaires et de 12 membres présidés par le doyen, qui est prélat mitré. Le prévôt seul est protestant, et jouit cependant du revenu qui lui a été attribué en 1624. Les trois chanoines capitulaires sont le senior ou doyen d'âge, le chantre et l'écolatre; ils sont aussi conseillers nés du consistoire catholique de Bautzen. Les autres membres du chapitre sont employés comme prédicateurs dans la cathédrale ou dans d'autres églises voisines.

Le chapitre de Budisse ou Bautzen fut soudé dans le 15° siècle, par Brunon II, seigneur de Bareuth et évêque de Missier, ce, fut his qui fit bûtir la cathédraie, élifice mejestueux en style gothique. Premislas II, roi de Bohême et Margrave de Lusace, vant en 1210 à Budisse, pour désigner le lieu où l'on devoit construire l'église. Les soudemens en furent jetés l'année suivante, et l'edifice étant achevé, le pieux Brunou en fit la dédicace le 25 juillet 1221. Bientôt il érigea cette église en collégiale, dont le premier prévôt fut Nicoles, et le premier doyen Hermann. Les fidèles jouirent de la paix sous l'autorité de l'évêque de Meissen ou Misnie jusqu'aux troubles excités par Luther; celui-ci chercha aussi à se former un parti en Lusace, et le prévôt de chapitre donna dans les nouveautés. En 1560, l'administration spirituelle de la Haute-Lusaco, qui dépendoit de l'évêché, de Meissen, fut transférée au doyen du chapitre de Bautzen, alors Jean de Leisentritt, qui étoit resté fidèle à la religion catholique, ainsi que les autres membres du chapitre. La manière violente par laquelle on attira au protestantisme le dornier évêque de Meissen, Jean de Haugwitz, seroit sans doute blamée des protestans les plus modérés.

La plus grando partie des habitans de Bautzen avoient deja passé au luthéranisme quand le 17 mai 1533, sous le doyen de Leisentritt, le conseil de la ville fit un accord avec une commission composée du grand bailli et du commandant. On convint de laisser le chœur aux catholiques et de céder la nefaux protestans. Ce chœur, où se trouvent le maître-autel, quelques autels latéraux, la chaire et les sonts baptismaux, est séparé par un treillis de la partie occupée par les protestans, et les catholiques ne peuvent célébrer leur office qu'à des heures déterminées. Les protestans ont pratiqué à un pilier leur autel et leur chaire où, d'après un ancien usage, le prédicateur catholique monte aussi le jour de Pâque. Le jour de la Fête-Dieu, la procession traverse la nef.; il a été réglé que les catholiques auroient droit d'entrer par la partie qu'occupent les protestans, et ceux-ci ne peuvent faire aucun changement dans

l'église, si ce n'est du consentement du doyen.

Quoique les protestans n'aient pas manqué d'inquiéter les catholiques en diverses rencontres, et qu'ils aient tenté sous la régence de l'évêque Schiller, et même sous l'évêque

actuel, d'opérer quelques changement, cependant leurs efforts out été inutiles, et les catholiques ont continué de
jouir de tous les droits qui leur sont reconnus en vertu de
la convention faite en 1635, sous la protection des maistins
d'Autriche et de Saxe. La tolérance règhe aujoint hui entre
les diverses communions, en dépit des sarcasmes et des injures de quelques journalistes et écrivains protestans qui
semblent travailler à faire haïr les catholiques, et à jeter des
semences de discorde entre des frères. On a vir avec plaisir
les sentimens de bienveillance qui ont été exprimés dans le
cours de l'année dernière, à l'occasion du jubilé sacerdotal de l'évêque, M. Loock; les officiers du régiment des
gardes-du-corps ont présenté en cette rencontre au prélat
tin poème de félicitation, composé par un ministre protestant de la Lusace.

Outre l'église de Saint-Pierre, il y en a encore à Bautzen une autre pour les habitans de plusieurs villages voisins. Un prêtre du chapitre y fait les fonctions de curé, et a deux vicaires. Comme il y a dans les environs beaucoup de descendans des anciens Vandales, on y prêche dans leur langue. Près du grand chapitre, se trouve une bonne école pour la jeunesse catholique des communes allemandes et vandales; elle est surveillée par un prêtre du chapitre, et l'instruction y est confiée à d'excellens maîtres; cette année, le nombre des élèves de trois classes est de 162. La poe pulation ca holique de Bautzen et des environs est d'environ 1200 ames, en y comprenant les Vandales, et le nombre total des catholiques dans la Haute-Lusace qui dépend du roi de Saxe est de 18,000 ames.

Les legs faits en divers temps par les membres du chapitre et pur les curés de la Lusace, out mis le chapitre en état d'encourager parmi la jeunesse l'étude des tettres et la vocation au sacerdoce. A cet effet, on a fondé à Prague un séminaire pour les Vandales qui désirent faire leurs études, et la direction de cet établissement est confiée par le chapitre à un prêtre, qui est régent du séminaire Si-Pierre. Les Cèves y sont admis mojennant une pension très-modique, ou même gratuitement; ils suivent les cours de théologie à l'université de Prague, et lorsqu'ils ont fini leurs études, ils retournent exercer le ministère dans leur patrié. Malheureusement la ville de Wittgenau et les paroisses envi-

ronnantes de Laubau ayant été cédées à la Prusse en vertu du traité de Vienne en 1815, les pieuses fondations pour favoriser l'éducation de la jeunesse out eu le même sort; ce qui prive le séminaire de Prague d'une partie des secons dont il jouissoit. Depuis quelques années, on reçoit aussi dans ce séminaire des jeunes gens du royaume de Saxe qui se destinent à l'état ecclésiastique, et qui ne peuvent étudier la théologie dans leur pays, Leipsick étant la seule université du royaume.

A quelques milles de Bautzen est l'église d'Ostro, nou-vellement bâtic par le chapitre, et desservie par un chanoine qui fait les fonctions de curé; cette église sert de paroisse pour plusieurs villages d'alentour. Ce lieu possède aussi une école bien montée où l'instruction se fait en lan-

aue vandale.

Tout près d'Ostro, à huit lieues de Dresde et à 4 de Budisse, est un couvent de l'ordre de Citeaux, appelé Mariens tern ou étoile de Marie, et plus communément Morgenstern ou étoile du matin; c'est une abbaye de religieuss foudée en 1967 par l'évêque de Meissen, Bernard de Kamenz et ses deux frères. L'abbesse est choisie parmi les religieuses, qui sont dans ce moment au nombre de 36; elles sont soumises à la juridiction d'un prélat de leur ordre, qui veille à l'observation de la règle. L'église du couvent, batie en style gothique, a un beau maître-autel, six autels latéraux et des monumens érigés à la mémoire de plusieurs seigneurs. Dans la chapelle de la communion, on montre la place où, suivant la tradition, le fondateur du monastère resta enfoncé dans un marais, et en fut délivré au lever de l'étoile du matin, ce qui a donné lieu au nom du couvent. L'abbesse actuelle, Vincente Marschner, est âgée de plus de 80 ans, et a célébré en 1813 la 50° année de sa réception dans l'ordre; elle est abbesse depuis 27 ans, et en 1835 elle consacra à l'amélioration des écoles une somme qui lui étoit échue d'après la loi du pays, par la mort d'un particulier qui n'avoit point fait de testament. En outre, cette abbesse a formé une maison d'éducation pour les jeuns personnes, dans le beau bâtiment construit il y a quelques années sous la direction du prévôt Kaugner, membre du chapitre et couvent d'Osseg en Bohême. Depuis le mois de novembre dernier, quelques religieuses se vouent à l'éducation des jeunes filles de Lusace et de Saxe.

Dans les domaines du couvent sont plusieurs peroisses qui, du temps de Luther, résistèrent au torrent de la séduction. A Krostwitz, un de ces villages, à une demi-lieue du couvent, est une helle église desservie par un curé et deux chapelains qui, outre plusieurs villages catholiques réunis à leur paroisse, dirigent encore des catholiques disséminés dans un grand nombre de villages protestans; l'école du lieu est très-fréquentée. A Nebelschutz, autre village à une lieue du couvent, est aussi une belle église desservie par un curé et un chapelain. Les villages réunis à cette paroisse y envoient leurs enfans à l'école. Ce lieu sert aussi de paroisse pour les catholiques de Camenz, quoique cette ville ait une église bâtie en 1238, et qui servoit autresois au couvent de Marienstern; mais on n'y fait plus l'office qu'une fois par an, le jour de sainte Madeleine. Le troisième village est Relwitz, où il n'y avoit autrefois qu'une chapelle; on y conservoit une image de la sainte Vierge, et on y alloit en pélerinage. Une belle et grande église y a été élevée en 1778; l'image de la sainte Vierge y a été déposée, et deux religieux viennent de Marienstern pour y célébrer l'office. Le couvent a établi une école pour les enfans, qui sont au nombre de plus de cent.

Dans la petite ville de Wittgenau, qui est sous la juridiction de l'évêque de Breslau, il y a, outre l'église paroissiale, un hôpital avec une autre église et une école très-fréquentée. Il y a dans la ville un curé, deux chapelains et un prê-

tre directeur des écoles.

Le couvent de Marienstern possède encore en Saxe la petite ville de Bernstaedtel, à 7 milles; il y a là une chapelle. A trois lieues de Bautzen est le village de Ratibor, où il y a un curé et un chapelain, avec une école pour les environs.

A deux milles de Zittau et autant de Goerlitz, dans une vallée agréable, sur la Neisse, est situé le couvent de Marienthal ou vallée de Marie, occupé par des Cisterciennes. Ce couvent fut fondé en 1231 par Cunégonde, femme de Wenceslas III, roi de Bohême; démoli dans la guerre des Hussites, il fut rebâti depuis plus à la moderne. Outre l'abbesse, il y a un prévôt et deux chapelains. Le couvent est, comme Marienstern, sous la juridiction du général de l'ordre.

Non loin de là se trouve la petite ville d'Ostrits, qui a un

curé, chanoine de Budisse, et deux chapelains. L'école, qui se tient dans un bel édifice, est bien dirigée, et compte aujourd'hui 370 enfans. La maison fut commencée en 1819 et achevée en 1821; elle est surveillée par un recteur et un

sous-recleur.

Sous le patronat du couvent de Marienthal sont les paroisses catholiques de Gruna, de Kænigshein et de Seitchendorf, dont chacune a son cuté et son école. L'abbesse a aussi le droit de patronat sur la commune de Janerich, cédée à la Prusse par le traité de Vienne; l'église sut baile dans le que siècle par saint Wenceslas, et est une des plus riches de la Lusace. Elle est actuellement sous la juridiction de l'évêque de Breslau, ainsi que le couvent de Laubau, de L'ordre de Ste-Marie-Madeleine la pénitente, qui a été cédé à la Prusse par le traité de Vienne, comme les communes catholiques de Guntersdorf, de Hennersdorf et de Praffendorf, toutes trois sous le patronat de la prieure de Laubau. Le couvent de Lauhau fut fondé en 1326 par le duc Henri de Janer; il a une prieure, un prévôt et un chapelain. Depuis 1817, les religieuses s'appliquent aux œuvres de charité et soignent les malades de leur sexe. Ce couvent, avant d'être mis sous la juridiction de l'évêque de Breslau, dépendoit du chapitre de Budisse, et le doyen en étoit prévôtet visiteur perpetuel.

Dans la Basse-Lusace a existé jusqu'en 1817 le riche couvent de Neuenzelle, de l'ordre de Citeaux, dont le piclat étoit premier député aux Etats du pays. Fondé en 1234 par Henri l'Illustre, ce monastère s'étoit maintenn pendant plus de 300 ans au milieu du protestantisme. Le prélat avoit la juridiction ecclésiastique sur plus de 33 villages, à 14 milles à la roude; mais ce qu'avoient respecté tant de troubles et de guerres a été envahi en pleine paix. Les élèves catholiques qui étudioient dans le séminaire établi depuis plus de 20 ans, ont été renvoyés, et le couvent a été cédé aux çandidats protestans destinés pour l'éducation. On n'a laissé aux catholiques que l'église du couvent, desservie par un curf et deux vicaires sous la juridiction de l'évêque de Breslau, On a peine à concevoir cet envahissement sous une régence juste et loyale; c'est un nouvel exemple à ajouter à mille autres, pour prouver comment les protestans enten-

dent la tolérance.

Flows ne finirous point ce petit tableau cons remarquer exec quelle sagesse les anciennes institutions out été respectées dans le royaume de Saxe, au milieu d'un terriblé fou-le versement, et parmi la contagion d'exemples contraires. Cette réserve est un nouveau titre de la pieuse maison royale de Saxe à la vénération et à la reconnoissance des peuples.

ģ.

## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Paris. Les processions de l'octave de la Fête-Dieu n'ont pas été moins favorisées par le temps que celles du dimanche précédent. Le Roi et la samille royale ont assisté à la procession de la paroisse à St-Cloud; M. le Dauphin y étoit avec son auguste père. S. M. s'est rendue à huit heures et demic du matin à l'église. La procession est allée au château, où elle a fait station à la chapelle, et elle est revenue par le même chemin. Le Roi étoit accompagné de M. l'évêque d'Hermopolis, et de ses officiers de service. Les gardes-du-corps escortoient le saint sacrement. Dans la chapelle du château, les enfans de France ont recu la bénédiction du saint sacrement.

- A Paris, les processions des paroisses ont partourn d'autres quartiers que le dimanche précédent, et de nouveaux reposoirs avoient été dressés, soit par les soins de dissérentes administrations, soit par ceux des fidèles. On a remarqué entr'autres le reposoir établi à l'hôtel du ministère des affaires ecclésiastiques, rue des Saints-Pères. Une grande voile couvroit toute la cour, dont le pourtour étoit tendu en gramoisi. L'autel s'élevoit dans le fond, en face de la porte, et étoit fort bien décoré. Des caisses d'orangers et d'arbustes étoient rangées symétriquement. Ce reposoir, dressé avec jautant de magnificence que de goût, a servi pour deux processions, celle de l'Abbaye-St-Germain, qui s'est faite de bonne heure, et celle de St-Thomas-d'Aquia, qui a eu lieu après la grand'messe.
- M. l'abhé Breteau de la Guerétrie, curé de Vitré, qui uvoit été nommé à l'évêché de Vannes, a prié le Roi d'a-gréer son refus. La nouvelle de sa nomination avoit perté

la désolation dans sa paroisse, et avoit vivement affecté le modeste pasteur; il a fait valoir surtout des raisons de santé, et S. M. a eu égard à ses représentations.

- L'œuvre des bons livres, formée à Bordeaux et autorisée par des ordonnances du vénérable M. d'Aviau, en date du 15 novembre 1820 et 11 novembre 1825, vient aussi de recevoir de son digne successeur des témoignages d'intérêt et de bienveillance. On sait que cette œuvre est la première de ce genre formée dans le royaume, et nous avons parlé plusieurs fois du plan qu'elle a adopté, et des bons effets qu'elle a produits. Elle a été créée par les soins d'un ecclésiastique sage et zélé, M. l'abbé Barrault, qui continue à la diriger avec la même intelligence et le même succès. Sur sa proposition, M. de Cheverus, archevêque de Bordeaux, a rendu, le 8 mars dernier, une ordonnance relative à la formation d'un bureau pour l'examen des livres qui doivent entrer dans le catalogue de l'œuvre et dans la formation des dépôts. Ce bureau est composé du directeur et du vice-directeur de l'œuvre, et des supérieurs et professeurs des séminaires de la ville; il est autorisé à s'adjoindre les ecclésiastiques de la ville et des environs qu'il croiroit propres à le seconder. L'ordonnance statue sur la manière dont le bureau doit procéder, et charge le bureau de proposer ses vues pour la formation d'une bibliothèque véritablement chrétienne. La solennité de l'association, qui avoit été chuisie par feu M. d'Aviau pour la fête patronale de l'œuvre, a 'été célébrée dans l'église de St-Paul le lundi '26 mars dernier; M. l'archevêque officia pontificalement à la grandmesse, et prononça le soir un discours sur les avantages des bonnes lectures; il en prit occasion de louer l'œuvre dont il s'est déclaré le protecteur, et de féliciter ceux qui l'ont établie et qui la soutiennent. Le lendemain, il y a eu une réunion de l'association; les curés et ecclésiastiques de la ville, beaucoup d'associés et de personnes de distinction se sont réunis à deux heures dans une des salles de l'archevêché, ct M. l'archevêque a bien voulu présider la séance. M. l'abbé Barrault a prononcé un discours où il a rappelé l'origine et les progrès de l'œuvre. Les dépôts établis dans le diocèse comprennent non-seulement des livres de piété, mais des livres d'histoire et de littérature. Le bureau d'examen étahli par M. l'archevêque contribuera encore au succès de

l'œuvre; déjà elle a recueilli d'honorables témoignages de la bienveillance du saint Père, savoir, des indulgences propres à augmenter le zèle des associés. De semblables associations se sont formées à Lille, à Tours, à Grenoble, à Nantes, à Autun et dans d'autres villes, et on a demandé de Saintes et de Montpellier les réglemens de l'œuvre à Bordeaux, pour servir de modèles. Le nombre des dépôts est aujourd'hui à Bordeaux de 16, et de 46 dans le reste du diocèse. Le total des volumes est de 14,000; les recettes se sont montées à 14,500 fr., et les dépenses totales à 27,450 fr. L'excédent des dépenses, dit le rapporteur, est propriété de l'œuvre, et le don lui en a été fait bien volontiers; ce qui ne laisse guère lieu de douter quel est ici le donateur modeste qui a parlé si brièvement de ses bienfaits. Après ce compte rendu, M. l'archevêque a témoigné de nouveau au directeur et aux associés sa satisfaction, et les a exhortés à continuer leurs travaux.

- Lors des mouvemens presque séditieux qui eurent lieu le mois dernier parmi les étudians en médecine, à l'occasion ou sous le prétexte du cours de M. Récamier, le Constitutionnel se donna le plaisir d'annoncer qu'une révolte venoit d'éclater aussi à Si-Acheul, et qu'on avoit été obligé de renvoyer quarante élèves. Il n'y avoit pas le moindre fondement à ce bruit; mais c'étoit une diversion imaginée par les chess du parti pour jeter du ridicule sur des hommes respectables, ou peut-être un avis charitable qu'on vouloit donner aux élèves des Jésuites, et un encouragement à essayer une petite révolution. Malheureusement cette tactique a tout-à-fait échoué; les élèves de Saint-Acheul n'ont pas l'avantage de lire le Constitutionnel, et sont privés, par conséquent, des leçons salutaires qu'ils pourroient retirer d'un journal si sage, si impartial, si juste appréciateur des hommes et des choses. Les élèves de St-Acheul auroient donc ignoré la nouvelle annoncée dans ce journal, si elle ne s'étoit trouvée répétée dans quelques journaux de province. Cette nouvelle les a fort étonnés, car ils ne connoissent pas encore toute la mauvaise foi de nos ennemis. Un de ces jeunes gens a donc écrit une lettre qui nous a été communiquée, et qui porte tormellement que rien n'a pu donner la moindre occasion au bruit répandu; et que ce ne peut être là qu'un nouvel artifice du parti conjuré contre la religion et contre ceux qui la fent aimer par leurs instructions et par leurs exemples.

- Dans la discussion qui eut lieu au parlement d'Angleterre, en mais dernier, sur les demandes des catholiques, M. Peel, alors secrétaire d'Etat pour l'intérieur, et un de leurs adversaires les plus déclares, prononça un discours ou il tournoit en ridicule la doctrine et les pratiques des catholiques; nous en avons cité quelque chose nº 1315. Une assertion du secrétaire d'E'at a surtout excité de vives réclamations; il a prétendu que les catholiques avoient mis à l'écart le second commandement du décalogue, et il en a conclu qu'ils autorisoient l'idolâtrie. Il cita, pour le prouver, na petit Catéchisme catholique fort abrigé, pour les enfans, où tous les commandemens ne se trouvoient pas C'est sur une telle preuve que le secrétaire d'Etat a fondé l'accu-ation la plus grave et la plus odieuse. Les catholiques anglais ont été fort sensibles à un reproche de cette nature; et, dans une réunion qui eut lieu à Londres le 19 mars, pour délibérer sur le rejet de leur pétition, on se plaignit vivement d'une estaque si injuste. Le duc de Norfolk, qui présidoit la réunion, s'étonna d'une telle accusation de la part d'un ennemi qui jusque-là du moins s'étoit montré plus généreux. Le noble lord lut un extrait d'un ouvrage protestant qui justificit les estholiques. Il est vrai que quelques Catéchismes catholiques ne distinguent pas le second commandement du premier : mais la division des versets de l'Ecriture est, comme on sait, une chose arbitraire, et quelques-uns regardent le second commandement comme faisant partie du premier. Comment M. Peel, avant de hasarder cette accusation, n'a-t-il pas pris soin de vérisier le fait? On lut, dans la même séance, une lettre du docteur Murray, archevêque de Dublin, sur le discours de M. Pecl. Dans cette lettre, datée de Dublin le 16 mars, le prélat discute le reproche du secrétaire d'Etat. Il est impossible, dit-il, que l'honorable membre croie sérieusement que les catholiques n'almottent pas le second commandement de Dieu. Les catholiques adme tent les dix commandemens comme les protestans; mais ils diffèrent dans la manière de les compter. Dans plusieurs des Catéchismes · usités en Angleterre, en réunit ensemble ce que les protestans partagent en deux commandemens; mais aucun n'onist d'énoncer le précepte contre l'idolatrie. Ainsi, la manière la

plus abrégée dont le premier commandement est exprimé est celle-ci : Je suis le Seigneur votre Dieu, et vous n'aurez point d'autre Dieu que moi. Mais dans le Catéchisme de Douai, et dans d'autres livres d'instruction et de piété usités en Angleterre, le premier commandement est inséré au long tel qu'il se lit dans l'Exode, et l'interdiction la plus formelle du culte idolatrique s'y trouve exprimée. Le docteur Murray termine sa lettre en disant que le reproche d'idolâtrie contre les catholiques, et la preuve qu'on prétend tirer d'un Catéchisme, peuvent être une ruse propre à faire impression sur quelques esprits grossiers dans une réunion de protestans prévenus et disposés à s'é hauffer contre les catholiques; mais qu'une telle accusation est incroyable dans la bouche d'un homme grave et instruit, et devant une assemblée de gens bien élevés. Il résulte de là du moins une remarque importante, c'est que les adversaires des catholiques, soitant du champ des raisonnemens et de la controverse, descendent aux ressources moins décisives de la fausseté et de la calomnie. De tels moyens ne peuvent avoir un long succès au milieu d'une nation spirituelle et loyale.

### NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. V. ilà la censure établie, on s'attendoit à cette mesure qu'as voient rendue nécessaire les emportemens, d'une licroce toujours croissante. Les journaux penvent se vanter qu'ils ont eux mêmes provoqué l'ordonnance; on cut toléré une opposition d'ec te innoderée, on n'a pas eru devoir souffsir plus long-temps une opposition qui passoit toutes les bornes, qui souffloit la haine et le mécontentement, qui appeloit même la révolte.

- Une ordonnance du Roi, en date du 24, porte qu'à dater de ce jour les lois des 31 mars 1820 et 24 juillet 1821 sont remises en

vigueur.

D'après une autre ordonnance du même jour, il y aura, à Paris, auprès du ministre de l'intérieur, un bone orchargé de l'examen préalable de tous les journaux et écrits périodiques, lequel sera composé de 6 censeurs nommés par le Rei sur la présentation du, ministre, Le travail de, ce buréau sera dirigé par M. de Leardoueix, chef, de division au ministère de l'intérieur, et chaque noméro de journal, avant d'être imprimé, devra être revêtu d'un visa de ce buréau, lequel sera donné par M. de Liège, nommé à cet effet sercrétaire du fureau de censure. Dans les départemens, les préfets nommeront un ou plusieurs censeurs pour l'examen préalable des journaux, Un conseil de 9 membres, nommés par le Roi sur la présentation du ministre de la justice, sera chargé de la surveillance de fa

censure, et le bureau de censure à Paris lui adressera, une fois par semaine, un rapport de ses opérations. Les censeurs des départemens lui rendront compte des leurs une fois par mois. Enfin, lorsqu'il y aura lieu, en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mays 1820, il y aura suppression provisoire d'un journal ou écrit périodique. Elle sera prononcée par le Roi, sur le rapport du garde-des-secaux, qui aura dû prendre l'avis de ce conseil de surveillance.

— Sont nommés membres du conseil de surveillance de la censure, MM. le vicomte de Bonald, président; le marquis d'Herbouville, vice-président, et le comte de Breteuil, pairs de France; de Frenilly, Olivier et de Maquillé, députés; le baron Cavier et de Guil-

hermy, conseillers d'Etat ; de Broe, avocat-général à Paris.

— Les membres du bureau de censure institué à Paris sont MM. Levacher-Duplessis, ancien avocat aux conseils du Roi; Fouquet, archiviste de la couronne; Couvret de Beauregard, ancien sous-préfet; Pain (Joseph), homme de lettres; Rio et Caix, professeurs d'histoire.

— La session a été close le 22. L'ordonnance de clôture a été apportée à la chambre des pairs par le président du couseil des ministres, et par les ministres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et des affaires ecclésiastiques. Cette ordonnance a été portée en même temps à la chambre des députés par le ministre de l'intérieur. Avant que M. Ravez en eût donné lecture, M. B. Constant avoit demandé à parler sur la rédaction du procès-verbal; mais comme le ministre avoit lui-même demandé la parole pour la présentation de l'ordonnance, M. le président, d'après le réglement, a dû l'accorder à M. Corbière, et M. B. Constant n'a point été entendu. Aussitôt après la lecture de l'ordonnance seyale, les chambres se sont séparées aux cris de vive le Roi!

— M. le vicomte Edouard de Peyronnet, avocat-général à la cour royale de Paris, et fils de M. le garde-des-sceaux, est mort à Paris, dimanche dernier, à la suite d'une grande maladie, après avoir reçu les sacremens avec beaucoup de courage et d'édification. Ce jeune magistrat n'étoit âgé que de 31 ans, et avoit déjà fait preuve de beaucoup de talent. Quelques jours auparavant, M. de Castelbajac, directeur-général des douanes, a également perdu son fils, qui don-

noit les plus grandes espérances.

— Un trait de délicatesse ne sauroit étonner dans un magistrat français. M. Th. de P., président honoraire au tribunal de V., avoit droit par ses services à une pension de retraite. On lui dit que, pour l'obtenir, il devoit fournir un certificat constatant les infirmités contractées dans l'exercice de ses fonctions. Sa conscience répugnoit attester ce qui n'étoit pas; il répondit qu'il aimoit mieux se priver d'une ressource utile que d'user d'un moyen qui lui paroissoit condamné par le respect pour la vérité. M. le procureur-général de la cour de D., en lui témoignant ses regrets, lui a exprimé aussi combien il admiroit ce noble désintéressement, si digne de la conduita honorable que M. Th. de P. a toujours tenue soit dans l'exercice de ses fonctions, soit dans les circonstances les plus délicates et les plus périlleuses.

— Le collège électoral de Meaux a terminé ses opérations le 23. Le nombre des électeurs étoit de 281: majorité absolue, 141. Le général Lafayette a justement obtenu 141 suffrages, et a été en conséquence proclamé député de cet arrondissement. Son concurrent, M. Tronchon, n'a obtenu que 139 voix. Tous deux étoient candidats de l'opposition.

— À l'exemple du maire de Lille, le maire d'Arras, baron de Hauteclocque, vient de publier une proclamation dans laquelle il annonce à ses administrés qu'ils auront le bonheur de posséder le

Roi dans leurs murs dans le courant de septembre prochain.

— Une catastrophe épouvantable vient de frapper le village de Goncelin, à quatre lieues de Grenoble. Le 14 de ce mois, sur les dix heures du soir, une trombe d'eau, d'un volume sans exemple, s'est précipitée sur les montagnes au bas desquelles est placé ce village. En un instant, ce torrent a déraciné les arbres et détaché une masse de rochers qu'il a entraînés sur le village. Toutes les maisons ont été renversées ou ensevelies sous le gravier; habitans, bestiaux, tout a péri. Plus de 60 personnes ont été, dit-on, retirées sans vie de ces décombres. Le même jour, un orage a fondu sur la ville de Mende (Lozère) et sur les environs, et a causé beaucoup de ravages; plusieurs personnes ont été tuées par la foudre. Les pluies qui accompagnent ces orages si répétés ont formé des torrens si considérables dans le Puyde-Dome, que plusieurs maisons ou moulins ont été entraînés à Vicle-Comte, et que cinq personnes ont péri au milieu de ce nouveau désastre.

- Un soldat du 5° régiment de la garde royale, qui est en garnison à Rouen, le sieur Hamon, agé de 19 ans et demi, a sauvé, le 19 de ce mois, une dame qui étoit tombée dans la Seine auprès de cette ville, et qui alloit périr si ce brave militaire ne s'étoit précipité courageusement dans la rivière pour l'en retirer.

— Il a dû y avoir, le 22, une brillante cérémonie à Aranjuez. S. M. la reine d'Espagne a fait présent, aux Cordeliers, d'un tableau qu'elle a fait faire en l'honneur du sacré Cœur de Jésus. Ce tableau a dû être inauguré en grande pompe, dans la chapelle de l'église du couvent

consacré à cette dévotion.

— On annonce, comme une nouvelle preuve de tolérance de la part du gouvernement des Pays-Bas, que le gouverneur d'une province a demandé, à l'archiprêtre du district, une liste contenant les noms des jeunes gens qui étudient à Saint-Acheul, et que le but de cette information inquisitoriale est d'observer les parens et les tuteurs de ces ensans.

- Le gouvernement du canton de Schwitz (Suisse) a adressé à plusieurs cantons une circulaire, dans laquelle il déclare que, de concert avec Fribourg et le Valais, il portera des plaintes à la diète contre

une multitude d'écrits dirigés contre la religion catholique.

Le Journal du commerce avoit dit, dans son numéro du 6 juin, que des Français résidant à Vienne avoient reçu l'ordre de quitter cette capitale. L'Observateur autrichien du 15 juin donne un démenti positif à cette assertion.
 Robert Taylor, fameux déiste anglais, dont nous avons déjà

parlé plusieurs fois, vient d'être déséré de nouveau en jugement à Londres, pour la société qu'il dietge sous le nom dérisoire de Société de l'évidence du christianisme. Il est accusé d'avoir, avec d'autres in dividus, ourdi une conspiration tendant à attrer le ridicale et le mépris sur N. S. J. C. et sur la religion chrêtienne, en faisa et certaines lectures blasphématoires dans canon-street, dans la cité de Londres, et en faisant imprimer et publier certains libelles blasphematoires. Il s'est défenda avec jactance, protestant qu'il croyoit bis n en Dieu, mais qu'il n'étoit pas chrétien. Enfin, après l'audience, il a cté reconduit en prison.

Les dernières séances de la chambre des pairs ont été marquées par quelques discussions que nous ne pouvons présenter que fort en abrégé. On sait que, dans la séance du 18, M. le vicemte de Chateaubriand prononça un discours où il parla peu du budget, mais beaucoup de la politique extérieure et intérieure, de la gade nationale, de Saint-Domingue, de la censure d'une création de pairs, des Grees, etc. Il exposa ses alaimes ou plutôt ses terreurs, annonça qu'il voteroit contre le budget, et attaqua tout le système du ministère.

M. le marquis de Lally, qui porta la parole le lendemain, combattit le discours précédent. Il s'étenna de tant de conjectures vagues et d'annonces sinistres. Pour lui ; il regrette qu'eur ait retiré la loi sur la presse, qui cut été une digue contre la li-cuce. Il veit a ce peine es tte effervescence qui usurpe le nom d'opmion publique. Il rectifia, que que al égations peu exactes de l'orateur sur la panie anglaise, et finit en déplorant les sinistres prophéties que la chandre avoit entendues.

Le 20, M. le duc de Brissac, rapporteur de la commission, présenta son résunié, qui fut empreint du même esprit de modération et de sagesse que son rapport. En répondant à quelques observations critiques, il sut garder une réserve pleine de dignité, comme on le verra par les courts extraits que nous pouvons présenter:

i « La discussion, Messieurs, ne s'est pas tellement prolongée, qu'un résumé fût d'absolue nécessité; ce que vous avez entendu est encore présent à votre mémoire : mais vous écouterez pent-être avec quelqu'intérêt une rapide analyse des observations et des vues nouveles que vous avez déjà remarquées dans les discours de nos nobles collèques; car c'est le po-inif que cherche toujours votre commission du bindget. Vous l'approuverez, sans doute, de rester fidèle au préncipe qui l'a constamment dirigée don ses investigations; vous l'approuverez de mettre de côté toutes cés questiens, que nous ne samions du reste comment rattache à la foi de finances. Nous pensions, et nous pen ous encore, Messieurs, que vous nous demandiez sculement quelques lounières sur des objets que chacun de vous ne pouvoit étudier avec le même fruit qu'on rêtire d'une discussion approfondie, où chacun apporte le tribut d'études préliminaires et d'observations recueillies dans le silence du cabinet.....

" a Desvoum d'áilleurs que chacun de nous est libre d'apparler à enttatribune, servit il su pouvoir de volve commission d'est faire, pour ainsi dire, d'objet d'une persposition formolée? La liberté de non débats autorise le dévelupement de toutes les opinions : ainsi, tibrébats autorise le dévelupement de toutes les opinions : ainsi, tibrébats autorise le dévelupement de toutes les opinions : ainsi, tibrébats autorise le dévelupement de nonsées qui l'oppressent ; il est seuf juge des limites où l'expression de sa pensée doit se renfermer; la chambre décide ensuite s'il a dépassé la borne. Mais un rapponteur qui : à l'occasion du budget, entreprendroit de vous parles de la presse, de la censure, des coups d'Etat, se flattervit vainement d'un favorable accueit; très-certai ement il cut été désavoué d'avance par la commission. Nous nous contenterons de cette réponse à l'égerd d'un de nos nobles collègues qui a parlé le dernier dans la séance d'hier, et qui nouva traités avec quelque sévérité, comme, pour nous foire expier l'indulgence trop bienveillante que, peu d'instans aupa-

ravant, nous avoit accordée un noble marquis.

» Nous ne nous effaroucherons pas du reproche qu'on n'aveit pas encore adressé à une commission des finances, de nous être particulierement occupés des intérêts matériels. Nous n'ignorous pas la place élevée qu'occupent dans l'ordre social les intérêts moraux, et nous sommes prêts à les défendre en toute occasion; mai comme nous n'avons pu deviner en quoi ils étoient compromis par un bu lget qui a tant de resemblance avec ceux que vous avez votés jusqu'ici, et dont ils n'avoient recu aucune blessure, nous n'aurions trouvé nul motif pour nous can tituer les défenseurs de paincipes non attaqués. On peut trouver quelque plais r à rompre des fances; mais encore fant-il pouvoir compter sur des spict teurs l'énévoles. Si les théories ont leur mérite, un budget n'est guère qu'une série de faits, et c'est aux faits que nous nous sommes attachés. Nous vous avons soumis nos observations, indiquant ce qui nous parois oit bien, disant franchement ce qui pourroit être mieux, réclamant des améliorations, revenant sur les vieux émis les années précédentes pour en sol icitor de nouveau l'accomplisement. Vous jugerez, Messieurs, si mous avons rempli notre tache. »

Préparation à l'enseignement du petit Catéchisme, suivie de l'ordinaire de la messe et de prières (1).

Ce titre est assurément fort mode le ; une Preparation à l'ensaignement du Catéchisme, ce n'est pas là, sans donte, afficher de trop bautes prétentions. L'auteur pareit n'avoir eu d'autre but que de facieiter aux enfans l'intelligence du Catéchisme, et de graver dans feur e-prit les vérités de la religion par des explications courtes et simples. Il tache de se mettre à leur portée; et quand il est ob igé d'emp'oyer des termes qu'ils peuvent ne pas connoître, il a soin de les expliquer en aute.

Cut écrit se divise en deux parties; la 120 se compose de trente et une

<sup>(1)</sup> In 18, prix, 1 fr. papier ordinaire, et 1 fr. 50 cent. papier velin avec gravures. A Paris, chez Mequignon-Junior, et au lureau de ce journal.

instructions sur les principales vérités de la religion, les mystères, les sacremens, les vertus, les péchés capitaux, les fins de l'homme ; le jugement dernier se trouve néanmoins omis. La seconde partie renferme des pratiques journalières, des pratiques de dévotion, la journée de l'enfant chrétien et les souvenirs de l'enfant pieux. Dans tout cela, nous avons vu beaucoup de bonnes choses, et nous ne sommes point surpris que le livre ait été approuvé, comme on le dit, par quelques ecclésiastiques. L'auteur se montre favorable aux pratiques de piété; toutefois, en trois ou quatre endroits, il semble s'écarter de sa réserve ou de sa précision accoutumée. Les personnes qui vivent dans le monde, dit-il, se confessent ordinairement quatre fois l'année : cela est-il bien exact, et les personnes chrétiennes, même en vivant dans le monde, ne s'approchent-elles pas plus souvent des sacremens? Ailleurs l'auteur dit que les enfans ne sont point obligés à jeuner et à faire maigre : cela n'est-il point trop général? On s'accorde à dire que les enfans ne sont point obligés au jeune; mais sont-ils également dispensés du maigre, ou du moins jusqu'à quel âge le sont-ils? La décision de l'auteur est vague, et auroit besoin de quelque explication.

L'auteur dit quelque part que l'ordre de Saint-François désigne les Capucins fondés, c'est-à-dire réunis par lui : mais les Capucins ne sont qu'une branche de l'ordre de Saint-François, et cet ordre compte plusieurs autres branches, qui ont été fort répandues et qui ont rendu de grands services à l'Eglise; quelques-unes de ces bran-

ches subsistent encore, au moins hors de France.

Nous espérons que l'auteur, qui est une dame distinguée par son esprit, accueillera avec indulgence es observations, qui, au fond, n'ôtent rien au mérite de son travail. L'important, dans un livre de cette nature, est l'exactitude dans la doctrine et le bon choix des prières: or, sur l'un et l'autre point, nous n'avons rien remarqué qui puisse donner lieu à la critique.

L'ouvrage est dédié à M. le duc de Bordeaux, et l'auteur croit

qu'on peut le donner à un enfant dès qu'il sait lire.

Les Discours de Flavien et de Libanius à Théodose, traduits en français, par M. Genin, et annoncés dans notre nº 1333, sont du prix de 2 fr. et 2 fr. 50 cent. franc de port, et se trouvent chez Rusand, rue du Pot de Fer, près St-Sulpice, et au bureau de ce journal.

Un ecclésiastique voulut bien, il y a quelque temps, nous adresser quelques renseignemens sur l'auteur de la Guide des supérieures, renseignemens dont nous fimes usage n° 1332; il nous annonçoit en même temps que l'on conservoit des manuscrits du même auteur, et que l'on seroit disposé à les céder pour les livrer à l'impression! Nous n'avons plus sous les yeux la lettre de l'ecclésiastique qui donnoit son nom et son adresse; auroit-il la bonté de nous les faire connoître? On désireroit se mettre en relation avec lui pour l'acquisition de ces manuscrits, si ceux qui les possédent sont toujours dans l'intention de les céder.

# Vie de saint Vincent de Paul, par M. Capefigue (1).

Dans un temps où le sacerdoce est en butte à tant de mépris et d'outrages, c'est une heureuse idée que de mettre au jour la vie d'un saint prêtre qui fut l'honneur de l'humanité comme de la religion. Un tel ouvrage est une réclamation éloquente contre l'indifférence ou les outrages d'un siècle injuste et ingrat; là, paroît tout le bien qu'a fait un homme pauvre et obscur, avec les seules ressources du zèle et de la charité. Il n'y a pas de sophismes qui puissent nous empêcher de sentir tout ce qu'il y a de grand et de beau dans cette réunion d'œuvres si grandes, si nobles, si nombreuses et si utiles. Vincent de Paul eut une influence prodigieuse sur son siècle; les riches et les pauvres, la noblesse et le clergé, la cour même, toutes les classes ressentirent les effets de son apostolat. Il fut auprès des grands l'avocat et le protecteur des malheureux, il ouvrit des asiles pour tous les genres d'infortune, et nous jouissons encore des fruits de sa sollicitude et de sa prévoyance.

La société catholique des bons livres avoit proposé, l'année dernière, pour sujet d'un concours, la vie de saint Vincent de Paul; on se rappelle que M. Capefigue obtint le 1° prix dans la séance du 26 janvier dernier. Il vient de livrer son ouvrage à l'impression; on en a fait deux éditions, l'une in-12 et dans la forme ordinaire des livres que publie la société catholique, l'autre in-8° et avec plus de soin et de luxel Ces deux éditions sont semblables pour le fond; seulement on a ajouté dans l'in-12 une histoire de la ca-

<sup>(1)</sup> Un vol. in-8°, prix, 5 fr. et 6 fr. franc de port. — In-12, prix, 1 fr. et 1 fr. 75 cent. franc de port. A Paris, chez Hivert, et su bureau de ce journal.

nonisation de saint Vincent de Paul, tirée de l'ouvrage de Collet, et deux lettres de Bossuet et de Fléchier pour demander au Pape cette canonisation. On a adopté aussi une autre division pour les chapitres.

L'ouvrage de M. Capefigue est divisé en trois livres, l'un qui est proprement la vie de saint Vincent, le deuxième qui traite des institutions de saint Vincent de Paul, le 3° qui offre le tableau de ses vertus. L'auteur a cru devoir adopter cette division, peut-être pour ne pas interrompre la suite des faits de la première partie; ainsi, dans la 2°, il revient et insiste davantage sur des œuvres dont il avoit parlé plus rapidement dans la 110; telles sont les missions, l'établissement des séminaires, l'institution des Sœurs de la charité, les secours envoyés dans les provinces. Ces œuvres forment le sujet de chapitres distincts dans l'une et l'autre des deux 1 res parties; cependant l'auteur ne se répète proprement pas, et envisage son sujet sous un autre point de vue. Dans le livre 3°, les vertus du saint que l'auteur rappelle principalement, sont sa charité, son amour pour Dieu, sa résignation, son habitude de la prière, sa force d'ame, son humilité, sa prudence. L'auteur auroit pu, sans doute, étendre davantage cette partie, et raconter un plus grand nombre de faits; mais il faut savoir se borner même dans les bonnes choses, et M. Capefigue se proposoit d'écrire un abrégé pour ceux qui n'ont pes le temps de lire les longs ouvrages d'Abelly ou de Collet.

La nouvelle Vie n'est pas écrite tout-à-fait dans le même goût que celle des deux historiens que nous venons de nommer. Des temps bien différens demandoient un autre ton et d'autres réflexions. Abelly et Collet, l'un évêque, l'autre prêtre, écrivoient pour des siècles de foi; M. Capefigue est dans une tout autre position, il s'adresse à des contemporains dont un grand nombre connoît peu la religion, ou la connoît mal. Il étoit donc à propos de leur présenter

quelquesois des considérations appropriées à leurs besoins. Aussi, l'auteur a saisi l'occasion de tirer de l'histoire de saint Vincent de Paul des réflexions applicables à l'esprit de notre temps; ces réflexions sont quelquesois courtes et d'autres sois plus développées; il y en a sur les vertus des prêtres, sur les biensaits de la charité, sur l'utilité des missions. Nous aurions cité volontiers ce dernier morceau, qui est une réponse pleine de chaleur à des reproches injustes et passionnés; nous aurions pu citer encore la conclusion, qui est aussi un morceau écrit de verve et une éloquente récapitulation de cette vie : mais ces deux passages étoient un peu longs pour notre cadre. Nous nous bornons donc au morceau suivant, qui sera juger à la fois du style et des sentimens de l'auteur :

« Nous terminons ici ce tableau des institutions fondées par saint Vincent de Paul; la plupart sont encore debout, et il nous est possible, à la suite d'une longue expérience, d'en apprécier aujourd'hui la pensée et les résultats. Nous n'avons pas besoin de faire encore remarquer que toutes furent inspirées par le sentiment religieux et la piété chrétienne, et que ce caractère ressort de toutes les paroles du saint fondateur, et se manifeste visiblement aux yeux de tous : sa vie est donc comme la preuve sensible de cette maxime que nous avons exprimée dans cet ouvrage; qu'il n'y a de charité durable et complète que dans le christianisme; que, hors des lois de Jésus-Christ, tout est faux, tout est insuffisant pour le cœur de l'homme. Nous qui appartenons à la génération nouvelle, nous voudrions que nos jeunes contemporains, que ceux-là qui doivent traverser avec nous les orages de la vie se pénétrassent bien de cette vérité; leur cœur généreux a toujours battu pour ce qui est noble et élevé; ils se sont nourris de l'amour de la patrie en entendant le récit des héroïques actions qu'il inspira aux grands hommes de l'antiquité. Eh bien! que cette vie d'un béros chrétien, guérissant toutes les plaies de l'humanité et réparant toutes les infortunes, que cette vie toute pleine de belles et généreuses actions leur inspire l'amour du christianisme. Il y a dans le livre divio qui en est la

base, plus de morale et de philosophie que dans toutes cer écoles de sagesse que l'antiquité a tant louées. »

Aprēs avoir rendu justice au talent de l'auteur, il nous permettra quelques remarques critiques que son bon esprit lui fera accueillir avec bienveillance. Il a quelquefois des expressions peu naturelles, et qui tiennent peut-être à l'habitude de traiter des sujets d'un tout autre genre. Saint Vincent, dit-il, recut les ordres de sous-diacre, puis se revétit de la robe des diacres. Cette tournure n'est pas heureuse; il n'y a pas plusieurs ordres dans le sous-diaconat, et la robe des diacres est un peu recherchée. Dans le discours pour les enfans trouvés, l'auteur a craint, je ne sais pourquoi, de citer ce mot si simple et si connu : Or sus, Mesdames, et il le remplace par hélas! Mesdames (1). Je doute que les gens de goût approuvent ce changement. Voici quelque chose de plus grave, à la page 173 de l'in-8°, l'auteur, parlant des soins de Vincent de Paul pour les esclaves, dit que le saint voyoit en eux une image véritable des misères humaines et de cet esclavage du démon pour lequel DIEU S'EST EN-GENDRÉ EN SON CHRIST. Je suis bien persuadé que M. Capefigue n'a pas voulu faire d'hérésie; néanmoins la fin de sa phrase est tout-à-fait inexacte et inintelligible. A-t-il voulu parler de la génération éternelle du Verbe? a-t-il voulu parler du mystère de l'Incarnation? Dans l'un et l'autre cas, il a mal rendu sa pensée, et il a méconnu les règles sévères du langage orthodoxe sur ces hautes matières. Je crois que M. Capefigue a voulu dire que le Fils de Dieu s'étoit fait homme pour nous délivrer de l'esclavage du démon, mais il dit tout autre chose. Abelly, qu'il paroît avoir voulu abréger, s'exprime beaucoup plus correctement, livre IV, chap. VII, §. 1.

<sup>(</sup>t) Je viens de m'spercevoir que l'on à rétabli or sus, dans l'édition in-12.

L'auteur, entraîné sans doute par la rapidité dont il s'étoit fait une loi, néglige quelquefois de bien marquer la succession des évènemens. Ainsi, après nous avoir appris que Vincent accepta la cure de Châtillon, il oublie de nous dire que le saint quitta ensuite ce poste par déférence pour de vertueux personnages, et il nous le présente sans aucune transition faisant des missions en Normandie. Il y a un peu loin de la Bresse en Normandie, et il n'est pas probable qu'un curé de Châtillon s'éloignât autant de sa paroisse. Aussi saint Vincent ne reprit les missions qu'après avoir quitté sa cure. Je remarque aussi que ce n'est point en Normandie qu'il alla donner des missions, mais en Picardie et en Champagne, où étoient les terres de Mme de Gondi.

J'ai une autre chicane à faire à M. Capefigue; il nous dit qu'à Rome, Vincent connut le cardinal d'Ossat, qui lui donna une mission auprès de Henri IV, et dans une autre note, il ajoute : On a prétendu que le cardinal d'Ossat étoit mort au moment où saint Vincent de Paul vint à Rome; Abelly, qui écrivoit à une époque contemporaine, me paroit mériter toute confiance sur de tels faits; une telle erreur lui auroit été reprochée par les jansénistes. Il est vrai qu'Abelly dit que Vincent vit à Rome le cardinal d'Ossat; mais il me semble que, puisque M. Capefigue étoit averti, il pouvoit vérifier si Vincent avoit pu voir à Rome le cardinal d'Ossat. Un homme accoutumé à des recherches d'érudition ne devoit pas, surtout ayant été prévenu, s'en rapporter aveuglément à Abelly, écrivain estimable, mais qui avoit pu se tromper. Rien n'étoit si simple que de consulter les éditions du cardinal d'Ossat ou les mémoires du temps, ou si M. Capefigue ne vouloit pas remonter si haut, il pouvoit ouvrir du moins tous les recueils et dictionnaires, le Gallia christiana, Lenglet-Dufresnoy, le dictionnaire de Moréri, celui de Chaudon, celui de Feller, la

Biographie universelle, etc. Dans tous ces ouvages, la mort du cardinal d'Ossat est marquée en 1604; or, comme M. Capefigue nous apprend lui-même que Vincent n'alla à Rome qu'en 1608, il étoit clair qu'il n'avoit pu y voir le cardinal. Comment un homme si exercé, un écrivain exact, un jeune savant n'a-t-il pas fait une recherche si simple et si facile? Cela ne lui eut pas demandé beaucoup plus de temps que de

composer sa note.

Enfin, je releverai encore un autre passage. L'auteur, parlant de l'empressement des habitans de Châtillon à entendre leur vertueux pasteur, dit: Quand il commençoit une exhortation, les grands et les petits acçouroient pour l'entendre; vous eussiez dit une de ces écoles de morale où la Grèce venoit écouter ses sages. Ce n'est pas à saint Vincent de Paul que M. Capefigue fait honneur en instituant une comparaison entre lui et les philosophes de la Grèce. Quelle école de morale pouvoit être mise en parallèle avec les sages enseignemens et les pieux exemples du saint prêtre?

Quelle que soit la justesse de ces remarques sur quelques endroits qu'il auroit été aisé de faire disparoître, la nouvelle Vie de saint Vincent de Paul est faite avec talent, et sera accueillie par plus d'une classe de lecteurs. C'est un bel hommage rendu à la mémoire d'un grand saint et d'un grand homme.

## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Rome. Le samedi, veille de la Pentecôte, le saint Père a conféré le baptême dans le beau baptistère qu'il a fait ériger à Ste-Marie, Majeure. Quatre juifs de Rome, dont deux hommes et deux femmes, un juif d'Aucône et un Maure mahométan ont reçu le baptême des mains de S. S. Les.

parrains ont été le prince Altieri, sénateur de Rome, le prince de Viano, le prince Antoine de Piombino et le prince Sigismond Chigi; les marraines étoient les princesses Barberini et Colonne. La cérémonie s'est faite avec beaucoup de pompe; après l'office du jour, le saint Père se rendit à la chapelle du baptistère et bénit les fonts. Les catéchumènes se nommoient Jacob Terracini, Salvator Civitanova, Joah et Rebecca Terracini, Stella Lamentani, et le Maure Morgian. S. S. leur administra le baptême et la confirmation, et lour adressa une allocution paternelle sur la faveur qu'ils venoient de recevoir. Ils assistèrent ensuite à la messe solennelle; le saint Père bénit les mariages de Terracini et de la femme Lamentani. Quatre des nouveaux chrétiens reçurent la communion, les deux autres sont encore très-jeunes. La cérémonie fut terminée par le Te Deum.

- Le 5 juin, le saint Père, accompagné de la noblesse de sa maison, visita deux des sept grandes basiliques et cinq autres églises de la capitale. Etant descendu d'abord dans l'église Saint-Pierre, S. S. y célébra la messe dans la chapelle du St-Sacrement, et donna la communion à quelques personnes de sa suite; elle entendit ensuite une messe d'actions de grâces célébrée par un de ses chapelains. De là, elle se rendit à l'église napolitaine du Saint-Esprit, où elle fut reçue par M. le marquis de Fuscaldo, ambassadeur, et par le primicier de l'église. Elle y récita quelques prières, et visita les églises de Ste-Marie in cosmedin, de St-Paul hors des murs, de St-Paul aux Trois-Fontaines, de Ste-Marie dite la scala cœli, et enfin des Saints-Martyrs Vincent et Anastase. Le Pape entendit dans celle-ci une dernière messe célébrée par un de ses chapelains, et la visite fut terminée par le Te Deum.

– Le 🧕 juin, le souverain pontife alla à Sainte-Marie-Majeure pour les prières des quarante heures, et suivit, un cierge à la main, la procession du saint sacrement dans la basilique. S. S. encensa ensuite le saint sacrement avant la bénédiction, et entendit une messe célébrée par un des pré-

tres attachés à l'église.

- Le 11 juin, M. le cardinal della Somaglia, doyen du sacré collège et secrétaire d'Etat, alla, en grande cérémonie et avec une nombreuse suite de prélats, faire la visite accoutumée aux nouveaux cardinaux, Mers Macchi et Bernetti.

Paris. On croit qu'il a dû y avoir, le lundi 25, un cousistoire à Rome, tant pour proclamer de nouveaux cardinaux que pour préconiser quelques évêques. Deux prélats ont recu l'avis de leur prochaine promotion au cardinalat; l'un est M. Joachim-Jean-Xavier d'Isoard, doyen de la rote, l'autre est M. Ignace Nasalli, archevêque de Cyr. M. d'Isoard est Français, et né à Aix le 28 octobre 1766; il est auditeur de rote depuis le 5 juin 1804, et doyen de ce. tribunal depuis la promotion de M. Serlupi au cardinalat en 1823. M. d'Isoard s'est fait constamment estimer et respecter à Rome par sa piété, par sa prudence et par son application aux fonctions de sa place. On dit qu'après sa promotion, il se propose de revenir en France, où il y a lieu de croire qu'il occupera quelque siège. Son successeur dans le tribunal de la rote est désigné; c'est M. l'abbé de Retz, aumônier du Roi, ecclésiastique aussi recommandable par les qualités du cœur que par son attachement aux devoirs, de son état. M. l'abbé de Retz est petit-fils de M. de la Chapelle, ministre du Roi pendant l'émigration. Il est présenté par le Roi sur la proposition du ministre des affaires ecclésiastiques et du ministre des affaires étrangères. On croit qu'il partira peu après la promotion de M. d'Isoard. Les auditeurs de rote ont rang parmi les prélats, et sont qualifiés de monseigneur.

— Les conférences ecclésiastiques sont aussi établies dans le diocèse de Valence, et y portent d'heureux fruits. Nous avons sous les yeux les circulaires de M. l'évêque pour les conférences de 1826 et de 1827. La première est du 50 mars de l'année dernière, et le prélat y adresse ses remarques à son clergé sur le résultat des conférences ecclésiastiques de

1825 :

<sup>«</sup> Si dans tous les temps, Messieurs, il a été nécessaire que les eccléasiastiques fussent instruits et se réunissent contre les efforts de l'impiété, n'est-ce pas sortout aujourd'hui que nos adversaires sont attentifs à épier notre conduite, et à rendre public ce qui pourroit n'être pas conforme à la sainteté de notre caractère et aux maximes de notre divin Sauveur; aujourd'hui, qu'ils relèvent, enveniment les fautes les plus légères, et quand leur malignité ne trouve pas matière à la médisance; inventent et calomnient de la manière la plus impudente; aujourd'hui enfin que tout leur paroit bon, pourvu qu'ils parviennent à ébranler les fondemens de la retigion, en accusant ses ministres?

» Placés par le souverain pasteur au milieu des fidèles pour être leurs modèles et leurs guides, nous devons les précautionner contre les erreurs que tant d'ennemis cherchent à répandre partout, leur en découvrir les sources empoisonnées, et leur en donner les preservatifs. Y a-t-il donc eu un temps où le clergé ait dû être plus prudent et plus instruit, pour remplir des devoirs aussi sacrés et d'une aussi grandé importance; où il doive prendre plus de moyens pour acquérir des connois ances, et ranimer en lui l'esprit du sacerdoce, afin de venger la religion des attaques dirigées contre elle et de se concilier la vénération des peuples? Vous atteindrez ce double but, Messieurs, en continuant à vous réunir dans ces conférences, dont vous avez déjà reconnu l'utilité.

» Il sera beau pour vous, comme pour nous, le spectacle d'une réunion de pasteurs zélés, qui se proposent uniquement de s'animer et de s'encourager mutuellement à soutenir les travaux pénibles de leur ministère; qui cherchient à se prémunir contre les illusions du monde et les attaques réitérées des ennemis de la foi; qui se concertent sur les moyens à prendre pour corriger partout les vices, extir-

per les abus, et rétablir la piété avec les bonnes mœurs.

» Nos adversaires se réunissent pour le mal; ils sacrifient leur temps, leur repos, leur fortune même, pour satisfaire leur haine contre une religion qui contrarie leurs penchans, en les condamnant dans leurs désordres; et pourquoi ne ferions-nous pas pour le bien ce qu'ils essaient eux mêmes pour le mal? Pourquoi craindrions-nous de nous faire quelque violence pour nous instruire et nous rendre plus capables de réfuter leurs erreurs, en leur opposant une vigoureuse résistance? Pourquoi ne nous soumettrions-nous pas à des sacrifices pour nous procurer les livres nécessaires et tous les moyens de défendre la religion de J. C.? Seroit il dit que l'enfer se seroit déchaîné pour pervertir les fidèles, et que nous, qui sommes chargés de leur salut, nous resterions dans une inaction coupable? Non, Messieurs, ce que vous avez fait jusqu'ici nous donne la douce espérance que vous redoublerez encore de zèle à l'avenir, et que le diocèse de Valence, un des premiers où se sont rétablies les conférences ecclésiastiques, rivalisera avec tant d'autres diocèses où elles se rétablissent chaque année. Nous bénirons alors le Seigneur de voir toujours régner au milieu de vous cette union parfaite qui doit exister parmi les ministres de J. C., d'apprendre que les anciens sont vénérés comme des pères et des maîtres, que les plus jeunes reçoivent, de leur côté, des témoignages d'affection et de tendresse. C'est ainsi que ces réunions deviendront de plus en plus utiles, et nous feront arriver au but que nous nous sommes proposé en les établissant. »

M. l'évêque de Valence indique les cantons qui se sont distingués par la manière de traiter les sujets; Crest, Valence, Saint-Vallier, etc., et surtout Montelimart. Le prélat fait ensuite ses observations sur les réponses aux différentes questions; il paroît satisfait des réponses sur l'Ecsiture sainte, et relève cependant différentes choses peu exactes.

Sur les questions de dogme, il ne trouve qu'une remarque à faire. Il s'arrête plus long-temps sur les questions de morale, et insiste particulièrement sur le soin d'instruire les enfans, et sur l'époque la plus favorable pour les admettre à la première communion. Les réflexions de M. l'évêque sur cet article sont dictées par une sollicitude pleine de sagesse. Sur les mariages des protestans, il expose les raisons de la discipline reçue en France. Il annonce qu'on a généralement assez bien répondu aux questions sur les rubriques, et note pourtant deux réponses susceptibles d'explications. Les avis de M. l'évêque sont suivis des sujets de conférences pour 1826; il y a quatre ordres de questions pour les conférences de mai à octobre, savoir, sur l'Ecriture sainte, sur le dogme, sur la morale et sur les rubriques. Lespremières questions sont des difficultés sur différens passages de la Genèse. Les questions sur le dogme roulent sur les droits de l'Eglise et de son chef. Les questions sur la morale traitent de la restitution, des domaines, de la propriété, etc... Les questions sur les rubriques se rapportent toutes à la célébration de la messe. Dans la circulaire du 10 avril 1827, M. l'évêque paroît plus satisfait encore du soin qu'on a mis à répondre aux questions. Il indique cependant sur l'Ecriture sainte quelques réponses un peu hasardées. Pour le dogme, il trouve dans les réponses des raisonnemens solides et suivis, la connoissance de l'histoire ecclésiastique et des Pères, et une étude judicieuse des théologiens; seulement il y a eu quelques inexactitudes que le prélat relève. L'observation la plus importante parmi les questions de morale est celle sur le traitement des ecclésiastiques; on a décidé que les pensions du gouvernement devoient être considérées comme les revenus des anciens bénéfices avec obligation pour les prêtres d'en faire le même usage. Cette décision s'appuie sur une décision semblable de la pénitencerie, et, M. l'évêque de Valence adhère pleinement à cet avis, et exhorte les prêtres à s'y conformer dans la pratique. Le prélat fait aussi quelques observations sur les réponses relatives aux rubriques, et termine par une décision relative à l'obligation où sont les prêtres d'assister aux conférences ecclésiastiques, quand ils n'ont pas d'empêchement. Les sujets des conférences pour 1827 sont partagés en quatre classes. comme pour les années précédentes. Les questions sur l'E-

criture sainte ont encore rapport à des difficultés qu'on peut faire sur la Genèse; celles sur le dogme sont toutes re-latives au mystère de la trinité; celles sur la morale traitent de la prescription, des choses trouvées, etc.; enfin, celles sur les rubriques ont encore pour objet de résoudre des doutes sur la célébration de la messe. Ces sujets de conférence sont ceux qui se traitent en ce moment dans le diocèse de Valence. La manière dont les questions sont posées, les observations sur les réponses et les avis adressés au clergé, indiquent à la fois une instruction peu commune et un zèle plein de sagesse.

— Plusieurs journaux avoient annoncé que M. le comte de Celles étoit attendu à Paris, se rendant à Bruxelles, et que les négociations ouvertes entre cet ambassadeur et la cour de Rome, pour un concordat avec le royaume des Pays-Bas, étoient rompues. Le journal officiel de Bruxelles déclare qu'il est autorisé à démentir cette nouvelle, et à assurer que les négociations se continuent à Rome à la satisfaction du ministre des Pays-Bas et du saint Siège, et que même il n'y a jamais eu plus de motifs de croire à une prompte conclusion. Dieu veuille que cette assurance se

confirme!

#### NOUVELLES POLITIQUES.

PARIS. Les 63 incendiés du village d'Avançon (Hautes-Alpes) viennent de recevoir une somme de 7477 fr. de la bienfaisance de la famille royale, savoir, du Roi, 5377 fr.; de M. le Dauphin, 800 fr.; de M. me la Dauphine, 500 fr.; de M. M. les ducs de Bordeaux, d'Orléans et de Bourbon, 600 fr. L'importance de ce secours, auquel on a réuni les sommes accordées par le gouvernement de S. M., celles que le zèle de MM. les députés des Hautes-Alpes ont obtenues de la charité publique à Paris, et le produit d'une collecte faite dans toutes les communes du département, à l'invi'ation du préfet, a mis l'administration à même de soulager d'abord les premiers besoins de la population victime de l'incendie, et de procurer à tout le village un bicn inappréciable, en faisant substituer aux anciens toits de chaume, cause de ce désastre, des toits recouverts en ardoise.

— S. M., qui avoit daigné accorder à la société des sciences et arts de la ville de Lille la collection en bronze des médailles du règne du feu Roi, vient de lui donner encore une nouvelle marque de samunificence, en ordonnant que la collection des médailles du règne

de Louis XIV seroit mise à sa disposition.

-- S. Exc. le ministre de la guerre s'est plu à donner les témoignages les plus empressés de satisfaction aux troupes de la garnison de Toulouse, pour leur belle conduite pendant l'inondation de la Garonne. S. Exc. a demandé aussi 2 médailles d'honneur pour les gendarmes Paraire et Jean, de la brigade de Belpech (Aude), qui, au péril de leur vie, ont sauvé plusieurs habitans de cette commune prêts à être engloutis par les eaux.

—M. de Villèle fils, conseiller auditeur près la cour royale de Paris, vient de donner sa démission pour raison de santé. Il se rend à Tou-

louse, pour respirer l'air natal.

- L'Académie royale des besux-arts, dans sa séance du 23, a nommé M. Pradier, statuaire, à la place vacante dans son sein par la

mort de M. Lemot.

— Il s'élève une difficulté sur la validité de l'élection de M. de Lafeyette. L'article 7 de la loi du 29 juin 1820 exige que le candidat, pour être élu, réunisse la moitié, plus un, des suffrages exprimés, Or, il y avoit 281 votans: la moitié naturelle de ce nombre est de 140 et demi; et comme un demi-suffrage ne peut pas avoir la valeur d'un suffrage, la moitié légale devroit être 141, et conséquemment la majorité nécessaire 142.

Le Courrier français s'est récrié, il y a quelques jours, contre l'arrestation d'un déserteur sarde, en prétendant qu'il n'existoit point, entre les deux nations, de traité d'extradition des déserteurs. Il est dans l'erreur, puisqu'une convention de cette nature a été conclue le 9 août 1820, et qu'elle a été publiée peu après dans le Moniteur

et dans le Bulletin des lois.

— Une nouvelle comète très-petite et invisible à l'œil nu, a été découverte à Marseille dans la nuit du 21 juin, par M. Gambart, et à Paris dans la nuit suivante, par M. Nicollet. Elle étoit alors auprès de l'étoile epsilon de Cassiopée, l'une des constellations qui sont constamment sur l'horizon vers le nord.

- Le conseil municipal d'Arras a voté une somme de 15,000 fr.
pour les réjouissances qui se préparent dans cette ville pour l'époque

du passage du Roi.

Les régimens destinés à former le camp de Saint-Omer sont réunis depuis les premiers jours du mois; deux divisions sont campées et eccupent le plateau d'Helfaut, à une lieue de la ville; un système de fortification de campagne en défend tout le front, et l'on a établi, au centre et sur le point culminant du camp, un simple autel de gazon décoré par des ornemens militaires, et recouvert d'une vaste tente, où se célèbre tous les dimanches le saint sacrifice pour les 10,000 hommes rassemblés dans cette plaine. M, le comte Curial a passé dernièrement en revue toutes ces troupes, qui attendent avec impatience le moment où S. M. se rendra au milieu d'eux.

— Le débordement de la Gironde a à peine cessé d'affliger le département de la Gironde, qu'un nouveau fléau vient d'y porter la désolation. Quatorze communes de l'arrondissement de Blaye ont été ravagées par la grêle de la manière la plus épouvantable; non-seulement les blés sont détruits, mais toutes les vignes le sont assar ressources, et la récolte des vins, qui fait la principale richesse de cet arrondissement, est perdue en partie pour plus de trois ans. La gréle a causé aussi de grands ravages dans le département de l'Ain, et surtout dans celui de l'Aube, où elle a détruit beaucoup de vignobles. tué les oiseaux et ôté dans plusieurs endroits tout espoir de récolte. Plusieurs cantons de la Suisse sont aussi désolés non-seulement par la grêle, mais par des trombes d'eau et des orages affreux. Enfin. les pluies et les inondations affligent également l'Italie et la Sicile.

- Un ordre du jour de la 10º division militaire a rendu hommage au généreux dévoument de 2 militaires du 43° régiment d'infanterie; le sieur Landenet, qui a sauvé récemment un enfant qui étoit tombé dans la rivière basse à Perpignan, et le sieur Richard, qui s'est précipité dans le Tet aussi à Perpignan, pour en retirer un ouvrier qui venoit de s'y jeter. Ces deux braves soldats ont refusé d'accepter une récompense de la municipalité de cette ville; mais on ne les a pas moins

recommandés à la bienveillance du ministre de la guerre.

- La cour royale de Nîmes a décidé dernièrement que le serment ne peut être prété en justice par un juif que suivant la forme régléo par la loi civile, et conséquemment que le serment selon la religion

juive n'est pas admissible.

- Par arrêt du 20 de ce mois, la cour royale de Bordeaux a décidé que les commissaires de police devoient être considérés comme ma-gistrats dans le sens de l'article 222 du Code pénal, et qu'ainsi les outrages qu'ils reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions doivent être punis des peines prononcées par cet article. Elle a réformé en consequence un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, qui n'avoit condamné qu'à une simple amende le nomme Jeanty. Boisseau, qui avoit injurié le commissaire de police Olivier dans ses fonctions, et l'a condamné, d'après l'article ci-dessus, à un mois de prison. Le même arrêt a condamné Boisseau à l'amende, pour violation à la loi de l'observation des dimanches et fêtes.

- Nous avons parlé de la démarche faite par le gouvernement du canton de Schwitz, pour réclamer, ainsi que d'autres cantons, auprès de la diète, contre les attaques dirigées contre la religion catholique par des journaux et des écrits suisses. Il paroit que ces réclamations ont été provoquées par M. l'évêque de Fribourg, qui a adressé à cet

effet une circulaire aux gouvernemens de plusieurs cantons.

- Un affreux incendie a éclaté, le 16, à Montpascal, en Mau-rienne, et, en moins de deux heures, 80 habitations, l'église, le presbytère et presque tout le bétail ont été la proie des flammes, Vingt personnes ont péri dans les flammes ou sous les ruines, et un grand nombre d'autres sont blessées grièvement ou estropiées pour la vie.

- Le chapitre de Tortose (Catalogne) à adressé une lettre au rédacteur de l'Echo du Midi et à celui de l'Etoile, pour réclamer contre la fausseté d'une assertion contenue, il y a quelque temps, dans le Journal des débats. Cette feuille libérale avoit annonce, à l'occasion de quelques troubles qui ont éclaté dernièrement dans la Catalogne pour renverser dans cette province l'ordre établi, que ce n'étoit pas le colonel Trilles, mais bien quelques dignitaires et chanoines du chapitre de Tortose, qui avoient arrêté le plan de cette insurrection et fourni de l'argent aux conjurés. C'est ainsi que les journaux révolutionnaires débitent journellement toutes sortes de faussetés, pour soulever les esprits contre la religion et ses ministres, ou contre le gouvernement.

- Le nouveau bill sur les céréales a été adopté dans la chambre

des pairs, à Londres, à la majorité de 61 voix coutre 54.

— Le gouvernement des Pays-Bas suit son projet de diminuer le nombre des religieuses attachées aux divers établissemens de charité. Il avoit d'abord interdit, aux religieuses qui ne s'occupent point de l'enseignement ou du soin des malades, de former des novices; mais maintenant il semble vouloir réduire à un si petit nombre les Sœurs de la charité attachées à divers établissemens, que bientôt elles ne pourront plus faire convenablement leur service. Partout cependant on rend hommage à ces femmes compatissantes, dont toute la vie est consacrée au soulagement des misères humaines, et qui ont toujours été admirées et appréciées par les hommes de toutes les opinions.

- Le 11 de ce mois, la goëlette du Roi la Torche, commandée par M. le capitaine Faure, étant arrivée à Alger, a remis à M. Deval, consul-général de France, des instructions du ministre des affaires etrangères. M. Doval s'est aussitot rendu à bord de la Torche, ainsi que les membres du consulat. Tous les Français qui se trouvoient à Alger se sont embarqués en même temps sur un brick français. M. Deval s'étant concerté avec M. le capitaine Collet, qui commande la division navale devant Alger, on convint des mesures à prendre pour obtenir réparation du dey. Une note fut rédigée; elle exigeoit qu'une députation se rendit à bord du commandant de l'expédition et sit des excuses au consul; que le pavillon de France fot arboré sur les forts d'Alger, et salué de cent coups de canon, taute de quoi les hostilités commenceroient. Cette note fut présentée au dey par le consul-général de Sardaigne à Alger. La satisfaction demandée n'ayant pas eu lieu dans les 24 houres, la négociation a été rompue. La corvette le Volcan est allée prendre à son bord les vice-consuis du Koi à Bonne et au fort La Calle, ainsi que les sujets français établis dans ces parages. Dix-huit bâtimens corsaires sont resserrés dans le port d'Alger par l'escadre française.

Les Grees prennent tous les moyens pour s'opposer à une nouvelle invasion de la Morée; le colonel bavarois Heideker, qui combat pour eux, et qui est chargé d'intercepter quelques communications, ayant rencontré dernièrement 8 vaisseaux de transports de vivres, sur lesquels comptoient les Turcs, a réussi à en enlever 4, et à couler

bas les 4 autres.

— On assure qu'un trailé va être signé entre les cinq grandes puissances pour sauver la Grèce, et que dejà des ordres décisifs, conformes à de précédens arrangemens, ont été donnés par la Russie, la France et l'Angleterre, pour réunir leurs flottes respectives et pour séparer les combattans.

- Une flotte russé vient de partir de Cronstadt pour la Méditerranée; elle doit se diriger sur la mer noire, et l'on pense que sa

mission n'est pas étrangère aux affaires de la Grèce.

- Le congrès de la confédération des nouvelles républiques américaines, qui s'étoit d'abord assemblé à Panama, a du se réunir le

1º mars à Tambaya, autre ville du Mexique.

- Les dernières nouvelles de Batavia portent que les Hollandais sont toujours en guerre avec les habitans de l'intérieur de l'île de Java, et que la lutte ne paroit pas prête à finir.

Dans les dernières séances de la chambre des pairs, M. le comte de Marcellus a parlé doux fois; la première, sur les crédits pour les pensions militaires; la seconde, sur le budget. Dans le prémier discours, prononcé le 13 juin, le noble pair appela l'attention de l'autorité sur deux classes respectables, les chevalurs de Saint-Louis et les aumôniers des régimens :

« Je ne descendrai pas de cette tribune sans rappeler à la sollicitude du gouvernement, et à la votre, Messieurs, ces véférans de la gloire et de la loyauté, qui portent sur leur poitrine l'image de ce roi si grand et si saint que l'histoire appelle un minacle entre les vois. Vos cœurs sont encore émus de la peinture touchante que vous a faite, il y a peu de jours, de leur dénuement et de leurs malheurs un de nos collègues sans cresse occupé à les soulager. C'est ici surtout que l'économie est dure sans être utile. Qu'en coûteroit-il au trésor pour élever la dotation de l'ordre de Saint-Louis à une somme égale à celle qui lui étoit allouée autrefois? Il n'en seroit guère plus pauvre; nul propriétaire ne verroit accroître ses charges, et de nobles insortunes seroient adoucies, et la glorieuse vieillesse de tant de fidèles guerriers seroit mise à l'abri du besoin.....

» Permettez-moi aussi de recommander au gouvernement et à vos seigneuries les aumôniers des régimens, qui ne peuvent obtenir de retraite qu'après avoir exercé durant trente années leurs hautes et charitables fonctions, puisqu'ils sont assimilés aux capitaines. Ils sont donc, par le fait, prives de toute pension de retraite. N'est-il pas certain et manifeste qu'ils ne pourront en atteindre l'époque? Vous le savez, nobles pairs, les infirmités et les fatigues militaires qui, pour ces respectables ecclésiastiques, vieunent aggraver les travaux de leur état, hâtent pour cux la vieillesse et la mort. Presque tous ceux qui sont actuellement employés dans les divers régimens de l'armée sont evidemment dans cette triste situation, puisqu'ils sont, pour la plupart, d'un âge avancé. Je puis donc me flatter, en appelant sur eux votre intérêt, de deviner le vœu de vos cœurs, et de devancer vos suffrages. »

Dans le second discours, M. de Marcellus se proposoit surtout de recommander au gouvernement les victimes des derniers désastres dans le Midi. Le noble pair oublie ses propres pertes, et peint d'une manière touchante le sort de tant de familles qui sont réduites à l'indigence. Toutefois, au milieu de ces douloureux tableaux , l'orateur n'oublie point les intérêts et les vœux de la religion :

v Vous attendez peut-être de moi, en me voyant monter à cette tribune dans la discussion de la loi des finances, de nouveaux regrets sur le retard qu'éprouvent encore cette année les espérances de tous les hommes de bien en faveur de la religion, des vœux nouveaux pour voir établir enfin parmi nous d'une manière convenable, fixe et indépendante, les destinées de cette fille du ciel, et l'existence de ses ministres. Sans doute, ces regrets sont dans mon cœur, et ces vœux sur mes lèvres; mais j'ai eu plus d'une fois, dans le cours de cette session, l'occasion de vous les exprimer; je l'ai fait toujours avec liberté, et l'indulgence dont vos seigneuries m'ont houoré m'a prouvé qu'elles partageoient mes sentimens. Le gouvernement luimême a exprime ces vœux et ces regrets. Votre commission les éprouve, et son noble rapporteur, en vous faisant part de l'amélioration survenue dans nos produits depuis quelques mois, semble assez vous dire qu'on s'est alarmé trop tôt, et que la religion, qui seule, pour ainsi dire, a porté la peine de ces alarmes, pouvoit cependant, sans être à charge au trésor, voir réaliser les espérances qui avoient marqué pour elle l'ouverture de cette session. Je n'ai plus rien à dire sur cette question d'un si haut intérêt; il seroit trop douloureux de supposer que l'accomplissement de ces désirs sacrés, qui sont depuis si long-temps dans le cœur de tous les honnêtes gens, n'est pas différé cette année pour la dernière fois. Je dois donc tout attendre, avec une confiance que tant de motifs encouragent, de l'accord unanime des chambres avec les vœux du gouvernement, et surtout de la haute sagesse et de la pieuse sollicitude d'un Roi qui met sa gloire à protéger la religion, la religion qui, à son tour, protège la majesté royale, que son autorité, comme parle Bossuet, rend inviolable. »

La Lyre du jubilé, ou le Souvenir de l'année sainte; hommage à Léon XII par l'abbé Progin (1).

Cette Lyre comprend trois cantates et cinq odes. Une des cantates est sur l'exaltation de Léon XII. Les odes, toutes relatives au jubilé, sont sous le nom des différentes parties de la terre. Les deux dernières cantates portent pour titre Beelzebut et l'Archange Michel. Le tout forme un grand tableau encadré, et sort des presses lithographiques. La poésie de l'auteur annonce de l'imagination et de la fécondité; on en jugera par ce début:

Le jour descend d'un ciel semé d'or et d'azur,
Le Tibre roule un flot et plus calme et plus pur,
L'ange du Vatican redit l'hymne de fête,
Et le mortel qui coit régner sur la tempête,
Aux regards de la terre, au concert imposant
Du beffroi, des clairons et du bronze tonnant,
Vers le trône immortel qui résplendit dans Reme,
Léon vient d'apparoître; on le voit, il se nomme....

<sup>(1)</sup> A Paris, au bureau de lithographie, quai Malaquais, nº 15.

## Notice sur M. Bigex, archeveque de Chamberi.

Ce pieux et savant prélat méritoit une notice plus étendue que celle que nous avions pu lui consacrer dans le premier moment. M. François-Marie Bigex étoit ne le 24 septembre 1751 à la Balme de Thuy, dans le Génevois. Deux de ses oncles qui étoient prêtres lui donnèrent les premiers soins. Il acheva ses études aux collèges d'Evian et de Thonon. et passa ensuite au séminaire d'Anneci sous M. Biord, évêque de Genève. Ses talens firent songer à l'envoyer à Paris; il entra au séminaire St-Sulpice, et y fut successivement maître de conférences, puis professeur dans la petite communauté de St-Nicolas-du-Chardonnet. Il fit sa licence avec distinction, y obtint la deuxième place, et fut reçu docteur de la maison de Navarre le 30 avril 1782. On lui accorda une pension, comme il étoit d'usage pour les premiers sujets de la licence. Plusieurs évêques français vouloient le retenir, mais M. Biord ne voulut pas priver son diocèse d'un sujet si distingué. Il le fit membre de son chapitre. L'abbé Bigex fit le voyage de Turin pour saluer la princesse de Piémont, Mª Clotilde de France, sœur de Charles X, qui avoit témoigné au jeune ecclésiastique beaucoup d'intérêt, et l'avoit recommandé à Paris à la comtesse de Marsan.

M. Biord étant mort en 1785, M. Bigex, qui avoit déjà des lettres de vicaire-général, fut nommé un des vicaires capitulaires, et prononça l'oraison funèbre du prélat. M. Paget, successeur de M. Biord, lui conserva le titre de grand-vicaire. Lors de l'invasion de la Savoie en 1792, M. Paget se réfugia en Piémont, et l'abbé Bigex à Lausanne, d'où il entretenoit des relations en Savoie. Obligé souvent de changer de résidence, il ne cessa point de se rendre utile, soit par sa correspondance, soit par des écrits convenables aux circonstances, et il rendit des services nonseulement à son propre diocèse, mais à celui de Chambéri et aux catholiques des pays voisins. Son livre du Missionnaire catholique ou Instructions familières sur lu religion, 1796, in-8°, eut un grand succès; il se répandit en France, et M. de

Boulegne en sit l'éloge dans les Annales catholiques, t. III, page 47. Les Etrennes catholiques que M. Bigex publia successivement pendant douze ans servirent aussi dans des temps d'orages à édisser, à consoler et à instruire les fidèles; elles ne furent supprimées qu'en 1810, Buonaparte, devenu de jour en jour plus soupçonneux, ne voulant permettre rien qui parût savorable au ches de l'Eglise, alors prisonnier.

Par le concordat de 1801, les quatre évechés de Savoie furent supprimés, et on créa l'évêché de Chambéri pour les deux départemens du Mont-Blanc et du Léman. M. de Mérinville, ancien évêque de Dijon, fut sait évêque de Chambéri, et prit possession de son siège au commencement de 1803. M. de Thiollaz et M. Bigex furent nommés grandsvicaires et archidiacres. M. Dessolles, successeur de M. de Mérinville, les conserva dans les mêmes fonctions. Plus d'une fois, des plaintes furent portées à Buonaparte contre M. Bigex; mais sa prudence, sa conduite soutenue, sa réputation le protégèrent contre la persécution. Il savoit concilier ce qu'exigeoit le bien de l'Eglise avec ce que demandoient les circonstances, et il prit part à tout ce qui se sit d'important dans le diocèse. Le grand séminaire fut rétabli, des petits séminaires furent créés; les retraites pastorales et les conférences ecclésiastiques furent remises en vigueur en Savoie, quand on n'osoit partout ailleurs tenir de ces réunions. Des communautés édifiantes se reformèrent, et le diocèse de Chambéri devint un de ceux où l'ancienne discipline s'observoit avec plus d'exactitude.

Les évènemens de 1814 et 1815 ayant rendu la Savoie à ses anciens maîtres, M. Bigex continua à exercer son zèle, et n'en fut que plus libre de faire le bien. En 1817, sa réputation le fit appeler à l'évêché d'Aire, où il fut nommé par le roi Louis XVIII; mais le roi de Sardaigne le réservoit pour ses propres Etats, il nomma M. Bigex à l'évêché de Pignerol, et le pieux ecclésiastique fut sacré à Turin le 23 novembre 1817. Le 29 juin 1818, il publia une Lettre pastorale pour la visite de son diocèse; nous en avons parlé nos 435 et 505. Cette Lettre pastorale, qui fut réimprimée en France, contenoit, entr'autres, des avis pleins de charité adressés aux protestans; des ministres l'attaquèrent à ce sujet dans trois écrits, et le prélat leur répondit à la suite de son Mandement du 19 février 1819 pour le carême de cette

année. (Vey. notre n° 505.) Qui ne se rappelle le trait touchant de charité de M. Bigex, lorsqu'il alla à Turiu pour obtenir la grace d'un Vaudois comdamné à mort pour fausse monnoie, et qui venoit de se convertir? Nous avons racouté ce fait n° 583 et 591. Le prélat rétablit à Pignerol l'usage des synodes, il forma un grand et un petit sémimaires, visita son diocèse, et publia des Mandemens solides et des écrits utiles.

En 1824, M. Dessoles, archevêque de Chambéri, ayant donné sa démission à cause de ses infirmités, le roi de Sardaigne nomma à sa place M. Bigex, qui fut remplacé à Pignerol par M. Réy. Le nouvel archevêque sembla redoubler de zèle dans ce nouveau poste; on ent dit qu'averti que sa carrière ne devoit pas être longue, il vouloit se hâter d'établir une sage discipline. Il fit de bons réglemens, il visita son diocèse, il consentit à l'érection des évêchés d'Annect, de Tarentaise et de Maurienne. Il fut même chargé de l'exécution de la bulle relative aux deux derniers sièges. L'hiver dernier, il étoit allé par un temps froid au Bourget, pour y faire la elôture d'une mission; il tomba malade peu après. De son lit de douleur, il adressa le 15 février à son troupeau son Mandement de carême, qui est rempli des avis les plus touchans; nous n'en citerons qu'une court passage:

« Nous voità maintenant lie par la maladie, ignorant ce qu'it plaira à l'arbitre suprême d'ordonner de nous. Quoi qu'il en puisse être, nous sommes soumis et prêt à nous immoler pour la dernière brebis de notre troupeau. Que nous importe la vie, pouvru que nous achevions notre tâche, et que nous remplissions le ministère que nous avons reçu da Seigneur Jésus? Si quelqu'un de vous ae perd, nous n'en serons point responsable. Durant près de trois ans, nous n'avons cessé de nous occuper de vous jour et nuit, et de vous avertir. Actuellement, je vous recommande à Dieu et à sa grâce, à celui qui est puissant pour édifier, et pour vous donner part à son héritage avec tous sees saints. »

Le prélat survécut peu à cet acte de sollicitude pastorale; il mourut le 19 février, fortifié de tous les secours de l'E-glise qu'il reçut avec les marques d'une piété vive. Le chapitre nomma pour vicaires capitulaires MM. Rochaix et Turinaz, déjà honorés de la confiance du prélat. Ils publièrent le 22 février une Lettre aux curés, recteurs et autoes prêtres du diocèse. Le portrait qu'ils y tracent du vénérable prélat est aussi sidèle que flatteur:

« Ches lui, les plus rares talens étoient accompagnés de l'humilité la plus sincère; la science la plus consommée, de la foi la plus vive et la plus simple; au travail le plus soutenu, il joignoit les pratiques d'une piété fervente; à une grande sévérité pour lui-même, une tendre sensibilité pour les malheureux; à la gravité du supérieur, la bonté indulgente d'un père; la prudence de l'Evangile régloit l'activité de son zèle; l'onction de la charité tempéroit l'austérité de son caractère; la douceur chrétienne en modéroit la vivacité. Tout à ses devoirs, il ne négligeoit aucune bienséance; la multiplicité et le sérieux de ses occupations lui laissoient encore assez d'amabilité pour charmer.

» Quelle capacité, quelle sagesse ne déploya-t-il pas dans sa carrière administrative, qui embrasse près d'un demi-siècle! Il ne voyoit les choses que dans leur rapport avec Dieu et les intérêts éternels des hommes. Les principes de la foi étoient toute sa philosophie; la politique humaine n'entroit pour rien dans sa conduite. La multiplicité des objets n'otoit rien à la pénétration de son esprit ni à la solidité de son jugement. Grand dans ses vues, judicieux dans ses moyens, pur et désintèressé dans ses intentions, d'une force d'ame que rien n'étoit capable d'abattre, il entreprenoit avec courage, il poursuivoit avec constance, il attendoit avec patience et résignation le succès; jamais il ne fit une démarche inconsidérée, jamais on ne le prit au dépourvu. Il portoit partout un esprit calme et réfiéchi, écontant les observations, souffrant les contradictions, pesant tout au poids du sanctuaire, montrant toujours et en toutes choses le pontife de l'Église, l'homme de Dieu, homo Dei.

» Quelle, vie fut plus constamment que la sienne consacrée à la gloire de Dieu, à la sanctification des ames, aux intérêts de la religion? Où trouver une sollicitude plus universelle, un zèle plus infatigable, un dévoument plus généreux? Bon pasteur dans soute la force de l'expression, il a tout sacrifié, il s'est sacrifié lui-même pour son

trouncau.

" Que n'avez-vous pu, Messieurs, être témoins de sa mort, vraiment précieuse aux yeux de Dieu et des hommes! Vous l'auriez vu, toujours semblable à lui-même, toujours supérieur aux foiblesses de la nature, s'empresser de mettre le dernier ordre à ses affaires, partager le reste de ses forces entre les soins de son ame et ceux de sa charge, soupirer après le bonheur de s'unir à Jésus-Christ dans une meilleure vie, et consentir à braver encore les dangers et les travaux de celle-ci pour procurer le salut des ames; recevoir les sacremens avec la foi et la piété qui l'ont toujeurs distingué, attendre avec un calme inaltérable l'exécution des ordres de la Providence, et s'endormir enfin passiblement dans le sein du Seigneur."

M. Bigex avoit publié, avant son épiscopat, un assez grand nombre d'écrits et d'opuscules, dont on trouvera la liste dans l'ouvrage de l'abbé Guillet sur la Savoie, et dans le journal de Savoie; nous n'en citerons ici que quelque-uns: Lettre à un ami sur le projet d'un théâtre à Anneci,

1785; Reponse d'un catholique savoisies à la Lettre pasterale de l'évêque du Mont-Blanc; le Catholique du Jura; Instruction à l'usage des fidèles du diocèse de Genève; de la Sanctification des fêtes et dimanches; Réglement pour une société de bons amis, etc. Ces écrits, tous en français; rédigés avec simplicité, clarté et d'une manière toute populaire, furent très-utiles dans un temps où la religion étoit proscrite, et les prêtres errans et fugitifs.

### NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

ROME. La procession de la Fête-Dieu s'est faite le jeudi 14 avec la pompe accoutumée. La colonnade de la place Saint-Pierre étoit tendue de tapisseries, et les deux parties de la colonnade étoient jointes par un chassis couvert pour préserver des rayons du soleil. Le sacré collège, en cornemens blancs; se réunit le matin dans la chapelle Sixtine, où le saint Père célébra une messe basse, pendant laquelle on exécuta divers morceaux de musique. Après la messe, le Pape étant allé à la sacristie, prit la chappe au lieu de la chasuble, et étant retourné à la chapelle, encensa lessaint sacrement. Le est cardinal diacre alla prendre le saint sacrement et le porta sur la machine appelée talamo, qui sert pour ces oérémonies. Le Pape y est à genoux, et tientilostensoir qui est fixé sur un piédestal de bois doré. Cette machine fut imaginée autrefois par le cavalier Bernini. La procession se mit en marche; tous les corps précédoient suivant leur range et différens prélats maintenoient le bon ordre. Après avoir fait le tour des deux galeries, la procession entra dans l'én glise St-Pierre, où le souverain pontife donna la bénédica tion du saint sacrement à un peuple nombreux.

Paris. M. l'abbé Dancel, grand-vicaire de Coutances, nommé par le Roi à l'évêché de Bayeux, est menu à Paris pour y faire ses informations; il n'a passé que quelques heures dans la capitale, et est reparti immédiatement pour Valegnes, où l'appeloient les soins de son ministère.

Un accident qui pouvoit avoir des suites funestes est arrivé dans l'église St-Eustache, le joudi 28, à 7 heures du matin. M. L'abbé, Rémond, un des coclésiatiques de la garroissa, célébroit la messe à la chapelle de la Sainte-Vierge, consacrée autrefois par Pie VII, lors de son voyage à Paris. Après le communicantes, une grosse pierre détachée d'ung corniche est tombée avec fraças entre le prêtre et l'enfant qui servoit la messe; elle a endommagé l'autel, et s'est cas, sée sur les marches en plusieurs morceaux. On peut se figurer l'effroi et les cris des assistans. M. l'abbé Rémond est allé, continuer le sacrifice à une autre chapelle. Il n'a reçu aucune blessure, mais il n'y avoit guère plus d'un pied de distance entre la pierre et lui. Depuis, on a fermé la chapelle, et l'on va s'occuper d'y faire les réparations nécessaires.

- Nous citions dernièrement l'exemple de deux restitutions assez considérables faites par des motifs de religion; on vient de pons communiquer des pièces relatives à inne autre. restitution de quelque importance qui vient d'avoir lien-Un coclésiastique de Paris, M. l'abbé Fleury, a été chargé de faire une restitution de 1000 fri ann entreprises des mines et verreries: apparténant à la famille de Solages, à Cafmaux, dépustement du Barn. La somme a été, payée le 2.1 juin dernier entre les mains d'un agent d'affaires à Paris, le puelampit recu une procuration ad hoc du sieur Paliès, caissier desdites entreprises. Coux qui recoeillent avec tant de soime les faits contre la religion et les prêtres, ne ponmoient-ils par musi-studentoir, par manière do compundation, citandes faits, d'un autre genre, ét leur impartialité exignétalle. abjohument qu'ils inc.fassent mention que de les qui peut J. 160 W. Call Sec. appelerila haine sur les prêtres? se- la paroise de Lapalud, diocèse d'Avignon, arbondissement d'Orange ; vient d'être témoin d'une cérémonie imp rape dens de ciècle, où en la mieux su détritire des défices qu'en rélever de nouvelles. L'église du lieu a été notable. ment agrandie per l'alongement du corps de l'édifibe et par l'adjonction d'une deuxième nef: Malgré les difficulées qui aveiest contrarié os projet . forale depuis teès-Ming-temps, Millabhe Rose, curé de Lapalud, seconde planifiantorité manploigaleus du safin cette autreprise con nonnée d'un heurence stroviso il ne s'est pas adressé en vain à la générosité de ses paroissions, qui ont fait en cette rencontre les elui grande socifices: M. le Dauphin, sur la prière du conseil le fabrique; avoit bien voulu accorder tibe somine de Suo fra

Ce bienfait a été comme un stimulant qui a prozoqué de: nouveaux efforts des habitans. M. l'archevêque d'Avignon. touché de leur zèle, s'est rendu à l'invitation de M. le curé, et est arrivé à Lapalud le 21 juin au matin. Le prélat a été resu à l'entrée du faubourg par l'autorité municipale etpar le clerge. M. de Nally, maire, lui adressa un discours, et le cortège conduisit M. l'archevêque à l'église, au son d'une brillante musique. A la tête des fonctionnaires étoit M. le comte de Pontbriand, sous-préset d'Orange, accompagné d'un nombreux concours d'habitans du lieu et des environs. A la porte principale de l'église, le curé adressa un discours à M. l'archevêque, et le remercia d'avoir bienvoulu consacrer lui-même le nouvel édifice. Il rappela l'origine de cette église, bâtie dans ces temps que nous appelons des siècles d'ignorance, et due, à ce qu'il paroît, aux soms de ces fameux Templiers, proscrits dans la suite pour s'être écartés du hut de leur institution. Après ce discours, qui montroit assez que le sage pasteur joignoit le talent de la parole au zèle le plus actif, M. l'archevêque procéda à la cérémonie, qui fut longue, et qui se passa avec heaucoup d'ordre malgré la soule. Le Pontifical veut que les sidèles sortent de l'église pour faire plus librement toutes: les céré-, monies, mais M. l'archevêque crut devoir permettre qu'ils fuseque témoins de tout. On vit donc le vénérable prélat monter à l'échelle, malgré son âge, pour faire les onctions aux croix des piliers. La bénédiction terminée, M. l'archeveque fit annoncer par M. Sollier, son grand-vicaire, les indulgences qu'il est d'usage d'accorder en pareille occasion. Le prélat célébra ensuite la messe pontificalement. Upe pierre monumentale en marbre a été placée en l'un des endroits les plus apparens de l'église, avec une inscription latine on lettres dorées, pour perpétuer le souvenir de cette cérémonie.

— M. Tiberi, archevêque d'Athènes, et nommé nonce en Espagne, étoit parti dernièrement pour se rendre à sa destination; les journaux ont annoncé que le prélat étant arrivé le 17 juin à Irun, une des premières villes d'Espagne, y avoit trouvé des dépêches qui l'ayoient fait reprousser chemin. Ils opt présente leurs conjectures sur cet évènement, et àls supposent que la cour d'Espagne n'a pas voulu receyoir le popce à raison de la mesure que le Pape a prise dans le dernier consistoire en faveur de quelques églises de l'Ainérique méridionale. Ils racontent à ce sujet que l'institution des nouveaux évêques pour ces contrées a élé annoncée officiellement à M. Apariui, chargé d'affaires d'Espagne à Rome, et ils prétendent qu'il y avoit eu un concordat conclu entre le saint Siège et la république de Colombie, qui avoit envoyé pour cet effet un ministre, le chévalier Texada. Il est permis de croire que tout cela est fort altéré, et il est faux entr'autres qu'il y ait eu un concordat avec Colombie. Des églises étoient vacantes dans les anciennes provinces espagnoles. de l'Amérique méridionale, et le manque d'évêques y étoit fort préjudiciable aux intérêts de la religion. De vastes diocèses sans pasteur, la discipline recevant chaque jour de nouvelles atteintes, plus d'ordinations, de visites épiscopases, de confirmations, l'autorité nulle ou néconnue; un tel état de choses ne pouvoit durer. Le zèle du saint Père ne pouvoit rester indifférent à ces maux. Qui prendra en main les intérêts de la religion, si ce n'est le chef de l'Eglise et le père commun des fidèles? Faudra-til, pour les intérêts politiques de l'Espagné, que les sièges restent vacans indéfihiment? Quel sera le terme de cette viduité pernicieuse et désolante? Le roi d'Espagne, prince sincèrement attaché à la religion, peut-il exiger que d'immenses contrées soient sans évêques, parce que son autorité y est méconnue? Peut-il trouver mauvais que le Pape pourvoie au Désoin de ces églises abandonnées? Faut-il rompre avec le saint Siège, parce que le saint Siège a dans sa sollicitude pris une mèsure urgente et nécessaire? Ces raisons nous font beaucoup douter de la vérité des bruits recuéillis par les journaux. Non , il n'est nullement vraisemblable qu'un prince religieux blâme un acte digne de la charité comme du zèle du souverain pontife. Une nouvelle considération fortifie nos doutes. On sait assez avec quel zèle le gouvernement anglais a favorisé les nouvelles républiques; il les à reconnues publiquement, il leur a envoyé des ambassadeurs, il leur a accordé des avantages pour leur commerce; on dit même qu'il leur a envoyé des munitions et des armes; des emprunts ont été ouverts publiquement pour elles à Londres. L'Espagne a pu s'en plaindre, mais l'ambassadeur anglais n'a pas été pour cela reconduit à la frontière; loin de là, il est recherché et honoré à Madrid. On souffre donc la conduite d'une puissance qui a favorisé directement l'insurrection des colonies, qui actuellement même est en relation avec elles, et qui contribue à les fortifier dans leur résistance. Or, le Pape, a-t-il rien: fait de semblable? Se mêle-t-il de la politique?, Intervient-il dans les différends de l'Espagne? Préjuge-t-il, même la question? Comment se feroit-il donc que l'Espagne., se montrât si exigeante pour l'un, et si patiente pour l'au-, tre? Comment feroit-elle un crime au Pape de pourvoir aux. intérêts de la religion, et toléreroit-elle que l'Angleterre assistât directement les provinces révoltées contre la métropole?. Quand le Pape enverra des flottes pour soutenir l'insurrection, je conçois qu'alors le cabinet de Madrid aura lieu d'être blessé; mais tant qu'il n'enverra que des évêques, il semble qu'il n'y a pas de quoi tant se courroucer. Il seroit, étrange que le nonce de S. S. ne pût résider à Madrid, tandis que l'ambassadeur britannique y est ménagé et caressé; il seroit étrange qu'on fût plus choqué de l'enyoi de quelques bulles que de nombreux convois d'hommes et d'armes partis d'Angleterre. Nous osons donc soupgonner que cette affaire n'a pas été présentée fidèlement par les journaux; nous donnerous, dans un numéro prochain, une pièce importante que nous venons de recevoir relativement à l'érection des nouveaux évêchés. -

--- Un excellent recueil qui s'imprime en Italia, contenoit dernièrement une notice sur un pieux prélat, enlevé l'année dernière à son diocèse, M. Conversini, évêque de Cortone. Jérôme Conversini étoit né à Pistoie, le 3 février 1789, d'une famille ancienne. Il fit ses premières études dans sa patrie, et devint changine de Pistoie en 1804. Sa piété et sa candeur saisoient présager en lui un digne ministre des autels. Il alla achever ses études à l'université de Pise, et sut reçu docteur en droit en 1815, et ordonné prêtre en 1816, A la fin de cette même année, l'évêque de Pistoie le nomma son vicairo-général, et en 1817, on le choisit pour prévôt de la cathédrale. Une si prompte élévation ne fit point de jaloux, parce que M. Conversini joignoit à ses qualités sacerdotales le caractère le plus heureux et les manières les pous propres à lui gagner les cœurs. Son zèle, sa prudence et sa fermeté dans les circonstances les plus difficiles, attirerent sur lui l'attention du grand-duc de Toscane, Ferdipand III, qui le nomma à l'évêché de Cortone. Conversion

fut sacré à flome le 18 juillet 1824; et se rendit dans som> diocèse au mois de septembre suivant. Ses premiers soins furent pour son séminaire, dont il régla les études et la discipline. Il entreprit la visite de son diocèse, et s'appliqua à réforder les abas, à ramener ceux qui s'égaroient, à rauimer les foibles. Dans les grandes solennités, il montoit én chaire, et prononçoit des homélies pleines de douceur, etoù respiroit l'esprit de piété qu'il savoit puiser dans les Ecritures. Cette piété éclatoit surtout dans les discours qu'il faisoft pour des prises d'habit ou pour des professions réligieuses, et il semble qu'il étoit dans son élément quand il parloit des doucéurs et des consolutions de la vie spirituelle. La charité étoit sa vertu favorite, et son cœur avoit cette largear que Dieu ; comme dit l'Ecriture , avoit donnée à Salomon. Malheureusement le diocèse de Cortone ne devoit par jouit long-temps de ses exemples. Une maladie qu'il avoit essuyée itil avoit causé une tumeur qui dégénéra en fistule, et nécessita une opération. L'évêque s'y résigna, ep dette operation se fit d'abord avec un succès apparent ; mais l'état du malade devist bientot facheux, et il moutrut enjuid 1836, après avoir été un modèle de patience et de résignation dans ses douleurs. Sa porte fut un véritable sujut de deuil pour le clergé et le peuple. Le 28 juin, ou lui st un service solonnel our le chanoine Maneisti pronouve son oraison funches. (Battuit des Memoires de religion ; de Medetre, par M. l'abbé Baraldi). 

## NOUVELES POLITIQUES.

Pain. Le Roi vient d'accorder une somme de rason fr. pour venir au secoure des victimes de la dernière inquestion du département de la Haute-Garonne; M. le Dauphin, 2000 fr.; et Mme la Dauphine, 1900 fr.

—S. A. M. M. Ie due d'Orlean, à son passage au Mayet d'Ecole (Puy-de-Doine), a reisse à M. le coré de cette commune ûne samme de soe fin. pour les plus nécessiteux de ses paroissiens, dont les résoltes sut été pavagées par la grale le 31 mai dernier.

eut été ravagées par la grêle le 31 mai dernier, Le Roi a accordé une médaille d'or à M. Paul Guérin, ancien officier de dragons, chevalier de la Légion-d'Honneur, pour avoir sauvé plusieurs personnés en diagger de petir dans les incendies.

Une ordennance royale du 27 juin porte que les conseile d'arr sondimentale es résultants, le 100 août prochain, pour la prepaiers partie de leur aution de 1829, qui ne pourra se prolonges au-dela de dix jours; et le 10 septembre suivant, pour la seconde partie de leur session, dont la dusée est fixée à cinq jours; et que la session des commils générans de département s'ouvrire le 16 août, et devra être terminée le 30 du même mois.

per une autre ordonnance du même jour, M. Fournier, notaire hanceaire, adjoint au maire du trésième arrondissement de Paris, est-nommé maire de cet arrondissement; et M. Berthier de Viviers, secrétaire du Roi à la conduite des ambassaideurs, adjoint au maire

du dixième arrondissement.

Les douns statues pédestres et colossales qui vont bientôt décorer le pont de Louis XVI sont celles de l'abbé Suger, par M. Stouf; de Duquesne, par M. Roguet; du maréchal de Tourville, par M. Mariu; de Buyard, par M. de Montamet; du cardinal de Richelieu, par M. Ramay père; du bailli de Suffren, par M. Lesueur; de Sully, par M. Esparciaux; de Colbert, par M. Boyer; de Turenne, pur M. Gois; de Dugueselin, par M. Bridan; de Duguey-Treuin, par M. Dupaquet; et enfin, celle du grand Condé, par M. David.

- M. Descordes est nommé président du collège électoral du département de la Charente, convoque à Angoulème pour le g de ce moir.

Dimanche demiet, onne ouvriers, qui étoient descendus l'uit, après l'autre dans l'égont de la rue de la Roquette, ont été retirés applyatés. L'un d'eux n'a survéen que quelques minutes, et on a embeaucoup de peine à zappelen les autres à la vie. Cet égout étoit devenu méphytique par saite d'un vice de construction, et, comme sur l'ignoreit, les ouvriers descendoient successivement dans l'étonnement de ne plus reyoir leurs esmarades, et presque aussitét ils têmel heient évanouis. Ce n'est que le douzième qui, à mokié descendu à s'appront de leur malheur, et qui out entore auez de force pour prévenir les autres ouvriers. Les plus grands accours sont bientôt arrivés, et l'attorité a fait venir jusqu'à huit médecins sur les fieux.

La girufie, envoyés à S. M. par le paché d'Egypte, est arrivés à

La giraffe, envoyés à S. M. par le pache d'Egypte, est atrivée à Paris. Une foule de curieux se porte chaque jour au jardin du Reipaur la voir, eur c'est la première fois que l'on voit une giraffe viente en France et même dans l'Europe. On a débarqué dernièrement au Havré, pour la tapithle, un autre saintal non moint aouveau, d'est un calman, venant de la Virginie, et qui a douze piede

de long.

L'éditour responsable du Jeneral du commerce vient d'être cité; pour le 10 de 40 mbis, devant le tribans correctionnel. Il est prévenu « d'attaque contre la dignité royale, les droits que le Roi tiender a maissance, étuir en vertu desquels il à donné la Charte, soit autorité constitutionnelle et l'inviolabilité de su personné.

Le Courrier français avoit eu l'impudense d'aimoncer, dans sommere du 26 juin, que M. Delasalte, curé de Ruffec, a refusé de rempile seu ministère enverr la danc Gallais, par le metif que cette dance étoit en poissession de biens d'origine occlésiastique, et que le cunied d'Etat à jugé que et refui m'étoit pas susceptible de la censure autorisée par la loi du 8 avril 1802: le sociétaire-général du comeil d'Etat, M. Hechet, dément bout celé, et dédère que le motif

allegné est complètement faux. Le Courrier a refusé d'insérer la ré-

clamation, qui a été publiée dans le journal officiel.

Le Mont de-piété établi à Rouen au profit des hospices a reçu de grands avantages de sa réorganisation arrêtée, il y a quelque temps, par une ordonnance du Roi. Cet établissement, qui cesse d'être dirigé par une réunion de capitalistes, va être régi par une administration gratuite et charitable, composée de plusieurs fonctionnaires. Une réduction sensible est établie dans le taux de l'intérêt, et un plus long délai pour retirer les effets engagés est accordé aux emprunteurs.

- Plusieurs villes ont maintenant une exposition des produits de l'industrie et des beaux-arts. Les villes de Bordeaux et de Toulouse

viennent de se distinguer par leurs expositions.

- M. de Prony, impecteur-général des ponts et chaussées, vient de se rendre à Lyon, dans le but de s'occuper principalement des moyens à prendre pour préserver les propriétés riveraines du Rhône des dévastations de ce fleuve. Il a commencé aussitôt ses opérations.

- Un pont suspendu va être construit, à Lyon, sur la Saone, de-

vant le port de la Feuillee.

— Dans la nuit du 21 juin, des voleurs se sont introduits dans l'église de Montaudran (hanlieue de Toulouse). Ils ont enfoncé la porte de la sacristie, et ont emporté une somme de 200 fr. qu'ils y ont trouvée, et qui étoit destinée à l'achat d'un dais. On croit qu'un des voleurs étoit caché dans l'église, et a facilité par ce moyen kintroduction de ses complices. La police est à la recherche des coupables.— Le Constitutionnel avoit annoncé, ces jours derniers, que l'on n'enseignoit presque plus rien dans les écolés royales, d'arts et métiers. Le secrétaire de l'école de Châlona a aussitôt réclamé contre cette assertion, et a détaillé, au rédacteur de ce journal, la nomentature des études théoriques fort étendues que l'on y fait, et de tous les arts et métiers fort importans que les élèves y apprennent; le

tout en exécution ponctuelle de l'ordonnance royale de réorganisa-

tion du 31 décembre 1826.

— Le Bulletin des lois vient de publier une ordonnance reyale da ofévrier 1827, contenant 211 articles, qui nègle le mode de gouvernement pour l'île de la Martinique, et peur celle de la Guadefoupe et ses dépendances. Le commandement général et la haute admineration de chacune de ces deux colonies sont confiés à un gouverneur qui a sous ses ordres, outre un commandant militaire, trois chefs d'administration, savoir, un ordonnateur, un directeur-général de l'intérieur et un procureur-général, dirigeant les diverses parties du service; un conseil privé et un conseil général sont attachés au gouvernement de la colonie; enfin, les différentes altribations de ces fonctionnaires sont fixées par cette ordonnance.

Les principaux gélés dont se plaint le dey d'Alger, et qui sont la cause des différends, sont, 1º, l'affaire du, sieur Nathan Bacry, et des 7 millions payés par la France en 1820, dont la régence et ses sujets n'ont encore rien touché, etc.; 2º, les fortifications que Errançais élèvent à la Câle, pout port appartenant depuis long-tempa à la France, situé entre Alger et Tunis, et fort propite pour le pécase

du corall; 30, la demande du tribut que les paissences protégées par la France ne paient pas; 40, la morque et la fierté que notre consul, M. Deval, affectoit, selon le dey, de prendre au sujet des affeires de France et des Etats romains. L'insulte faste au consul consiste en ce qu'à la suite d'une discussion le dey lui a jeté son éventail à la figure, et lui a intimé l'ordre de se retirer de sa présence. Il n'y a pas de corsoires algériens en mer intous sont resserrés dans le port d'Alger par la division française. Les hostilités ont déjà commencé les Algériens ont attaqué les premiers et canonné la goëlette la Torche, qui a été secourue à temps par la division arrivée de Toulon.

— S. Em. M. le cardinal Inguanzo, archevêque de Tolède, dont nous avons annoncé dernièrement un mandement contre les mauvais livres et journaux, vient de faire au roi d'Espagne des représentations sur la communication que donnent à ses sujets quelques Français des feuilles libérales qui s'impriment à Paris ou à Londres. S. Em. annonce au roi qu'elle a été témoin d'un changement subit d'opinions, résultat de la lecture d'un mauvais journal. Le roi a ren-

voyé su conseil d'Etat cette exposition de M. le cardinal.

— MM. les évêques de Tortose, Solsonne et Gironne viennent de publicr des mandemens à l'occasion de l'insurrection qui a éclaté dans la Catalogne pendant le mois d'avril dernier, et qui heureusement a cessé promptement. Ils prescrivent aux curés et desservans d'user de toute leur influence afin de maintenir, les habitans dans leurs sentimens d'amour pour le monarque, de respect pour la religion et d'amimadversion contre les ennemis du trône et de l'autel ainsi que de la paix publique. Une amnistie a été accordée, par le toi, aux rebelles qui avoient fait partie de l'insurrection.

— Par un décret rendu le 29 mai dernier, S. M. le roi de Naples, pour donner à l'armée une preuve de ses dispositions bienveillantes, a nommé son fils ainé, le duc de Calabre, commandant-général de

l'armée de terre du royaume des Deux-Siciles.

Le roi et la reine de Naples se sont rendus, le 5 juin dernier, à Pompéia, pour assister à une fouille qui devoit y être faite. Elle produit les plus heureux résultats : on a extrait en leur présence une très-belle fontaine en mosaïque, une partie de muraille ornée de peintures fort élégantes, des statues et des vases en bronze et en marbre, des médailles, et d'autres antiquités précieuses.

Par suite des liens d'amitié et de parenté existant entre la maisson d'Autriche et l'empereur don Pedro, il a été conclu, le 1 les ces deux puissances, un traité de commerce, aux termes dur, les sujets autrichiens jouiront, au Brésil, des droits accordés aux nations

\* \*

les plus favorisées.

— On parle d'une prochaine réunion des principaux souverains d'Allemagne à Salzbourg. L'empereur d'Autriche et le roi de Bavière s'y rendront d'abord; ils seront joints ensuite par le roi de Prusse.

—A la dernière assemblée générale des libraires qui se trouvent à Leipsick, le libraire Perthes, d'Hambourg, exposa que les productions littéraires qui affligent l'innocence et corrompent les mœurs, après avoir cesse quelque temps, reprenoient un nouveau cours, et

que, pour en prévenir les suites autant qu'il dépendoit de lui, il me sendroit pas à l'éditeur des exemplaires qui lui en avoient été remis; mais qu'il proposoit à l'assemblée de les prendre pour les fâire détuire. L'éditeur, qui étoit présent, voulut se défendae; mais il en fut empêché par l'indignation générale, et il fut résolu qu'on prendroit les exemplaires, qui seroient anéantis le lendemain dans le local de la Bourse; ce qui eut lieu en effet.

-- Quélques troubles ont éclaté, le 18 juin, à Appenzell, en Suisse. Le peuple des Rhodes intérieures, agité depuis long-temps, s'est livré à diverses violences. La voix des magistrats a été méconnue, et quelques-uns même ont éprouvé de mauvais traitemens et se sont démis de leurs charges. Le gouvernement du canton, réduit à l'impossibilité de se faire respecter, a demandé l'appui de l'autorité fédérale. Le conseil d'Etat de Zurich, comme canton directeur, a été assemblé extraordinairement, et à aussitôt chargé un commissaire fédéral de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre troublé à Appenzell.

-- Une nouvelle pétition, signée par un grand numbre d'avocats du harreau d'Angleterre, pour l'émancipation des estholiques, a été présentée, le 29 juin, à la chambre des communes par le procurent-général.

Le gouvernement gree a transféré son siège de Trèzène à Poro.

Il a nomme une commission de trois membres pour remplacer le comme Cape d'Istria; président de la Grèce, jusqu'à son arrivée. Cette rémuniaion a advent, aux députés de la Grèce, l'invitation de se réunir pour la discussion d'un projet de constitution.

La capitulation de l'Acropelis a eu lieu le 2 juin dernier. Les Groce qui compossient la gernison de cette citadelle d'Athènes au toiteme la permission de le retirer chacun dans sa contrée, et les philistèmes, au nombré desquels se trouvoit le colonel Fabrier, ent été autorisée à se diriger sur tel point qui leur conviendroit.

Les mines de la Sibérie, principalement relles des monts Oural, auprès de la frontière de l'Europe, ont produit, en 1826, 231 ponds 25 livres et 35 solotniks d'or, et 13 ponds 20 livres et 31 solotniks de platine. Le ponds équivant à peu près à 33 livres de France, de sorte que ce produit surpane 7623 livres pesant d'or et 429 livres de platina.

rices Russee poursuivent leurs hostilités contre les Persans. Ils victions de s'emparer d'une partie de la ville d'Erivan, auprès de laquelle se trouve leur almée; mais ils n'ont pu encore prendre la forteresse de cette ville.

La cour de cassation s'est occupée dernièrement d'une affaire qui a fait quelque bruit, et qui a donné lieu à des insimuations malignes de quelques journaux. M<sup>10</sup> de B., fille du baron de B., de Courtrai, dans les Pays-Bas, avoit

embrassé la religion catholique pendant son sejour à Paris. De retour dans la maison paternelle, elle éprouva des contradictions qui lui firent désirer d'en sortir. Elle s'enfuit avec une femme qui aveit été au service de sa famille, et se réfugia en France. Le gouvernement des Pays - Bas ordonna des poursuites; on qualifia de vol et d'enlèvement de mineurs la complaisance de la femme Neptagaele à accompagner Mile de B., et on demanda son extradition au gouvernement français. Une ordonnance du roi, du 16 février 1727, prescrivoit des recherenes d'après lesquelles la semme Neptagaele sut découverte à Dunkerque le 6 mars, et conduite à Lille en prison. Plusieurs personnes s'intéressèrent au sort de cette femme, qui, au fond, n'avoit fait aucune espèce d'enlèvement, et s'éteit, au contraire, dévouée pour obliger Mile de B. On essaya, dit-on, de la faire évader, mais ce fut sans succès. Cette semme étant tombée malade, obtint d'être transportée à l'hôpital Saint-Sauveur, à Lille, d'où elle s'évada. Une dame, Mr la comtesse de la Granville, est accusée d'avoir favorisé son évasion. Le procureur du Roi, à Lille, ordonne d'informer contre elle; mais le juge d'instruction pense qu'il a'y - a pas lieu de poursuivre, et que la loi ne s'applique point à l'évasion d'un prisonnier, quand le délit qui lui est imputé a été commis en pays étranger. Sur l'appel du ministère public, la cour royale, chambre d'accusation, a ordonné que les poursuites seroient continuées, se fondant sur l'ordonnance du roi du 16 février. C'est contre det arrêt que M de la Granville s'est pourvue en cassation. Le 16 juin, M. le consciller Olivier à fait le rapport; après la plaidoirie de M. Rochelle, l'affaire a été renyoyée à quinzaine. Le 50 juin, M. Rochelle a continué sa plaidoirie pour Mae de la Granville, et la cour, conformement aux conclusions de M. Laplaigne-Barris, avocat-général, et après une heure et demie de délibération, a cassé l'arrêt de la cour royale de Douai, sur le motif que cette cour avoit commis un excès de pouvoir, et violé l'art. 237 du Code pénal, en jugcant que'le fait imputé à Ma de la Granville étoit prévu par nos lois, et en ordonnant des poursuites contre elle. Comme la cour de cassation n'a point renvoyé M<sup>me</sup> de la Granville devant une autre cour, cette affaire est terminée.

OE uvres spirituelles du Père Vincent Huby, Jésuite, revues et corrigées par l'abbé . . . (1).

Vincent Haby, né à Hennebon d'une famille honorable de Bretagne, s'appliqua aux missions dans le diocèse de Vannes, et dirigea des maisons de retraite. C'est à lui en grande partie qu'on doit l'êtablissement des retraites usitées en cette province, et qui y ont été remises en vigueur depuis quelques années. Sa charité étoit indusfrieuse à trouver des moyens de toucher les pécheurs, de fortifier les foibles, de réchausser les tièdes. Il mourut le 22 mars 1693, après avoir établi des associations en l'honneur de la sainte Vierge, et différentes pratiques de piété propres à maintenir le fruit des retraites.

Ce volume d'œuvres spirituelles est en deux parties. La première contient une retraite de dix jours sur l'amour de Dieu et de Notres seigneur; il y a , pour chaque joui, deux méditations sur les vérités les plus convenables à une retraite. La seconde partie se compose de divers opuscules du même auteur, des réflexions sur l'amour de Dieu, un réglement de vie, des règles de perfection, différens avis, des naximes spirituelles, un traité sur l'utilité et la nécessité de la retraite, etc. Le tout est digne de la piété et de l'expérience de l'arteur. Une préface de l'éditeur présente quelques détails sur les travaux du Père Huby: il avoit trois sortes de retraites, pour les ecclésiastiques, pour les laïcs, pour les femmes; elles se faisoient à des époques déterminées, et on y voyoit accourir, de toutes les parties de la Bretagne, des fidèles qui vouloient mettre ordre aux affaires de leur conscience, ou se ranimer dans la pratique des vertus chrétiennes.

L'Hymne au soleil, suivi de plusieurs morceaux du même genre, par l'abbé de Reyrac (2).

L'abbé de Reyrac étoit un chanoine régulier de la congrégation de Chancelade, qui devint prieur curé de Saint-Maclou, à Orléans, et y mourut le 22 décembre 1782. Il est auteur de plusieurs ouvrages de littérature et de poésie, entr'autres, de l'Hymne au soleil et de poésies tirées des saintes Ecritures. L'Hymne au soleil eut beaucoup de succès dans le temps, et il s'en fit plusieurs éditions. L'abbé Métivier, principal du collège d'Orléans, mort récemment, l'a traduit en vers latins.

La nouvelle édition de l'Hymne au soleil est aussi accompagnée de plusieurs morceaux en vers et en prose. Ces morceaux sont écrits avec cette facilité douce et cette grâce modeste qui faisoient le caractère de l'auteur. Dans la première édition, de Reyrac avoit donné son Hymne au soleil comme la traduction d'un manuscrit grec trouvé dans les îles de l'Archipel; mais il s'en reconnut ensuite l'auteur.

<sup>(1)</sup> Îu-:2, prix, 2 fr. et 3 fr. papier vélin. (a) În-:8, prix, 1 fr.

Ces ouvrages se trouvent à Paris, chez Périsse, et au burcau de ce journal.

# Allocution prononcée par N. S. P. le Pape Léon XII, dans le consistoire secret du 21 mai dernier.

α Vénérables frères, nous pouvons enfin vous annoncer que ce qui avoit été commencé avec tant de sagesse et poursuivi avec zèle par Pie VII, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, a été, avec l'aide de Dieu, conduit heureusement à fin, et que les différentes difficultés qui étoient survenues ont été aplanies. Les sièges déjà décrétés par notre glorieux prédécesseur, dans ses lettres apostoliques, savoir, l'archevêché de Fribourg et ses suffragans, les évêchés de Mayence, de Rottenbourg, de Limbourg et de Fulde, sont érigés d'une manière stable et convenable, et on a exactement pourvu à tout ce qui a paru nécessaire pour régler le gouvernement de ces sièges, et pour assurer un revenu convenable aux évêques, aux chapitres, aux séminaires, aux églises cathédrales et aux curés.

» Dans les négociations à ce sujet, nous avons eu véritablement lieu de remarquer les dispositions favorables dont se sont trouvés pénétrés pour nous les princes qui y avoient intérêt, pour lesquels en conséquence nous nourrissons des seutimens d'une plus grande reconnoissance, et à qui nous

ne pouvons refuser de rendre de justes éloges.

» Dans le consistoire de ce jour, nous mettons la dernière main à cette mesure, objet des vœux de tous les fidèles pour le bien de la religion catholique, et nous donnons aux églises de Fribourg et de Limbourg leurs évêques respectifs, nous réservant de faire la même chose bientôt pour les au-

tres églises.

» Nous ne croyons pourtant pouvoir point vous cacher, vénérables frères, qu'il nous avoit été rapporté sur notre cher fils Jacques Brand, destiné pour le siège de Limbourg, des choses qui ne nous avoient pas causé peu de peine et d'inquiétude. Notre chagrin étoit d'autant plus vif, que de plus fortes raisons nous portoient à l'élever à l'épiscopat; mais nous fûmes soulagé dans notre tourment par

une ample déclaration dans laquelle il protesta humblement et avec la sainteté du serment, qu'il ne s'étoit jamais écarté, ni par parole, ni par écrit, de la foi orthodoxe; que jamais il n'avoit donné son assentiment aux propositions qui se publicient alors en Allemagne, et qui furent condamnées comme schismatiques par noire prédécesseur en 1819; que même il avoit blâmé la témérité et la folie de ceux qui avoient la hardiesse de les soutenir.

n Des hommes d'une vertu éprouvée nous ont assuré de la sincérité de cette déclaration, tellement que nous concevons une ferme espérance que le même cherchera avec soin à dissiper l'opinion moins favorable qui s'étoit répandue sur son compte, qu'il confirmera véritablement par sa fidélité, son dévoûment et son obéissance au siège apostojique, ce qu'il a promis par serment de vive voix et par écrit, et qu'enfin, par l'influence dont il jouit auprès des siens, il s'emploiera sans relâche à procurer toujours le plus grand

bien de l'Eglise.

» Mais nous n'avions pas seulement à pourvoir aux églises d'Allemagne; sans cesse étoient présentes à notre esprit, ct toujours avec un surcroft d'amertume, ces églises d'Amérique, qui, par la longue privation de pasteurs, gémissent accablées sous une funeste succession de maux spirituels. Nous nous sentions le cœur percé des plus douloureuses blessures toutes les fois qu'on nous rapportoit les plaintes des fidèles, désolés qu'il ne se trouvât personne pour leur distribuer le pain de la parole, pour les instruire dans les préceptes salutaires de la foi et de la morale, pour insister sur l'observance des commandemens de Dieu et de l'Eglise, pour reprendre les errans, fermer la bouche de ceux qui parloient mal, et éloigner et détruire les loups furieux qui tendoient des pièges au troupeau. Profondément pénétré de la vue de ces calamités, nous souvenant du devoir qui nous est imposé, et redoutant le jugement de celui qui nous demandera compte du sang des biebis confices à nos soins, nous avons cru devoir, sans plus de retard, préparer le secours nécessaire à ces malheureux que nous portons dans les entrailles de notre charité paternelle. Nous avons donc donné à ces églises des évêques ornés des vertus pastorales, par le soin desquels elles soient bientôt lavées de toute souillure, resleurissent heureusement, et donnent des fruits abondans

de salut. Nous sommes assuré que nous verrons applaudir à notre prévoyance tous ceux qui ont à cœur la conservation de la religion, la bonne discipline et la vigilance bienfaisante du siège apostolique. Nous prions donc humblement le père des miséricordes, vénérables frères, qu'il daigne bénir nos résolutions, qui n'ont pour but que le bien

spirituel des ames. »

Nous avons rapporté cette allocution, qui explique si bien la conduite pleine de sagesse du saint Père, et qui expose ses motifs. Nous avious déjà remarqué, n° 1341, combien la promotion faite dans le dernier cousistoire étoit importante. Les cinq sièges d'Allemagne avoient été créés par la bulle *Provida solersque*, donnée par Pie VII le 16 août 1821, et dont nous avons donné un extrait n° 1005; mais de graves difficultés avoient retardé l'érection définitive des sieges. Le Pape avoit été blessé d'une convention ou pragmatique dressée par les princes des bords du Rhin, et qui paroissoit n'avoir pour but que d'asservir entièrement l'Eglise catholique. Nous avons rapporté tout au long cette pragmatique, nº 941, et nous avons fait quelques remarques sur différentes clauses d'autant plus inquiétantes, que les princes qui avoient fait cette convention sont tous protestans. Il ne seroit pas difficile de montrer qu'avec cette convention on pouvoit au besoin se passer du Pape, mettre la discipline et même la doctrine entièrement à la merci des gouvernemens, anéantir enfin la religion, en paroissant la protéger. Un autre sujet d'inquiétude étoit le choix des prélats proposés pour les nouveaux sièges; ces prélats, que nous avons nommés nº 932, étoient MM. Wanker pour Fribourg, Drey pour Rottenbourg, de Wrède pour Mayence, Brand pour Limbourg, et de Kempf pour Fulde. On disoit que les quatre premiers avoient souscrit la pragmatique. C'est là ce qui a retardé la conclusion de cette affaire; l'allocution nous autorise à croire qu'enfin les difficultés sont aplanies. Nous souhaitons que les vues paternelles du saint Père soient remplies, et que les catholiques des bords du Rhin sortent, après une longue attente, de l'état précaire où ils se trouvoient, et jouissent de toute la protection à laquelle ils ont droit. M. Wanker est remplacé pour Fribourg par M. Boll, et M. Brand, sur l'orthodoxie duquel il s'étoit élevé quelques nuages, a fait une déclaration tranquillisaute. Nous espérons recevoir d'Allemagne des renseignemens sur l'exécution de la bulle et sur les nouveaux évêques.

L'allocution du 21 mai est encore importante en ce qu'elle nous apprend les motifs qui ont déterminé le saint Père à pourvoir plusieurs églises d'Amérique de pasteurs. Nous avons déjà fait nos réflexions sur ce sujet dans notre précédent numéro, et nous avons montré que cette mesure étoit toute strangère à la politique, et n'avoit pour but que de sauver la religion menacée d'une ruine totale dans les anciennes possessions espagnoles d'Amérique. L'allocution indique assez combien le saint Père étoit affecté de cet état de choses, c'étoit l'objet de représentations pressantes adressées itérativement à la cour d'Espague. N'étoit-il pas temps de mettre un terme à la viduité des églises? Falloit-il que la religion périt à cause des discordes politiques? Le roi d'Espagne ne devoit-il pas souhaiter que ses anciennes colonies eussent des pasteurs dont il n'avoit rien à craindre pour ses intérêts, et dont la présence même pouvoit calmer les esprits? Un prince religieux devoit il pousser le ressentiment contre des insurgés jusqu'à leur interdire les secours de la religion; jusqu'à compromettre l'existence du christianisme dans ces contrées? Le saint Père demandoit donc que Ferdinand VII prît quelque mesure en saveur de ces églises désolées; si ce prince ne le faisoit point, le saint Siège ne. pouvoit rester plus long-temps indifférent à la longue vacance des sièges, et le Pape devoit chercher quelque moyen ďy remédier.

C'est ce qui vient d'être fait, et ce qui n'a pu étonner le cabinet de Madrid, averti par des représentations réitérées. Toutefois les plus graves discussions ont eu lieu, si on en croit les journaux. Le conseil de Castille et le conseil des Indes ont été consultés sur cette affaire. Le premier a, diton, été d'avis que le roi nommat aussi des évêques pour les diocèses nouvellement pourvus, afin d'opposer nomination à nomination, et de conserver les droits de la couronne; mais cette idée est si peu vraisemblable que nous supposons que c'est une imagination du journaliste. Un autre prétend que le conseil d'Etat s'informe soigneusement de ce qu'ont fait les dernières cortès, singulier modèle à prendre, sans doute, pour le gouvernément royal. Le même journal parle de la convocation d'un concile national. On voudroit, à ce

qu'il parolt, profiter de cette discussion pour amener une bonne rupture entre le saint Siège et l'Espagne; des gens qui, comme on dit volgairement, ne demandent que plaie et bosse, sourient à l'idée d'une brouillerie déclarée, et trépignent de joie dans l'espérance d'un schisme. Quelle bonne fortune, si on pouvoit ménager une discorde ouverte entre le chef de l'Eglise et une puissance si long-temps l'appui de la catholicité! Il est très-plaisant de voir le Constitutionnel plaider pour les intérêts du roi d'Espagne, parler des griefs de ce prince contre la cour de Rome, et des mesures à prendre pour maintenir les droits de la légitimité. Il semble que ce journal, avec l'esprit qui le dirige, auroit du applaudir aux promotions des nouveaux évêques en Amérique; mais est-ce qu'il ne faut pas avant tout se déclarer contre le Pape? est - ce que l'autorité ecclésiastique peut faire quelque chose de bien? est-ce que ce ne seroit pas un grand bonheur de pouvoir brouiller une bonne fois le souverain pontife avec un prince catholique? On changera donc de rôle pour un moment; la même plume qui, depuis trois ans, censure avec amertume tout ce qui se fait en Espagne, affectera un tendre intérêt pour les droits d'un prince, objet de tant de dérisions et de sarcasmes. Il faut espérer que cette tactique hypocrite n'aura aucun succès, et que les nuages qui se sont élevés se dissiperont peu à peu. La piété de Ferdinand appréciera à la fois et les motifs de zèle et de sagesse qui ont dirigé le saint Père, et les motifs de ceux qui soufflent le feu de la discorde, et qui, quand ils ne peuvent faire de révolutions, aspirent du moins à fomenter des brouilleries, des troubles et des haines qui peuvent, avec le temps, aboufir à quelque révolution.

### NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Paris. M. Pierre-Louis Buée, chanoine de la métropole de Paris, est mort le jeudi 28 juin, dans sa 82° année. M. Buéo étoit né à Paris le 5 septembre 1746; il fit ses études à Louisle-grand, et sa licence en Sorbonne. Il étoit du même cours que M. le cardinal de Clermont-Tonnerre et que M. Bigex, qui vient de mourir, et il fut reçu docteur en 1782. Il obtint un bénéfice dans l'église de Notre-Dame, devint ensuite chanoine de la collégiale de St-Benoît, et greffier du chapitre de la métropole. En 1791, lors des disputes sur le serment, M. l'abbé Buée composa un petit écrit fort bien fait, sous ce titre : Obstacles à ma conversion constitution nelle, exposés confidemment aux Parisiens; cet écrit parut en 1791, et forme un in-8° de 30 pages. L'auteur y expose onze obstacles à sa conversion, et critique les opérations de l'assemblée, surtout relativement à la religion. La persécution le força de fuir en Angleterre, où il passa dix ans. De retour en France en 1809, il fut attaché au clergé de la paroisse de Saint-Étienne-du-Mont, puis appelé au secrétariat de l'archevêché en 1803. Son exactitude, son intelligence et son zèle le rendoient très-propre pour cette place, dont il remplit les fonctions avec assiduité pendant plus de 20 ans. Il fut nommé à un canonicat de Notre-Dame en 1806, et rendit des services au clergé dans des temps difficiles, et notamment pendant la vacance du siège. Ce fut lui qui signa la délibération du chapitre de Notre-Dame, du 9 avril 1814, par laquelle furent révoqués les pouvoirs d'administrateur donnés au cardinal Maury. Dans ces derniers temps, l'âge et les infirmités de M. l'abbé Buée le forcèrent de quitter le secrétariat. Il a souffert avec patience une longue maladie, et laisse à sa famille et à ses amis le souvenir d'un ecclésiastique pieux, sage, modeste, instruit, et doué d'un caractère heureux et de toutes les vertus de son état. M. Pierre-Louis Buée avoit deux frères, tous deux prêtres, Adrieu-Quentin et Auguste. Le premier étoit chanoine honoraire de l'église de Paris, et mourut le 11 octobre 1826, à 80 ans; il avoit passé tout le temps de la révolution en Angleterre, et s'y étoit appliqué spécialement à l'étude des mathématiques; il est auteur, entr'autres, de Réflexions sur les deux éditions des OEuvres complètes de Voltaire, 1817, in-8°; nous en avons rendu compte nº 280. Auguste Buée, le plus jeune des trois, étoit, au moment de la révolution, supérieur du séminaire de St-Marcel, fondé par le chapitre de ce nom; il publia plusieurs écrits en 1791 et 1792 : Nouveau Dictionnaire pour servir à l'intelligence des termes mis en vogue par la révolution, janvier 1792, in-8º de 132 page; le Drapeau rouge de la mère Duckesne 🗸 1792; les grands Juremens de la mère Duchesne, 1792,

in-8°, et de par la mère Duchesne, Anathèmes très-énergiques contre les jureurs, ou Dialogue sur le serment, in-8° de 31 pages (1). Auguste Buée étoit mort bien avant ses frères.

- --- M. l'archevêque de Paris vient de nommer au canonicat vacant par la mort de M. Buée, M. Jean-Henri Bertherand de Longprez, ancien curé de Chaillot. M. Bertherand de Longprez est un ancien religieux de l'ordre de Prémontré, qui avoit occupé des emplois importans dans son ordre, et qui s'en étoit toujours acquitté à la satisfaction des supérieurs. Depuis le rétablissement de la religion, il fut curé à Montmartre pendant quatre ou cinq ans, et ensuite à Chaillot, où il s'est fait estimer par sa conduite, et aimer pour ses qualités. Au commencement de cette année, il souhaita lui-même quitter des fonctions qui commençoient à devenir pénibles pour son âge et sa santé, et que son zèle lui faisoit craindre de ne pas remplir aussi exactement qu'il l'auroit voulu; M. l'archevêque, en acceptant sa démission, a voulu le récompenser de ses services. Le prélat le nomma chanoine honoraire en mars dernier, et vient de lui donner un nouveau témoignage d'intérêt et d'estime en lui consérant le canonicat vacant.
- M. de Trévern, évêque de Strasbourg, avoit conservé l'administration du diocèse d'Aire jusqu'au moment où il reçut ses bulles pour Strasbourg. Le 13 juin dernier, le chapitre d'Aire, apprenant sa translation définitive, nomma des vicaires capitulaires, qui sont MM. Labeyrie, vicairegénéral de M. de Trévern; Lalanne, principal du collège

<sup>(1)</sup> Nous ne connoissons que le nouveau Dictionnaire cité ci-dessus; pour les autres indications qui suivent, nous les trouvons dans le Dictionnaire des annymes de Barbier. Il attribue encore, au supérieur du séminaire de Saint-Marcel, les Eulogies pascales, adressées aux estholiques de France par un prêtre de leur communion qui leur a déjà adressé des Etrennes spirituelles, 1792, in-8º de 96 pages; mais cette attribution est une erreur. Les Eulogies, comme les Etrennes, sont de l'abbé Charlier, mort en 1807; son nom est écrit à la main sur un exemplaire de ces deux brochures que nous avons dans la collection de l'abbé Mansel. Le genre de ces écrits convient en effet bien mieux aux travaux habituels de l'abbé Charlier qu'au ton de l'abbé Buée. Barbier se trompé encore en attribuant au supérieur du séminaire de Saint-Marcel les Obstacles à ma conversion : nous tenons, d'un confrère et d'un ami du chanoine de Notre-Dame, que cette brechure est de lui.

d'Aire, et Destenabes, supérieur du séminaire diocésain. Ils ont annoncé leur nomination au diocèse par un Mandement du même jour, dans lequel ils font à la fois l'éloge du prélat qui les gouvernoit et de celui qui le remplace :

a Qui de nous, en effet, n'a pas senti son ame s'attrister au brait de la renommée qui nous annonçoit depuis long-temps la perte d'un illustre prélat, dont la piété si éminente, l'érudition si profonde, la science si étendue, la force et l'aménité comme écrivain polémique, jetoient un si grand éclat sur le siège épiscopal d'Aire; et qui de nous n'a pas tressailli d'allégresse et de joie en entendant les choses merveilleuses qui nous ont été racontées de celui qui vient à nous au nom du Seigneur pour le remplacer? Placés, par la confisme dont le vénérable chapitre de la cathédrale vient de nous honores, éntre ces deux illustres prélats, pour lier la chaîne de la juridiction épiscopale, nous devons d'abord nous humilier devant le Seigneur, implorer sa grace et son secours, et lui demander que notre carrière administrative soit si courte, qu'on ne puisse pas s'apercevoir de nous insuffisance; nous nous appliquerons ensuite à soutenir le bien qui a été fait, et nous préparerons ainsi les voies à celui qui se fera dans la suite, et dont nous aurons la gloire d'avoir été les précurseurs....

» Eh! qui pouvoit être plus propre à opérer parmi nous tous ces bienfaits que celui qui, dévoué d'abord à l'instruction publique et à l'éducation de la jeunesse, bientôt après collaborateur émisent d'un prélat aussi distingué par son mérite personnel que par le double édat de la pourpre romaine et de sa haute naissance, toujours à la tête de toutes les bonnes œuvres dans une grande cité, s'est constamment montré supérieur à ces sublimes emplois et propre à tous les genres de biens; qui partout s'est concilié le respect, la confiance et l'amour, et qui, conduit par la Providence comme par la main, arrive au milieu de nous plein de mérites, et avec les recommandations que donnent

les talens, l'expérience et la vertu?

» Remercions, N. T. C. F., la divine Providence d'un si signalé bienfait; adressons-lui nos prières pour attirer sur l'homme, sur l'homme de sa droite toutes sortes de bénédictions; qu'elle verse sur lui à pleines mains, avec l'onction sainte, la plénitude de tous les dons de l'Esprit saint; qu'il arrive au milieu de nous resplendissant de sagesse, doué d'intelligence, plein de la science divine; entouré de conseil, armé de force, brillant de piété, et orné d'une conscience délicate et timorée, dons précieux qui, en sanctifiant le pasteur, rejailtiront sur le troupeau, et nous le présenteront sans cesse comme un modèle de la perfection évangélique, et comme un ange de lumière, plus brillant par l'éclat de ses vertus que par celui de sa dignité.»

Tous ceux qui connoissent M. Savy, nommé à l'évêché d'Aire, applaudiront à l'éloge qu'en font MM. les grandsvicaires, et aux espérances qu'ils conçoivent de son administration. M. l'abbé Savy, par sa piété et son zèle, comme par ses talens distingués, étoit digne du choix de S. M. Il étoit depuis plusieurs années grand-vicaire de Toulouse, où son mérite a été universellement apprécié, et il ne sera pas moins estimé et honoré dans un diocèse où le clergé se l'ait remarquer par un excellent esprit.

- Dans sa séance du 1ºº juin dernier, la chambre des députés s'occupa d'une pétition qui lui avoit été adressée par M. Couchot, curé de Laivez (Saône-et-Loire); cette pétition avoit un objet assez important, elle demandoit une modification à l'article 25 du code civil, qui paroît autoriser les maires à marier civilement le conjoint d'un individu, lequel auroit encouru la mort civile par suite d'une condamnation judiciaire. La chambre montra assez l'intérêt qu'elle prenoit à cette pétition, en la renvoyant à la fois au ministre de la justice et au ministre des affaires ecclésiastiques. Il seroit digne, en effet, du gouvernement de prendre quelque mesure à cet égard. Le Journal de Saone-et-Loire traita la question le 22 juin dernier; il tendoit à faire voir que, dans le cas proposé, un procureur du Roi ne peut autoriser le maire à marier civilement, et il s'appuyoit principalement sur un article de la loi qui a aboli le divorce, et qui paroît avoir eu pour but de mettre la loi civile sur le marisge en harmonie avec la loi religieuse. Il concluoit que cette loi, abolissant le divorce, avoit aussi réformé les dispositions de nos codes qui se trouvoient en opposition avec elle. Il ne seroit pas difficile de fortifier ces réflexions du journaliste par les considérations les plus graves dans l'intérêt des mœurs et de la religion. Dans l'état actuel de la société, et avec la multiplicité des délits portés devant les tribunaux, il n'est pas rare de trouver des époux dont le conjoint a subi une condamnation légale, et à qui il prend fantaisie de se remarier. Il est peu de scandales qui produisent de plus funestes impressions sur le peuple, et qui portent un coup plus sensible à la sainteté du mariage. Cette faculté de se remarier est un appât pour l'inconstance, elle met le trouble dans les familles, elle est une source de divisions et de procès, elle éloigne de la religion qui réprouve de telles alliances. Ne conviendroit-il pas de réprimer ces abus, qui sont comme une suite de la loi révolutionnaire du divorce, et qui auroient du finir avec elle?

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. Sur la demande de M. le comte de Beaumont, préfet de l'Aude, le Roi a daigné accorder un secours de 500 fr. à la malheureuse famille Falcou, de Castelnaudary, dont plusieurs membres ont été ensevelis sous les décombres d'une maison dans la nuit du 25 au 26 mai dernier.

— S. M. vient de faire remettre à M. le comte d'Allouville, préfet du Puy-de-Dôme, une somme de 2500 fr., pour être distri-

buée aux victimes de l'inondation du 14 juin.

— M. le duc et M<sup>11</sup>e d'Orléans ont fait un nouveau don de 500 fr. pour soulager les malheureux que l'inondation du 21 mai a plontés dans la misère.

—S. A. R. MADAME, duchesse de Berri, est partie, le 3, de Rambouillet, où elle s'étoit renduc. Elle s'est arrêtée chez M. le duc de Noailles, au château de Maintenon, où elle a déjeûné. S. A. R., après 'être promenée une partie de la matinée dans le parc, est repartie pour aller diner à Chartres. Le 4, elle a dû visiter le château de M. le dus de Montmoreney, et arriver le 5 à Rosny.

— Par ordonnance du Roi du 16 mai dernier, M. le baron Cretté de Palluel, qui étoit maire du troisième arrondissement de Panis, a été nommé membre du conseil-général du département de la Seine,

en remplacement de M. Montamant, décédé.

- Le conseil chargé de la surveillance de la censure a tenu sa pre-

mière séance le 2 juillet, et s'est réuni le surlendemain.

— A partir du 1er juillet, le Journal de Paris a cessé. Ce journal, la Gazette de France et l'Étoile sont réunis. Les rédacteurs de ce divers journaux travailleront de concert: ils se proposent, dit-on, de combattre les deux oppositions liguées contre le ministère. Les bureaux restent à l'ancien local de l'Étoile; mais on a adopté, pour le

nouveau journal, le titre de Gazette de France.

- La pauvre France chrétienne est destinée à être l'occasion de procès sans fin, et jamais elle n'a fait tant de bruit que depuis qu'elle n'existe plus. Tombée trois ou quatre fois, chacune de ses chutes à donné lieu à un procès. Elle avoit été vendue en 1825 à M. de Cr., moyennant 33,000 fr.; c'étoit un peu cher pour un journal qui n'avoit pas de lecteurs en ce moment, et qui n'en avoit guère eu davantage précédemment; mais on avoit stipulé que la somme ne seroit payable que dans le cas où l'autorité ne mettroit point obsiacle pendant un mois à la publication du journal. M. de Cr. ne paya pas et ne publia rien; il céda le journal à M. Vatry. Opposition entre les mains de ce dernier. Le prix de l'acquisition, montant à 36,000 ft., fut déposé entre les mains d'un notaire. Mais qui devoit profiter de la différence de 3000 fr.? La cour a décide qu'elle resteroit entre les mains du notaire jusqu'au réglement du litige, et que 33,000 fr. scroient immédiatement payés au promier vendeur. C'est une asser bonne spéculation que d'avoir un mauvais journal.

- La cour royale s'est occupée, le 3, de l'appel interjeté par le

ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel qui avoit renvoyé M. Kératry, ex-député, de la plainte portée contre lui au sujet d'un article qu'il avoit publié, à l'occasion de la loi de la presse, dans le Courrier français, et avoit seulement condamné l'éditeur responsable de ce journal à 100 fr. d'amende et aux dépens.

La cour a maintenu les dispositions du premier jugement.

- Une affaire assez singulière se plaide en ce moment devant le tribunal de première instance de Paris. En 1815, après la dernière défaite de Buonaparte, Murat, qui avoit pris la fuite, s'étoit réfugié en Corse, où il ne tarda même pas à être poursuivi par les autorités. Le général Franceschetti, un de ses anciens compagnons d'armes, le recueillit alors, et lui prodigua toutes sortes de secours. Il sit plus; Murat ayant conçu le projet d'aller reconquérir le royaume de Naples, Franceschetti contracta des dettes pour l'aider dans cette expédition; il sit équiper deux vaisseaux à ses frais, et accompagna même l'ex-roi avec 150 hommes qu'il avoit déterminés à le suivre. L'entreprise de Murat fut bientôt renversée, tout le monde connoît sa fin. Franceschetti alors courut mille dangers, et il ne fut renvoyé en Corse qu'après une longue captivité. Rentré dans sa famille, il exposa ses pertes à la veuve de celui pour qui il avoit fait tant de sacrifices, à celle qui avoit recueilli tous les biens de l'ex-roi; mais ce fut en vain, la veuve Murat a toujours rejeté ses réclamations, et le général Franceschetti s'adresse aujourd'hui à la ju tice pour obtenir le paiement des avances qu'il a si généreusement faites. Il réclame 80,000 fr. de la veuve et des héritiers Marat.

— Un orage a éclaté le 2 sur St-Cloud, Neuilly, Paris, Belleville, Pantin et les communes environnantes. Les récoltes ont été horriblement ravagées sur tous ces points. Un nuage de glace étant venu ses briser, la grêle est tombée par morceaux de différentes formes et gros comme des noix. Plusieurs personnes en ont été fortement blessées, et dans beaucoup d'endroits tous les carreaux ont été cassés et les toitures endommagées. Les jardins étoient jonchés de branches d'arbres coupées par la grêle, et notamment celui des Tuileries, dont une grande partie a été convertie pendant plusieurs jours en uu vaste étang, par la quantité de pluie qui est tombée; les rues étoient devenues des espèces de rivières. La foudre est tombée sur

une maison du boulevard et deux sois à Saint-Cloud.

La cour de cassation vient d'admettre en principe que la veuve et les enfans d'un individu twé en duel avoient droit à des dommages-intérêts de la part du meurtrier. Elle a en conséquence, dans sa séance du 29 juin dernier, rejeté le pourvoi d'un duelliste qui, traduit devant la cour d'assises de Mézières, avoit été acquitté de la prévention d'homicide, attendu qu'aucunc loi française ne porte encore de peine contre ce genre de meurtre, mais avoit été condamné à payer à la veuve, à titre de dommages-intérêts, la somme de 20,000 f. et à ses enfans celle de 4000 fr., payable à leur majorité, et portant intérêt jusqu'à cette époque.

— L'éditeur du Précurseur de Lyon avoit été condamné par défaut, à raison de plusieurs articles révolutionnaires, à six mois de prison et 2000 fr. d'amende. Ayant formé opposition à ce jugement, le tribu-

pal correctionnel a écarté plusieurs chefs d'accusation, et n'a maintenn que celui d'attaque contre les droits que le Roi tient de sa maissance. Le journaliste a été condamné définitivement, pour ce fait, à trois mois de prison et 1000 fr. d'amende.

- Le 23 juin, un incendie qu'on attribue à la malveillance, a détruit presqu'entièrement le village d'Aubencheul-au-Bois, situé à quatre lieues de Cambrai. Sur 85 maisons qui le composent, 55 ont

été totalement incendiées.

- Le nonce de S. S. près la cour d'Espagne est toujours à Bayonne, où se trouvent également les généraux Silveyra et marquis de Chaves.

— On apprend de Lausanne, en Suisse, que le grand conseil de Tessin a nommé ses députés à la prochaine diète, et qu'un projet de loi, qui délègue au conseil d'Etat la censure surtous les écrits qui s'impriment dans le canton, a élérenvoyé à l'examen d'une commission.

— Le gouvernement espagnol vient d'ordonner une enquête pour découvrir les causes et les principaux auteurs des troubles qui ont eu lieu dans la Catalogne. Six mille hommes de troupes doivent s'y

rendre pour agir en cas de récidive.

- Le roi d'Angleterre vient de proroger la session des deux chambres. Il a nommé, à cet effet, une commission de pairs, composée du lord chancelier, de l'archevêque de Cantorbéry, du comte de

Schaftesbury, du lord Goderich et du comte d'Harrowby.

L'empereur d'Autriche a nommé ambassadeur à Pétersbourg. M. le comte Etienne de Zichy; à Berlin, M. le comte Joseph de Trautmansdorff-Weinsberg, et à Munich, M. le comte de Spiegel-Diesemberg. Ces personnages étoient déjà ministres plénipotentiaires auprès d'autres gouvernemens.

- La population de la ville de Naples étoit, au 1er janvier 1826, de 351,754 individus, sans compter les étrangers, ni la garnison. L'augmentation relativement à l'année précédente, a été de 2440.

personnes.

- M. Adalbert de Skarzewski, archevêque de Varsovie et primat

de Pologne, est mort le 12 juin, à l'âge de 84 ans.

— La princesse royale de Suède est accouchée, le 18 juin, d'un fils, qui recevra les noms de François-Gustave-Oscar, et aura le titre de duc d'Uplande. L'empereur et l'impératrice d'Autriche sont invités à être parrain et marraine.

Les dernières nouvelles portent qu'Ibrahim-Pacha est à Patras, et que c'est lui qui va donner toutes les directions aux troupes de terre et de mer contre les Grecs. La flotte ottomane » dû faire sa jonction à celle d'Ali-Pacha à Alexandrie. Lord Cochrane a straqué une frégate et une corvette égyptiennes mouillées à Clarentza, et est parvenu à les brûler.

— Un journal va s'établir à Alexandrie, sous la protection du pacha d'Egypte. Il sera rédigé par M. Bousquet-Descamps, auteur de quel-

ques ouvrages.

— Deux bricks armés à Nantes ont été saisis à la côte d'Afrique par la station française, pour contravention en matière de traite des noirs; ils ont été aussitot dirigés au Sénégal, pour y être déférés aux tribunaux. —On a découvert, sur les bords du Mississipi, dans la Louisiane, les os d'un animal colossal. Les côtes avoient 9 pieds de long, et quelques débris avoient même 20 pieds de long et pesoient 120 livres. On estime, par ces différens os, que cet animal, de son vivant, devoit avoir 50 pieds de longueur, 20 à 25 pieds de largeur, 20 de hauteur, et qu'il devoit peser au moins 40,000 livres. C'est, dit-on, la plus grande curiosité naturelle qu'on ait découvert jusqu'ici, et cet animal, pour la dimension, doit avoir surpassé le mamouth autant que celui-ci surpassoit le chien de taille moyenne.

Odes sacrées, tirées des quinze Psaumes gradueis paraphrasés en vers français, du Psaume 114 et des hymnes Vexilla et Pange lingua; par M. le comte de Marcellus (1).

M. le comte de Marcellus cultive, comme on sait, la poésie avec autant de goût que de succès, et s'applique surtout à lui donner le noble but dont elle n'auroit jamais dû s'écarter, celui d'inspirer d'honorables sentimens, l'attachement à

<sup>(1)</sup> Un vol. in-18, sur grand raisin vélin, prix, 2 fr. 50 cent. et 3 fr. franc de port. A Paris, à la librairie ecclésiastique d'Ad. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

la religion, le respect pour les mœurs, la fidélité au souverain. Tel a été toujours le soin du vertueux pair dans ses écrits comme dans ses discours. Il avoit déjà fait paroître, en 1825, un volume d'Odes sacrées, Idylles et Poésies diverses, qui contenoit beaucoup de pièces fort remarquables, des paraphrases de douze Psaumes et de plusieurs hymnes et cantiques, des odes adressées à M. l'archevêque de Bordeaux au nom du petit séminaire de Bazas, environ quinze idylles, et des poésies mêlées, les unes qui ont un objet politique, les autres morales, les autres simplement littéraires, toutes intéressantes par la sagesse des maximes, ou par l'heureux choix des pensées, ou par les grâces d'un style élégant sans cesser d'être naturel. Ce volume, dédié au feu Roi, étoit terminé par des paraphrases du Veni, creator et du Magnificat.

Le volume que publie aujourd'hui M. de Marcellus se compose de pièces nouvelles. L'auteur a paraphrasé en vers les quinze Psaumes graduels, savoir du Psaume 119 au Psaume 133. Il y a joint une paraphrase du Psaume 114, appliqué à la mort de feu M. d'Aviau, archevêque de Bordeaux, et de plus des paraphrases du Vexilla regis et du Pange lingua. Parmi les Psaumes graduels se trouve le Psaume Nisi quia Dominus erat in nobis, que l'auteur avoit précédemment appliqué à la mort de l'illustre et vertueux duc Matthieu de Montmorency, et à la fin du volume est une notice intéressante sur ce pieux personnage. Nous citerons la paraphrase du Psaume 122, comme une des plus courtes, et en même temps comme un nouvel exemple de l'heureuse facilité avec laquelle M. de Marcellus sait trai-

ter de tels sujets:

Vers vous, Dieu protecteur, je lève un œil timide. Dévoré de chagrins, de terreurs agité, J'implore le ciel où réside La clémence et la majesté.

Tel d'un maître chéri le serviteur fidèle Tient attachés sur lui ses regards inquiets. Son œil l'interroge; et son zèle Voudroit prévenir ses souhaits.

Telle auprès d'une reine une esclave empressée, Prête à lui prodiguer ses soins officieux, Cherche à pénétrer sa pensée, Et lit son ordre dans ses yeux.

Tel au Seigneur mon Dieu dévoilant ma misère, Humble, pauvre, sur lui fixant mes yeux en pleurs, J'attends l'heure où ce tendre père Aura pitié de mes malheurs.

Ayez pitié de nous, Scigneur; voyez l'abime Qui, dès long-temps creusé, sous nos pas va s'ouvrir. Confondez les complots du crime; Hâtez-vous de nous secourir.

Enflés de leurs trésors, heureux de nos alarmes, Nos cruels ennemis bravent votre courroux. Leur mépris insulte à nos larmes: Seigneur, ayez pitié de nous.

Ce volume est dédié à notre saint Père le Pape, et porte en tête une épître dédicatoire en latin et en français. Cette épître, dans un très-bon style, indique un écrivain formé à l'école des classiques, et qui sait manier la langue des Latins comme la lyre des poètes. La préface, où l'auteur considère les beautés de nos livres saints, est aussi un morceau qui annonce autant de goût que de savoir. On voit que M. de Marcellus a fait une étude particulière de l'Ecriture sainte, et que, soit comme littérateur, soit plus encore comme chrétien, il a médité souvent sur ces livres divins, si propres à nourrir et à élever l'esprit sous ce double rapport.

Le même auteur avoit publié, l'année dernière, un Voyage dans les Hautes-Pyrénées (1), en prose et en vers. Nous regrettons de n'avoir pu rendre compte plus tôt de cet écrit, où l'auteur décrit une grande variété de sites, peint leurs beautés, et rend compte des sentimens qu'elles ont excités en lui. Ceux qui n'ont point visité cette contrée si pittoresque, et ceux qui l'ont parcourue, liront avec intérêt les descriptions et les tableaux des divers phénomènes qu'offrent ces montagnes, et y retrouveront le talent de l'observateur, les richesses de l'imagination et les mouvemens du style; ils admireront surtout la sagesse et l'à-propos des réflexions que l'auteur présente sur ces grands accidens de la nature, réflexions pleines de cette bonne philosophie qui n'est autre que la religion, et qui est la source des plaisirs les plus vrais et des émotions les plus pures.

<sup>(1)</sup> Un vol. in-18, sur grand raisin, prix, 3 fr. et 3 fr. 50 cent. franc de port. A Paris, au bureau de ce journal.

Lettres sur l'origine de la chouannerie et sur les chouans du Bas-Maine, par M. Duchemin-Descepeaux (1).

Il a été rendu compte, nº 1237, du 1ºr volume de cet ouvrage; on a vu qu'il étoit rédigé avec sagesse, et qu'il offroit des détails neufs et pleins d'intérêt sur les chouans du Bas-Maine, sur leurs entreprises, leurs succès, leurs revers, et sur les traits de courage, de dévoûment et de grandeur d'ame qui éclatèrent souvent au milieu d'une guerre si fertile en désastres, et même en crimes. Le 2° volume, qui vient de paroître, justifie le jugement que nous avions porté; il présente aussi un grand nombre de faits, mais classés avec plus de méthode. Nous avions remarqué dans le 1 er volume qu'il s'y trouvoit trop peu de dates; l'auteur paroît avoir senti ce défaut, et met beaucoup plus de soin à assigner les époques des évènemens. C'est un nouveau mérite qu'il ajoute à ses Lettres; par là les faits se graveront mieux dans le souvenir de ses lecteurs.

M. Descepeaux avoit déjà essayé de détruire les préjugés répandus sur le compte des chouans, il revient sur ce sujet dans son 2° volume. « Ces préjugés, dit-il, ont pris leur source dans les déclamations révolutionnaires, et ont été entretenus par la politique ou par l'indifférence sur la religion : on s'est étonné de rencontrer chez de simples paysans tant de constance, d'honneur et de générosité; mais n'y auroit-il pas plus lieu de s'étonner de n'avoir point à admirer ces vertus là où vivoient encore la foi et la loyauté

<sup>(1) 2</sup> vol. in-8°, prix 12 fr. et 15 fr. franc de port. A Paris, à la librairie ecclésiastique d'Ad. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

antiques? L'auteur a découvert les jugemens rendus en 1794 contre Pierre Cottereau et ses sœurs, et il remarque qu'on ne leur reprochoit, comme aux Vendéens, que leur fanatisme pour les rois et les prêtres. Les véritables fanatiques étoient alors sans contredit les ennemis des rois et des prêtres, et les auteurs de tant de décrets atroces et de proscriptions sanglantes. Il est, dit l'auteur, une autre erreur où l'on tombe sur les chouans; on les considère comme s'étant sou-levés contre un gouvernement établi, tandis qu'au contraire la chouannerie étoit bien moins une révolte qu'une coalition de sujets fidèles s'opposant à l'inva-

sion de l'anarchie et de l'irréligion.

Le chef qui dominoit principalement dans le premier volume étoit Jean Chouan, dont la mort arriva à la fin de juillet 1794. Le chef qui paroît surtout dans ce 2º volume est Jean-Louis Treton, connu sous le nom de Jambe d'argent, qui ne fut pas moins distingué par son courage et ses talens que Jean Chouan. Né dans une condition fort obscure, et même mendiant dans sa jeunesse, il s'étoit élevé par son seul mérite, et sut inspirer la confiance à ses compagnons d'armes et la terreur à ses ennemis, jusqu'au moment où, blessé dans un combat, il mourut le 27 octobre 1795 (1). Un autre chef étoit M. Jacques, gentilhomme d'Anjou, dont le vrai nom étoit La Mérozières; ses brillantes qualités lui donnèrent aisément de l'ascendant sur les chouans, et il leur rendit de grands services jusqu'au moment où il périt aussi à la suite d'une affaire, vers la fin de janvier 1795.

Vers le mois d'août 1794, dit l'auteur, la chouannerie prit tout à coup un aspect différent, et on put croire que les deux partis avoient changé de rôle. Les bandes de chouans, jusque-là errantes, cherchent à

<sup>(1)</sup> L'auteur dit 1794; mais tout ce qui précède montre que c'est une faute d'impression.

leur tour leur en nemi, le harcèlent et le poursuivent dans ses retranchemens. Leur audace s'accrut par les fautes des généraux républicains, et par les fausses mesures qu'on prit contre eux; quelques jeunes gens intrépides vinrent se joindre à leur troupe, entravtres des braves Rouennais qui avoient servi dans le bataillon de la Moutagne. Ils donnèrent de nombreu-

ses preuves de dévoûment et d'intrépidité.

On nous saura pent-être gré de réunir ici quelques traits qui ont un rapport plus direct avec l'esprit de ce journal. A l'attaque d'Astillé, où les républicains s'étoient rendus maîtres de l'église, on proposa d'y mettre le feu, mais Jambe d'argent s'y refusa. Il ne sera pas dit, s'écria-t-il, que l'église où j'ai reçu le baptême sera brûlée sous mes ordres. Tant que dura la chouannerie, deux jeunes paysans de la paroisse de Change, Pierre et Jean Lefebvre, ne manquèrent inmais de venir tontes les semaines à Laval pour se confesser à leur ancien curé, M. Le Balleur, qui était resté dans cette ville, et qui ne sut point inquiété, parce qu'on le croyoit décrépit et en enfance. On ne voyoit jamais personne entrer chez lui; mais une communication ouverte avec une maison voisine lui donnoit moyen de recevoir ceux qui avoient affaire à lui, sans qu'on en concût d'ombrage.

Parmi les chouans se trouvoient quelquesois des ecclésissiques du pays, qu'y attiroient le zèle et la charité plutôt que le désir de prendre part aux combats. L'abbé Jean de la Grange étoit devenu cher à tous les chouans, parce que le premier, il leur avoit apporté les secours de son ministère; il reçut une blessure dans une suite d'engagemens, guérit, et su tué plus tard dans une mêlée où il se trouva enveloppé malgré lui. Les prêtres, cachés dans les campagnes, avoient long-temps montré de la répugnance à paroître au milieu des insurgés; M. Jacques obtint de quelquesuns des plus respectables d'entr'eux qu'ils serviroient

d'aumôniers aux différentes divisions. Tels furent, entr'autres, l'abbé de Savignac, curé de Vaisges; le Père Joseph, missionnaire lazariste, qui avoit suivi l'armée de la Vendée; l'abbé Fayau, l'abbé Baudouin, l'abbé - David. On les consulta pour savoir si les chouans pouvoient en conscience détruire les églises des villages, · alors toutes profanées, crénelées, et servant au logement et à la défense des postes républicains; ces églises étoient autant de forts à l'aide desquels ceux-ci se maintenoient dans leurs cantonnemens. Les ecclésiastiques réunis avec les chess jugèrent qu'on pouvoit ôter aux républicains cette ressource; toutesois les bons chouans témoignèrent beaucoup de répugnance pour une pareille mesure, et un d'eux, nommé Petit-Prince, refusa persévéramment, malgré les ordres de son chef, de mettre le feu à une église où il avoit été · baptisé.

Un trait de l'abbé Baudouin mérite d'être connu; dans une retraite, il se trouva involontairement au milieu des combattans. Les mourans réclamoient son ministère; à le voir aller d'un blessé à l'autre, on eût dit qu'il cût été sûr de ne courir aucun danger. Il étoit occupé à exhorter un républicain blessé, quand un chouan qui fuyoit lui cria en passant de se sauver, et qu'il alloit être pris. J'ai cet homme avant tout à sauver, dit le prêtre, et il resta à genoux près du moribond qu'il exhortoit. Bientôt il est prisonnier; l'ordre avoit été donné depuis peu d'épargner les prêtres, parce que par là on espéroit d'aniener les insurgés à se rendre. L'abbé Baudouin fut donc mené dans les prisons d'Angers, et il en sortit à la pacification. L'abbé Fayau montra peu après le même dévoûment; sa charité et son zèle intrépide lui avoient gagné le cœur de tous les soldats. Il est aujourd'hui curé de Luché en Anjou.

Un des plus braves chouaus, connu sous le nom de grand Francœur, se sit estimer par sa conduite comme par son courage, et devint chef de colonne; c'est le

même qu'on appelle M. Turmeau, et qui est aujourd'hui curé de Louvigné, près Laval. Quand il quitta l'épée, la piété lui donna le courage de reprendre ses études pour se consacrer au service des autels. Comme lui, quelques jeunes chouans ont ensuite embrassé l'état ecclésiastique; tels sont MM. Gougeon de Lucé, curé à Sablé; Helbert, curé de St-Hilaire; Meignen, curé de Dompierre des Landes, etc. Tous se sont montrés dignes de la cause pour laquelle ils avoient combattu, et les paysans qui les avoient vus autrefois marcher à leur tête, trouvent maintenant en eux

des guides et des consolateurs.

Après appir raconté les faits qui se rattachent à la première époque de la chouannerie, M. Duchemin présente dans cinq lettres le précis des évènemens qui se passèrent dans le Maine depuis la pacification de la Mabilais jusqu'à la fin de la 2° époque, c'est-à-dire, depuis mai 1795 jusqu'en juin 1796. De part et d'autre, on ne se fit aucun scrupule de violer les conditions dérisoires de la pacification; le signal des combats fut donné par le meurtre de deux officiers chouans, assassinés sur la route du Mans à Laval. Le jour de la Fête. Dieu, 11 juin 1795, quelques chouans s'étoient réunis aux habitans du bourg de Saint-Denis pour assister à la fête, la convention ayant proclamé la liberté des cultes par son décret du 21 février 1795; les républicains de Sablé et de Morannes arrivèrent et massacrèrent vingt-cinq hommes dans la foule; dans le nombre étoient des habitans qui n'avoient jamais porté les armes, et le prêtre qui venoit de dire la messe. vieillard de 72 ans.

En octobre 1795, Jambe d'argent étendoit son autorité sur 25 paroisses, et avoit près de deux mille soldats. Il s'étoit entouré d'hommes capables et de jeunes gens des premières familles du pays. Outre l'aumônier de la division, le Père Joseph, qui ne quittoit pas le quartier-général, quelques ecclésiastiques

étoient venus chercher un asile dans les paroisses où il commandoit. Après la mort de ce chef, sa division

n'éprouva que des malheurs.

Les dernières lettres sont employées au tableau de la 3° et dernière époque de la chouannerie, appelée la guerre des mécontens, et qui, commençant vers le milieu de 1709, finit au mois de janvier 1800, deux mois après que Buonaparte se fut emparé de l'autorité; on donne quelques détails sur ce qui reste de la famille Chouan. René Cottereau vit encore; il a onze enfans et aucune fortune. L'auteur espère que le dévoûment de cette famille attirera l'attention d'un gouvernement généreux.

A la fin du volume, on trouve des notes et pièces justificatives qui servent à éclaireir certains faits, ou qui donnent des renseignemens sur des personnages

impliqués dans cette guerre.

Nous avons fait, l'année dernière, l'éloge du premier volume; le 2° ne mérite pas moins d'être accueilli du public. Il offre non-seulement des trafts de bravoure et d'intrépidité, mais des actes héroiques de charité, de grandeur d'ame et d'oubli des injures. Il seroit bien à désirer qu'on fit un semblable travail sur les autres pays où les royalistes prirent les armes, et qu'on tirât de l'oubli ces généreux efforts d'hommes d'autant plus recommandables qu'ils étoient sortis presque tous d'une classe obscure, et qu'ils avoient eu plus d'obstacles à vaincre pour soutenir la lutte centre le parti dominant. Paissent quelques écrivains remplir cette tâche, et y apporter les mêmes recherches, la même exactitude et la même sagesse que M: Duchemin-Descepeanx!

NOUVELLES ECCLESIASTIQUES.

Rojus, Le 25 juin au matin, le mint Père tint au Vati-

can un consistoire secret, où il fit, suivant l'usage, la cérémonie de fermer la bouche à LL. EE les cardinaux Macchi et Bernetti, promus dans le consistoire du a octobre.

Ensuite S. S. proposa aux églises vacantes, savoir :

A l'évêché de Gaëte, Louis Parisio, transféré de Venouse; à celui de Sebenisco en Dalmatie, Philippe Bordini, vicaire capitulaire du diocèse; à celui d'Aire, M. Dominique-Marie Savy, grand-vicaire de Toulouse; à celui de Versailles, M. Etienne-Jean-François Borderies, prêtre du diocèse de Montauban, grand-vicaire de Paris; à celui de la Rochelle, M. Joseph Bernet, prêtre du diocèse de St-Flour, curé à Paris; à celui d'Urgel en Espagne, Simon de Guardiola, Bénédictin, abbé de Montserrat; à celui de Mondonedo, François Lopez Borricon, chanoine de Burgos; à celui de Teruel, Diègue Carlon, prêtre du diocèse de Cartagène; à celui de Saint-Paul, au Brésil, Joachim-Gonsalve de Audreada, vicaire-général du diocèse, et à celui de St-Louis de Maragnan, aussi au Brésil, Marc-Antoine de Souza, professeur en théologie.

Ensuite S. S., après une courte allocution, déclara cardinaux de l'Eglise romaine, M. Ignace Nazalli, archevêque de Cyr, ancien nonce en Suisse, né à Parme le 7 octobre 1750, et M. Joachim-Jean-Xavier d'Isoard, doyen de la rote, né à Aix le 23 octobre 1766.

S. S. fit un discours sur la mort du roi de Portugal Jean VI, et annonca un service qui auroit lieu dans sa chapelle pour le repos de l'ame de ce prince:

Le saint Père ferma la bouche aux deux cardinaux Macchi et Bernetti, et leur assigna des titres, au premier celui des saints Jean et Paul, et au second le titre diaconal de saint Cézaire. Il leur remit en même temps l'anneau:

Après le consistoire, les deux nouveaux cardinaux furent introduits chez S. S., qui leur donna la barrette. Le soir, on illumina les palais des cardinaux, des ministres et de la noblesse. La façade des églises de St-Louis des Frauçais, de la Trinité, de St-Claude des Bourguignons, de St-Nicolas des Lorrains, et l'Académie de France furent aussi illuminées.

M. le cardinal Thomas Bernetti a été nommé légat de Ravenne.

Paris. Par ordonnance du Roi du 4 juillet, M. l'abbé de la Motte-Vauvert, chanoine de Rennes, a été nommé à l'évêché de Vannes, en remplacement de M. Breteau de la Guéretrie, qui a refusé. M. l'abbé de la Motte-Vauvert, d'une famille des plus distinguées de la Bretagne, est âgé de plus de 45 ans; il a servi avec distinction dans les rangs des guerriers fidèles qui combattoient pour le retour de la monarchie. Etant ensuite rentré en France, il embrassa l'état ecclésiastique, entra au séminaire de Rennes, et fut employé quelques années dans le ministère à Rennes même. Depuis, il a dirigé une pieuse association; devenu chanoine de Rennes, il se rendit utile au diocèse, et sa piété et son zèle promettent au diocèse de Vannes un digne successeur du prélat qui l'a gouverné trop peu de temps.

M. Tharin, ancien évêque de Strasbourg et précepteur de M. le duc de Bordeaux, est arrivé vendredi soir à Paris, et est descendu aux Tuileries; le lendemain, le prélat s'est rendu à Saint-Cloud, et a repris ses fonctions auprès du jeune prince. La santé du prélat paroît s'être raffermie, et donne l'espérance qu'il ne sera plus obligé d'interrompre l'exercice de ses importantes fonctions.

- On vient d'ouvrir à Bordeaux une maison destinée à servir d'asile aux pauvres mendians; cette bonne œuvre a été conçue et exécutée par M. d'Haussez, préfet du département, à l'aide de souscriptions d'habitans de la ville. On a formé une société, et préparé un local propre à recevoir les mendians. Le 4 juillet, plusieurs fonctionnaires et souscripteurs s'étant réunis dans la maison, l'ont visitée, et ont approuvé les distributions qui y avoient été faites. M. le préfet a rendu compte aux sociétaires de ses opérations, et les a félicités de leur zèle; il les a engagés à comparer l'état actuel des pauvres avec celui d'où on les avoit tirés. Ces mendians seront assujettis à un travail modéré qui les mettra à même de satisfaire à quelques besoins. Après ce rapport, M. l'archevêque de Bordeaux a béni la chapelle de l'établissement, et a prononcé un discours, où il a fait sentir aux pauvres tout ce qu'ils devoient à leurs bienfaiteurs pour l'asile qui leur est ouvert; il leur a promis ses soins personnels, et se fera un devoir de leur apporter les consolations de la religion. Ce discours, plein de charité, a été entendu avec

beaucoup d'intérêt et même d'émotion par les pauvres et par leurs protecteurs. Le rapport de M. le préset a été dis- tribué et vendu au prosit des indigens.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Panis! Le Roi vient de faire remettre, à M. le vicomte Walsh, une somme de 2000 fr. pour l'érection du monument du général Charette.

- Le Roi a envoyé, à M. le préfet de l'Oise, 1000 fr. pour les incendiés de la commune d'Ancy, et M. le Dauphin, 500 fr. pour la même destination. S. M. a également envoyé 500 fr. pour les incendiés de Paillait.
- Le Roi, sur la demande de MM. les députés de la Côte-d'Or, a bien voulu accorder, aux incendiés de la commune de Belleneuve, un nouveau secours de 1265 fr. 70 cent. Ces incendiés avoient déjà reçu à diverses époques, des princes et princesses de la famille royale, savoir, de M. le Dauphin, 500 fr.; de Mme la Dauphine; 300 fr.; de MADAME, duchesse de Berri, 200 fr.; et de M. le duc de Bordeaux, 100 fr.
- M. le Dauphin a fait remettre à M. le maire de Folleville, 1000 fr. destinés aux malheureux frappés par l'orage du 21 avril dernier, dans sa commune et dans celles de St-Nicolas de la Tailla et Radicatel.
- M. le duc d'Orléans vient de remettre au maire de la commune de Neuilly une somme de 500 fr., pour les malheureux qui ont le plus souffert du dernier orage qui a éclaté sur Paris et ses environs.
- On assure que le Roi, à son retour du camp de Saint-Omer, ira visiter plusieurs villes du département du Nord, telles que Cambrai, Hazebrouck, etc., et que S. M. et son auguste fils arriveront à Saint-Omer dès le 15 août.
- Par ordonnance royale du 4 de ce mois, MM. de Silan, secrétaire-rédacteur de la chambre des députés, et Lévêque, ancien chef de division au ministère de la guerre, ont été nommés membres du bureau de censure, en remplacement de MM. Caix et Rio.
- Lundi dernier, la girafe a été conduite à Saint-Cloud, où elle a été présentée au Roi par M. Geoffroy-Saint-Hilaire, qui l'avoit accompagnée depuis Marseille, et par d'autres membres de l'Institut et de l'administration du jardin du Roi.
- Le gouvernement fait continuer les travaux pour la carte générale de France. Plusieurs ingénieurs-géographes sont en ce moment dans le département de l'Ain, dont ils lèvent le plan. En attendant, l'exécution de l'Atlas de France par diocèse, en 80 feuilles, se poursuit avec une louable activité; les 3 diocèses qui viennent de paroitre à la fin de juin sont ceux de Meaux, de Dijon et de Paris.

- M. Isidore Petillion étoit possesseur d'une petite pièce de canon en ser, ornée d'un laurier gravé en argent dans toute sa longueur, et de trois écussons, dont l'un aux armes de France, et l'autre aux armes de Paris. Il résulte, des reaseignemens pris à la bibliothèque royale, que cette pièce d'artillerie remonte au temps de Henri II, et tout atteste qu'elle a appartenn à un sils de France à cette époque. M. Petillion, par l'organe de M. le duc de Rivière, a eu l'honneur. d'ossrir cette pièce de cason à S. A. R. M. le duc de Bordeaux, qui en a aussitôt fait l'acquisition.
  - La cour de cassation a été saisie, le 4, d'une question fort importante, et qui a même été soulevée plucieurs fois à la chambre des députés, qui avoit passé à l'ordre du jour, attendu que l'affaire étoit pendante devant l'autorité judiciaire. L'administration des douans étoit pourvue contre un jugement du tribunal de Masseille, qui avoit décidé que des ordonnances royales, qui avoient élevé le dreit d'importation sur les laines, avoient cessé de produire leur effet, n'ayant pas été converties en loi à la session suivante. La cour a casé es jugement, en se fondant sur l'article 6 de la loi du 25 novembre 1814, qui accorde au gouvernement le droit de modifier le tarif des depanes dans l'intervaile des sessions.
  - Bien n'est plus déplorable que la facilité qu'ont les écoliers dans les pensions de se procurer de mauvais livres. Le tribunal correctionnet s'est occupé jeudi dernier de la plainte portée par le ministère public contre un sieur Gambard, tenant un cabinet littéraire, qui aunit fourni à un élève de l'institution de M. Gillet des romais licencieux de Pigault-Lebrun, et chez lequel on a saisi par suite des livres prohibés. M. hevavasseur, ayocat du Roi, s'est élevé avec force contre ce genre de délit, et a conclu à la condamnation du prévenu. Le tribunal a remis la cause à huitaine pour prononcer le jugement.
  - Dans son audience du 12 juin, la cour royale de Metz, chambre des mises en accusation; considérant que le duel se trouve compris dans les dispositions générales et combinées du Code pénal; que ce crime est prévu par l'article 295, et réprimé par le 2º paragraphe de l'article 304 de ce Code (prononçant la peine des travaux forcés à perpétuité), a renvoyé, devant la cour d'assises de la Moselle, un sous officier comme accusé d'avoir, à la suite d'un rendez-vous indiqué par lui, donné la mort à un particulier par suite des coups de sabre qu'il a portés bien volontairement à ce dernier. L'accusé s'est pourvu ch cassation contre cet arrêt.
  - Le tribunal d'Agen vient de condamner à 13 mois de prison un nommé Melier, de Mirande, comme coupable d'excroquerie en abusant de la crédulité publique, sous le prétexte de faire le devin.
- L'orage terrible qui a éclaté sur Paris et les environs, le 2, a produit les plus grands désastres jusqu'à Meaux. Au même moment, un buragan épouvantable désoloit arcis-sur-Aube : des arbres ont été dé-

racinés; une partie de la couverture de l'église de cette, ville, et les toitures de plus de vingt maisons ont été emportées par le vent à une grande distance. Enfin, en même temps qu'un second orage non moins violent éclatoit sur Paris la nuit suivante, on en éprouvoit un semblable à Nogent-sur-Seine, à Void (Meuse), à Troyes et sur la route de cette ville. Quelques personnes ont été blessées, le coche et les diligences ont couru les plus grands dangers.

- Le Constitutionnel ne se plaindra pas d'être trop géné. Il engage MM. les électeurs de la Charente, qui se réunissent en ce moment à Angoulème, à donner leur voix à l'ex-député Chauvelin, dont il fait un grand éloge.
- Un monument va être élevé à MM. de Larochejacquelein, à Saint-Aubin-de-Baubigné, lieu où its sont nés et où leurs cendres sont déposées. Une assemblée nombreuse s'est réenie à cet effet sous la présidence de M. le due d'Havré: elle a approuvé le dessin du tombeau, et nommé trois commissairés pour s'en occuper, MM. le marquis de Vibraye, le comte de Brissac et le comte Turpin de Crissé. Le mausolée doit être placé dans une chapelle, qui sera construite attenante à un hópital que fondent M. le comte et M. le comte et M. le comteste de Larochejacquelein : déjà quatre Sœurs y soignent les malides. Ce monument, exécuté en marbre blanc, sera orné de deux magnifiques candelabres qu'on voit maintenant au Lonvre, et dont MM. les officiers prussiens ont fait hommage à M. la marquise de Larochejacquelein, comme un témoignage éclatant de leur admiration pour la conduite glorieuse de toute sa famille. Le Roi a daighé donner les marbres, et souscrire ainsi que les princes et les princèsses.
- Une grande école d'artillerie et un grand amenal vont être établis dans la ville d'Auxonne (Côte-d'Or), en exécution d'une ordenmance royale du 17 janvier dermier.
- Une exposition des produits de l'industrie a lieu en ce moment à Douai.
- La Pandore avoit rapporté, dans un de ses numéros, qu'à l'occasion des troubles survenus au grand théâtre de Bordeaux, la force armée appelée pour rétablir l'ordre avoit denné des coups de baionnette desquels il étoit résulté de graves blessures; qu'il y avoit eu des rixes entre les spectateurs, et un duel dont les suites avoient été funestes. M. le préfet de la Gironde dément ce conte dans une lettre qu'il a écrite à cet effet au rédacteur de ce journal.
- Huit ouvriers corroyeurs et marbriers ont compara, le 4, devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, comme prévenus d'irrévérence grave et d'indécences commises publiquement devant le reposoir de Saint-Eloi, pendant la procession de la Féte-Dieu. Deux d'entr'eux, Jaboin et Valendru fils, ont été condamnés à un mois de prison, 25 fr. d'amende et aux frais; les six autres, qui apperamment n'étoient pas coupables, ont été renyoyés de la plainte.

- On a reçu dernièrement au Hàvre, d'une manière singulière, dea nouvelles d'un navire qui en étoit parti quelque temps auparavant. Une hirondelle étant venue s'abattre sur un petit bâtiment qui s'y rendoit, on captura l'oiseau, et on trouva sous son aile un billet sur-lequel étoit écrit : « Le navire l'Armide, capitaine Boignet, allant à la Martinique, étant par 48 deg. 33 min. nord et par 10 deg. 39 min. ouest, équipé de 20 personnes et 3 passagers; ledit navire parti du Hâvre le 3 juin. »
- Un mendiant aveugle du village de Wasselonne (Bas-Rhin), s'étant approché d'une voiture pour implorer la pitié des voyageurs, une des roues de la voiture s'enfonçant dans l'ornière, fit jaillir sur la figure de ce malheureux des flots d'une vase liquide que la pluie avoit détrempée. Le mendiant ne fut pas peu surpris, en essuyant sa figure et ses yeux couverts de boue, de sentir tout à coup l'organe de la vue reprendre sa force, et sa cécité disparoître à mesure qu'il se frotte les yeux. Le bruit de cette cure merveilleuse s'étant répandu, on s'est occupé aussitôt d'analyser la matière délayée dans l'ornière. Cette aventure conduira peut-être à une découverte préciéuse pour l'humanité.
- Un des monumens les plus remarquables d'architecture gothique à Bordeaux ést la porte dite du Palais. Il avoit été question, il y a quelques années, de la démolir; mais, grâce aux soins de M. le vicomte Duhamel, maire de Bordeaux, ce monument a été conservé, et va être complètement restauré au moyen de la reconstruction de l'élégante Campanille dont une des tours étoit couronnée.
- Le gouvernement français a notifié, aux différentes puissances, le blocus d'Alger.
- Par arrêt de la cour de Bruxelles, chambre des mises en accusation, faisant droit sur l'opposition du ministère public, le anarquis de Chabannes et trois imprimeurs de cette ville ont été renvoyés dequnt le tribunal correctionnel de Louvain, pour y être jugés du chef d'outrages et de calomnies.
- Douze lords anglais viennent de faire une protestation contre la dernière loi sur les céréales.
- Un observatoire vient d'être établi à Ste-Hélène, sur la montagne de l'Echelle. La situation géographique de cette île permet d'espérer qu'un pareil établissement contribuera efficacement aux progrès de l'astronomie.
- Le ministère portugais a été changé dernièrement. Voici sa composition actuelle: intérieur, le vicomte de Santarem; affaires ecclésiastiques et justice, l'évêque d'Algarve; finances, don Antonio de Carvalha; guerre, le général Saldanha; marine, Manuel de Noronha (ces deux derniers avoient déjà ces départemens); relations étrangères, le marquis de Palmella, dont le porteseuille est tenu, par intérim, par le ministre de la guerre; enfin, le comte de Villa-Réal

est nommé ambassadeur en Angleterre, et don Francisco de Almeida ambassadeur en France.

- M. de Labrador est nommé, dit-on, ambassadeur d'Espagne à Rome, et M. Louis de Cordoba, ministre d'Espagne à Copenhague. M. de Villalba doit accompagner M. le duc de San-Carlos comme secrétaire d'ambassade à Paris.
- —Le nouveau séminaire des Jésuites de Madrid, ouvert seulement depuis six mois, compte déjà plus de cent pensionnaires, parmi lesquels se trouvent des fils de grands d'Espagne.
- Une exposition des produits de l'industrie espagnole a lieu en ce moment à Madrid. L'ouverture en a été faite à la fin du mois dernier. Le roi et la famille royale y ont assisté.
- Le grand-duc de Bade a décrété que tous les emplois civils, dans ses Etats, dévandroient inamovibles après cinq ans de fonctions d'employés.
- —C'est le 5 juin que la garnison de l'Acropolis a évacué la forteresse. Les négociations pour la reddition de cette citadelle d'Athènes
  avoient été ouvertes, le 29 mai, par l'intervention du capitaine Corner, commandant d'une corvette égyptienne, et sous la médiation du
  contre-amiral français de Rigny, qui étoit arrivé le 31 mai. Deux mille
  Grecs, de tout âge et de tout sexe, dont la moitié étoient malades ou
  épuisés par la faim, furent embarqués à bord de bâtimens français et
  sutrichiens. Dès le 28 mai, le général Church s'étoit retiré à Salamine avec le peu de troupes qu'il conservoit à Phalère depuis l'affaire
  du 6 mai.
- Le siège du gouvernement gree est transféré définitivement à Napoli de Romanie. Le président de l'assemblée nationale a fait une proclamation le 17 mai., pour annoncer que cette assemblée s'est dissoute, après avoir modifié la loi d'Epidaure ou constitution provisoire de la Grèce, laquelle admet trois pouvoirs, le sénat, le président et la justice. Les sénateurs doivent s'occuper d'approprier la législation française aux mœurs de la nation et aux eirconstances. Ranieri a été nommé président du sénat. On a voté des remercimens au roi de Bavière et au président des Etats-Unis; et des lettres de naturalisation ont été données aux philhélènes Bailly et Eynard, ainsi qu'aux colonels Fabyier et Heidegger.
- On annonce le refus formel et définitif de la Porte d'admettre l'intervention des puissances européennes dans les affaires de la Grèce.
- Dans un engagement assez vif qui a en lieu, le 20 mai dernier, sur les bords de l'Araxo, les Persans, qui avoient tenté de s'approcher d'Erivan, ont été mis en déroute complète par les Russes, et ont eu une grande partie de leur cavalerie détruite. Kassan-Kan n'a du son salut qu'à la vitesse de son cheval.
- Le ministre des Etats-Unis auprès de la cour du Brésil, et tous les membres de la légation ont quitté Rio-Janeiro le 14 avril dermier. Cette rupture entre les deux puissances a pour cause le refus,

par le gouvernement brésilien , de faire droit à tertaines réclamations des Etats-Unis.

- -- Une longue bateille a en liqu, de no février dernier, entre les srmées brétillennes et buenos syriennes. Les Brésiliens avoient disbord més en déroute leurs adverssires et tué un de leurs générant; mais à la fin ils ont été obligés d'abandonner le champ de bataille. En ouvrant la session des chambres, le 3 mai, l'empereur du Brésil a déclaré qu'il continueroit la guerre jusqu'à ce que Buenos-Ayres ait rendu la province cisplatine.
- Un traité d'allience, de commerce et de navigation vient d'être contracté entre la république argentine ou de Busnos-Ayres et celle, du Chili.
- Une grande anarchie règne dans la république de Guatimala. Depuis fort long-temps le même état de choses a lieu, pour ainsi dire, dans presque toutes les républiques de l'Amérique.
- .... On a tracé le plan d'une ville nouvelle à la 4ste du lac Ontario, à quelques milles de Benlington, dans le Haut-Cenada. Elle portera le mom de Guelph.
- Une compagnie qui avoit entrepris l'ouverture d'un canal entre le lac de Nicaragna et l'océan Pacifique, et qui devoit ainsi unir les caux des deux océans, vient de faire faillite.

# Sur le celèbre physicien Volta.

Les journaux ont annoncé, il y a quelque temps, la mort du célèbre physicien Volta. La Bibliothèque italienne, qui s'imprime à Milan, lui a consacré un article honorable, qui a été reproduit dans les Mémoires de religion de Madène, et dont il est à propos de donner un extrait. Alexandre Wolta étoit né à Côme le 18 février 1745 d'une famille noble. Dans sa jeunesse, la philosophie et la poésie obtinrent tour à tour son hommage; mais ensuite il se consacra à la physique, et publia, en 1769 et en 1771, deux Mémoires, qui commencèrent à le faire connoître. Nommé, en 1774, professeur de physique dans le collège de Côme, il fut transféré, en 1779, à l'université de Pavie. Un plus grand théâtre s'y offroit à ses recherches; on s'occupoit beaucoup alors des phénomènes de l'électricité : Volta s'y appliqua d'une manière toute spéciale, et chercha un moyen de mesurer les forces électriques et d'en comparer les effets. L'électrophore et l'électroscope, qui portent encore son nom, furent le fruit de ses expériences et de ses méditations, et lui servirent à élever toute la théorie de l'électricité. Averti par une expérience de son ami, le Père Campi, Somasque, il fit une suite d'expériences sur l'air inflammable : de là des découvertes qui ont été si utiles à la physique, sur la nature et la combinaison des gaz; de là le pistolet électrique, l'eudiomètre, la lampe à l'air inflammable et autres inventions curieuses.

Des expériences du cabinet il passa à l'observation des grands phénomènes de l'atmosphère, de la formation de la grêle et de la pluie, de l'origine des feux errans et des étoiles tombantes, etc. Il donna des explications précieuses de ces phénomènes. Des expériences réitérées sur le galvanisme le conduisirent à créer la pile dite de Volta, qui a servi à tant de découvertes dans la nouvelle chimie. Un seul article ne pourroit faire mention de la succession de ses travaux. On peut consulter ses œuvres, publiées en 5 volumes, à Florence, par le chevalier Antimori.

En 1777, Volta avoit voyagé en Suisse et en Savoie avec son compatriote Giovio; il y fut accueilli du célèbre Halter et de Voltaire. En 1782, il visita, avec Scarpa, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre et la France; les princes et les savans s'empressèrent également de lui donner des marques d'estime. En 1794, la société royale de Londres, où il avoit lu sa dissertation sur le condensateur, 'lui fit frapper' une médaille d'or. Sa réputation fut à son comble depuis son voyage à Paris en 1801; il y répéta devant l'Institut ses expériences sur la pile, et excita l'étonnement et même l'enthousiasme des plus habiles physiciens. Buonaparte lui fit présent de 6000 fr., et l'Institut d'une médaille d'or. Une société de physiciens français prit pour sujet de ses travaux la doctrine et les découvertes de Volta, et proposa des prix pour étendre les recherches de ce genre.

Volta représenta l'université de Pavic à la consulte de Lyon; il devint sénateur, comte, un des huit associés étrangers de l'Institut de France, un des premiers membres de l'Institut d'Italie, membre de l'ordre de la Couronne de fer et de la Légion-d'Honneur. Il obtint de riches persions; mais, en 1804, il quitta sa chaire, qui lui devenoit une fatigue après tant de travaux. L'empereur François I<sup>er</sup> le nomma, en 1815, directeur de la faculté de philosophie à l'université de Pavie. Volta avoit épousé, en 1804, Thérèse Pellegrini, avec laquelle il vécut dans une union touchante; des trois fils qu'il eut, l'un lui fut enlevé en 1814 par une mort prématurée. La religion, qui tint une place considérable dans la vie de Volta, lui fit supporter cette perte avec courage.

On voyoit avec plaisir un savant si renommé se joindre au reste des fidèles dans les pratiques que la foi commande. Il avoit appris d'elle à regarder les hommes comme des frères; il savoit, au milieu de ses travaux, s'humilier devant Dieu. et ses succès n'ôtèrent rien de sa modestie. S'il fut sensible à l'augmentation de sa fortune, c'est parce qu'elle lui donnoit les moyens de secourir les malheureux. Sa conduite fut toujours exemplaire, sa vic simple, sa table frugale, ses discours également éloignés de toute ostentation et de toute licence. Invité, par la cour de Russie, à aller se fixer à Pétersbourg. les offres les plus brillantes ne purent séduire cet esprit calme et sage. Toujours égal et maître de lui-même, sa vie et sa mort furent marquées par les mêmes sentimens de religion. Deux jours seulement de sièvre annoncèrent la fin de sa carrière. Il recut les secours du chrétien, et mourut le 5 mars 2827, à trois heures du matin.

Son convoi sut accompagné d'un grand nombre de ses concitoyens. L'abbé Catenazzi, prosesseur, fit son éloge, et le loua surtout de s'être montre religieux dans un temps où l'incrédulité paroissoit vouloir s'emparer de toutes les grandes renommées. Le conseil communal de Côme a arrêté qu'il seroit srappé une médaille en son honneur, et qu'on lui érigeroit un monument, pour lequel on a voté une somme de 30,000 fr. Son buste devoit depuis long-temps être réuni à ceux de quelques-uns de ses plus illustres compatriotes, sur la façade du collège de la ville; mais sa modestie avoit resusé cet honneur tant qu'il vécut. On s'attend que sa patrie reconnoissante lui décernera cet hommage.

Il importoit de montrer qu'un homme si célèbre par ses découvertes, et placé si haut dans l'estime de l'Europe savante, qu'un homme qui avoit fait faire tant de pas à la science, s'étoit honoré de ses sentimens religieux. If faut espérer que notre siècle lui pardonnera cette foiblesse, en considération de son génie, de ses travaux et de sa gloire.

## Sur l'Association de la Propagation de la foi et sur ses Annales,

On a publié le 10° numéro des Annales de l'association de la Propagation de la foi; il traite des missions du Tongking et de la Cochinchine. Le numéro commence par le compte rendu de l'association, du 1er mai 1825 au 1er mai 1826. La recette totale a été de 126,119 fr., sur lesquels la province ecclésiastique de Lyon a fourni seule 60,520 fr. La répartition a été faite ainsi : 46,200 fr. pour les anciennes missions étrangères, savoir, celles de Chine, du Tongking, de Cochinchine, de Siam et de l'Inde; 8800 fr. pour M. Couperic, évêque de Babylone; 17,600 fr. pour M. l'évêque de l'Ohio; 3300 fr. pour la mission des îles Sandwich; 5500 f. pour M. l'archevêque de Baltimore; 13,200 f. pour M. l'évêque du Kentuckey, et 15,400 fr. pour la mission de la Louisiane. Ainsi, la destination de ces fonds est bien connue, et ne laisse aucun doute sur l'emploi des aumônes des fidèles. Elles ne pouvoient avoir un objet plus respectable que celui de soutenir les missions, soit anciennes, soit nouvelles, formées dans les pays étrangers. Qui pourroit ne pas s'intéresser à ces missions d'Orient, fondées déjà depuis long-temps par des hommes apostoliques, arrosécs de leurs sueurs, cimentées du sang de plusieurs martyrs, célèbres par tant de faits édifians, par tant de traits de courage et par des relations authentiques et fidèles? Qui pourroit aussi ne pas prendre un vif intérêt à ces églises naissantes d'Amérique, qui ont déjà produit de si consolans résultats, et qui en promettent de nouveaux et de non moins heureux pour l'avenir? Quelle perspective encourageante pour la foi que de contribuer à propager la religion véritable dans ces contrées assises dans les ténèbres de l'idolâtrie, ou livrées à la séduction de l'erreur! Quel plaisir de penser que, dans la suite des siècles, des générations de fidèles nous devront les lumières de l'Evangile et la connoissance des dogmes et des mystères du christianisme! Voilà le but de l'association; il u'y a rien là de mystérieux et de suspect; il n'y a rien que tout catholique ne doive approuver.

Nous permettra-t-on, à ce sujet, de répondre à une observation présentée par quelques hommes estimables? Ils ont blame, dit-on, dans la distribution des fonds, un envoi fait à un des plus respectables évêques des Etais-Unis, et ils réclament contre cet envoi, comme contre une violation des réglemens de l'association. Or, que dit le réglement? Il dit en propres termes que l'association a pour but d'étendre la société des fidèles catholiques, en aidant de tous les moyens en son pouvoir les missionnaires chargés de répandre les lumières de la foi parmi les nations étrangères de l'un et de l'autre hemisphère. Or, nous ne voyons rien là qui exclue les missions dans les Etats protestans de l'Amérique du nord; et pourquoi, en effet, excluroit-on ces missions? N'ont-elles pas aussi droit à notre intérêt? ne devons-nous pas désirer de maintenir la foi de ces bons catholiques dispersés au milieu d'une population protestante? Aussi, c'est ainsi qu'on l'a toujours entendu, et des l'origine de l'association, et dans le 2º numéro de ses Annales, on trouve une notice intéressante sur les missions du Kentuckey. Il est assez connu pourtant que, dans ces missions, on s'occupe trèspeu des sauvages, et qu'elles sont presque uniquement consacrées à soigner les catholiques disséminés dans le vaste territoire du Kentuckey. Dans l'état actuel surtout, il n'existe plus de peuplade sanvage dans le Kentuckey; cependant cette mission a toujours été comprise dans les distributions de l'association. La première année, elle eut une part égale avec les missions d'Orient et les missions de la Louisiane. La deuxième année, cette même mission obtint un secours de 5000 fr., et celle de l'Ohio un de 8000 fr. Or, dans la mission de l'Ohio comme dans celle du Kentuckey, on s'attache beaucoup moins à la conversion des idolatres qu'à celle des protestans ou au soin des catholiques. Dans les distributions de la deuxième année, on trouve une somme de 2000 fr. pour un séminaire du diocèse de Baltimore; assurément ce don n'avoit pas pour objet la conversion des idolâtres. Enfin, dans cette deuxième année, il y a une somme de 4000 sr. pour M. l'évêque de Babylone; cette somme étoit donnée, disoit-on, pour les besoins urgens de son église. Cet envoi n'a donc pas non plus

pour objet la conversion des infidèles, et l'on sait d'ailleurs que, dans toutes les missions du Levant et dans les pays oule mahométisme domine, les missionnaires ne s'occupent guère qu'à maintenir la foi des catholiques ou à ramener les Grecs schismatiques. On leur recommande d'user d'une extrême réserve à l'égard des Turcs, et de ne pas compromettre l'existence des missions par des tentatives qui, vu les lois du pays, amèneroient une terrible persécution.

On voit donc que, dès l'origine de l'association, on n'a pas cru qu'elle dût être bornée aux missions dans les pays infidèles. On voit que, dès l'origine, les fonds ont été répartis entre des missions de ce genre, et d'autres missions qui ont un autre objet. La dernière distribution de fonds est donc conforme et à l'esprit de l'association et aux distributions antérieures. Loin de nous sans doute l'idée de vouloir diminuer ou affoiblir l'intérêt que réclament les anciennes missions étrangères d'Orient; nous admirons le zèle de ceux qui s'y consacrent, et qui bravent chaque jour les persécutions et la mort; et si nous avions un avis à donner, nous souhaiterions que, dans la distribution des fonds, ces anciennes missions fussent au moins pour moitié: mais nous ne voyons pas pourquoi on abandonneroit les missions des Etats-Unis; ces missions, qui offrent moins de dangers à la vérité, mais qui, comme les autres, n'ont ni revenus, ni ressources. Dès l'origine de l'association, on a fait des sacrifices pour les besoins de la mission du Kentuckey, de cette mission si intéressante, où un évêque digne des premiers temps par son zèle, son activité, son dévoument et son courage, a déjà formé de si précieux établissemens. Qui pourroit regretter les sommes employées à favoriser de si heureux résultats, à bâtir des églises, des séminaires, des écoles, à consolider l'état de la religion catholique? Mais si on applaudit à ces secours envoyés au Kentuckey, pourquoi blameroit-on les mêmes marques d'intérêt accordées au diocèse de Baltimore? Ce diocèse n'est pas moins une mission que celui de Bardstown; l'archevêque n'a pas plus de revenus que M. Flaget; comme lui, il a fait bâtir une cathédrale. Cet édifice est grevé d'une dette énorme; est-ce que c'est mal employer les fonds de l'association que d'alléger la position précaire d'un prélat estimable, que de diminuer ses embarras pour le présent et ses craintes pour

L'avenir, que de lui ménager quelques ressources dans la détresse où se trouvent ses diocésains par la stagnation actuelle du commerce? Quel associé pourroit trouver mauvais que l'en donnât à ses aumônes une direction si louable, si conforme aux vues de la charité? Qui pourroit être blessé que l'on sit actuellement ce que l'on a toujours sait, et que l'on partageât le produit des collectes entre deux espèces de missions, toutes deux si précieuses aux yeux du zèle et de .la foi? Y a-t-il dans un tel emploi des fonds rien qui puisse refroidir la bonne volonté des généreux associés, rien qui -puisse leur causer quelque inquiétude? Dans les deux genres de missions, il s'agit de la conservation de la foi, et par conséquent de ce qui doit toucher le plus le cœur d'un chrétien, animé du véritable esprit de la religion. Nous parlons ici à des hommes dignes d'entendre ce langage, et nous nous flattons qu'ils accueilleront des observations qui ne nous sont dictées par aucune yue personnelle, ni par

aucun intérêt particulier.

Quant à l'état actuel de l'association, il se présente sous un aspect satisfaisant; née à Lyon, c'est là qu'elle a pris le plus de consistance, et qu'elle a obtenu les plus heuroux résultats; à Paris, ses progrès ont été d'abord assez lens, mais elle commence à y acquérir plus d'importance; elle : s'est aussi répandue dans les diverses provinces. A mesure que l'abjet de l'association est plus connu, les sidèles s'empressont de prendre part à une si bonne œuvre. Les éveques, les pasteurs, tous les catholiques qui ont du zele, veulent y contribuer en quelque chose. Nous avons cité les Mandemens de plusieurs prélats pour recommander l'association dans leurs diocèses. Dernièrement, M. l'archevêque de Tours et M. l'évêque de Châlons ont témoigné tout l'intérét qu'ils prenoient à ses succès. Les fêtes de l'association se célèbrent avec un picux empressement; à Bordeaux, le jour de l'Invention de la croix, on célébra des messes dans la chapelle des Missions et dans 3 des principales églises; le soir, à la chapelle des Missions, M. l'archevêque prononça un discours sur l'excellence de l'œuvre, et sit une heureuse allusion à la présence de quelques missionnaires présens, qui n'attendoient que le départ d'un bâtiment pour aller porter le flambeau de la foi au-delà des mers; ces missionnaires Ctoient ceux mêmes que nous nommons à la fin de cet artiele. Le même jour, la fête fut célébrée à Valognes, où l'association a pris en peu de temps un accroissement inespéré; c'est une des villes où elle s'est établie d'une manière plus régulière, et où elle s'est propagée avec plus de ferveur. L'œuvre s'est encore répandue en Belgique, en Suisse, et jusqu'à Munich, d'où on fait passer annuellement quelques londs.

Actuellement nous revenons aux Annales; le 10° numéro donne une espèce de précis historique sur les missions du Tong-king et de la Cochinchine, et ensuite des lettres de quelques missionnaires écrites dans ces dernières années, entr'autres de MM. Jeantet, Ollivier, Masson, Eyot, Taberd, Régereau, etc. Ces lettres renferment plusieurs choses intéressantes sur l'état de la mission, sur la mort de M. Guépard, évêque de Castorie, décédé le 18 suin 1825 (1); sur M. Longer, évêque de Gortyne, vicaire apostolique du Tong king, qui étoit âgé et infirme, etc. M. Masson, en sa rendant au Tong-king, passa par Manille, on il fut reçu généreusement par les Pères dominicains qui sont de bons religieux, fort édifians et fort utiles. Ils sont tous espagnols, et n'admettent point dans leur ordre des naturels du pays; ce qui paroît fondé sur d'assez bonnes raisons. Il y a en outre, à Manille, des Augustins, des Franciscains et des Récollets, qui sont fort réguliers. Ce pays n'a point souffert de la révolution des cortes, et la religion et ses ministres y sont respectés.

M. l'évêque de Gortyne étant fort âgé, et ne pouvant plus dire la messe, a été autorisé à se choisir un coadjuteur; il a fixé son choix sur M. Ollivier, missionnaire, né dans le dio-, cèse de Rennes, et parti de France en novembre 1820.

M. Ollivier sera obligé d'aller se faire sacrer par M. l'évêque de Mellipotamie, vicaire apostelique du Tong-king oriental. M. Masson annonce que, dans la partie du Tong-king desservie par les missionnaires français, il y a 83 prêtres indigènes, dont plusieurs sont hors de service. Le coltège contient près de 200 élèves, tant aspirans à l'état ecclésiustique que catéchistes; tous à la dharge de la mission. Il y a près de 200 religieures, distribuées en 33 maisons:

<sup>(1)</sup> Voyez ce que nous avons dit, no 1021, de ce prelat que nous avons en le bonheur de connoître personnellement.

Nous n'insisterons pas davantage sur ce que renferme ce 10° numéro, et nous joignons seulement quelques renseignemens sur les derniers envois de missionnaires partis du séminaire de Paris, et sur leur destination. Ces renseignemens, qui n'ont point été puisés dans les Annales, pourront servir de complément à ce que nous venons d'en extraire.

Six missionnaires du séminaire des Missions-Etrangères se sont embarqués cette année à Bordeaux pour passer dans les missions de la Chine et des Indes orientales. MM. Tesson et Badailh s'embarquèrent, au mois de mars, sur un vaisseau destiné pour Pondichéry, où le premier de ces missionnaires doit rester, tandis que le second doit passer dans l'île de Pinang. MM. Noblet, Bringol, Chastan et Pouderoux se sont embarqués, en mai, sur un vaisseau qui fait voile pour Manille, d'où ils se rendront à Macao. Les deux premiers sont destinés pour la Cochinchine, le troisième pour la Chine, et le quatrième pour le Tong-king. Les quatre missionnaires partis en 1826 sont heureusement arrivés dans leurs missions respectives, savoir, deux dans la mission de Pondichéry et deux dans la mission de Siam. La mission du Sutchuen a été assez tranquille pendant le cours de l'année 1826. M. Voisin, missionnaire parti en 1824, y est heureusement arrivé au commencement de janvier 1826. La mission de Cochinchine est toujours menacée de persécution; mais elle n'y est pas, à ce qu'il paroît, déclarée ouvertement.

## NOUVELLES ECCLESIASTIQUES.

Rome. Le 27 juin, le saint Père a tenu chapelle papale au Vatican; le service annoncé a été célébré pour le repos de l'ame du roi Jean VI, du Portugal. S. S. y assistoit avec le saoré collège, la prélature et les chefs d'ordres. M. le cardinal Pacca a officié, et M. Mai, garde de la bibliothèque du Vatican, a prononcé en latin l'oraison funèbre du monarque. Après la messe, le Pape a fait de son trône l'absoute accoutumés. Le corps diplomatique assistoit à la cérémonie.

Paris. Le bruit s'étoit répandu, on ne sait sur quel fonclement, que le Pape étoit sérieusement malade; nous sommes heureux de pouvoir démentir ce bruit, sur lequel quelques personnes nous avoient interrogé. S. S. est en état de vaquer à ses fonctions ordinaires; on a vu qu'elle a teun le consistoire le 25, et l'article ci-dessus montre qu'elle a assisté le 27 au service pour le roi de Portugal, et qu'elle y a fait l'absoute.

Le 13 juillet, M. l'archevêque de Paris est parti pour aller donner l'ordination au Mans. On sait que M. l'évêque du Mans, depuis son accident de l'année dernière, est dans un état de foiblesse qui l'a obligé d'aller aux eaux. Les évêques voisins n'ayant pu le remplacer, pour l'ordination, M. l'archevêque a bien voulu aller la faire. Cette ordination doit être très-nombreuse; elle aura lieu dimanche exque

tra tempora.

— Plusieurs conversions de protestans ont eu lieu récemment. Le mardi 3 juillet, M. Guillaume Bernard, comte de Limbourg-Styrum, né en 1795 à Arnheim en Gueldre, a fait abjuration de la religion protestante dans la chapelle des Dames de la Congrégation, rue de Sèvies, maison dite des oiseaux. Ce seigneur méditoit depuis long-temps cette démarche, et s'y est préparé dans la retraite; il a édifié par sa piété, et est reparti pour la Hollande, où il réside ordinairement. Quelques jours auparavant, Mme la vicomtesse de Géreaux, née anglaise, avoit fait abjuration dans l'église des Missions-Etrangères; c'est M. l'abbé Busson, du séminaire des Missions, qui a reçu son abjuration le 27 juin. On apprend d'Allemagne que M. de Beckendorf, conseiller d'Etat prussien au ministère des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, a exécuté le projet qu'il avoit formé depuis quelque temps de rentrer dans le sein de l'Eglise; il a prononcé son abjuration dans un voyage qu'il a fait récemment à Ratisbonne, et a informé le roi de Prusse de cette démarche. A son retour, il a trouvé un ordre du cabinet qui le destituoit. Qu'on se récrie après cela sur la tolérance des protestans.

— M. l'abbé Dancel, qui vient d'être nommé par le Roi à l'évêché de Bayeux, et qui étoit vicaire-général de Coutances pour l'arrondissement de Cherbourg, est remplacé en cette dernière qualité par M. l'abbé Laisné, curé de Cherhourg et chanoine honoraire de Coutances. M. l'évên que de Coutances, en lui donnant cette marque de confiance, a eu égard aux taleas et à l'expérience de cet ecclésiastique. M. Laisné sortit de France à l'époque de la révolution, n'étant encore que diacre; il fut ordonné prêtre en Angleterre, et sit des conférences de théologie qui étoient fort suivies par ses confrères, et auxquelles des évêques même se plaisoient d'assister. De retour en France, M. Laisné occupa diverses places. Devenu curé à Cherbourg depuis près. de dix ans, son zèle actif, sa piété rare, son savoir et sa modestie ont également contribué à lui gagner les cœurs. C'est par là que M. Laisné a su conserver dans sa paroisse les fruits de la mission de 1821. Un si sage et si digne pasteur konore une ville dont le clergé a offert de grands exemples; il fait souvenir d'un excellent curé mort dans la même ville, dans le siècle dernier, en odeur de sainteté, Antoine... Paté, sur lequel nous donnerons peut-être quelque jour une courte notice. Le clergé de Cherhourg a aussi fourni, en moins d'un demi-siècle, deux évêques à l'église de France, M. de Beauvais, évêque de Senez, mort en 1790, et le nouvel évêque de Bayeux.

— Nous empruntous à des journaux quotidiens le récit de la mort d'un condamné. Alphonse Maurel a été exécuté le 3 juillet à Draguignan. Il s'étoit confessé plusieurs sois depuis son arrêt, et a montré beaucoup de repentir. Avant l'exécution, il a embrassé les deux ecclésiastiques qui l'accompagnoient, et, après avoir baisé le crucifix pour la dernière fois, il est monté avec courage sur l'échasaud. Son testament, rendu public peu après son exécution, est cunçu dans les termes les plus édifians ;

<sup>«</sup> Je soussigné, Marc-Alphonse Maurel, plein de confiance en la méréricorde de Dieu, pénétré d'un vis repentir du crime affreux que j'ai en le malheur de commettre, et désirant le réparer autant qu'il est en mon pouvoir, déclare que mon intention est que les enfans de l'infortune Cauvin soient indemnisés sur mes biens des dommages énormes que je leur ai causés en donnant la mort à leur père. Je déclare de plus qué l'ignorance absolue où je suis de s'état de ma fortune me mettant dans l'impossibilité de désigner par moi-même l'indemnité qui doit leur être accordée, je men rapporté éntirement à la sagesse et à la justice du tribunal de Brignolles, qui statuera sur cès points importans.

» Je prie cette malheureuse samille d'accepter cette soible répairé.

tion de mes torte envers elle, et de me les pardonner an mom de Jeans-Christ, mon rédempteur et mon juge. Je prie ma chère mère et mes frères bien-aimes de me pardonner toutes les peines et chagrins que je leur ai causés.

» Je désire que les dames respectables de l'œuvre des prisons de cette ville, qui ont eu pour moi tant de bontés, trouvent ici l'ex-

pression de ma vive reconneissance.

. » Je prie le Seigneur de récompenser leur tendre charité, et je

me recommande à leurs prières.

» Je désire enfin, et c'est le vœu le plus ardent de mon cour, que le Seigneur daigne agréer le sacrifice de ma vie en expiation de mes fautes. Je désire que la présente déclaration, que je remets entre les mains de M. l'abbé Supriès, soit rendue publique, et soit regardée comme l'expression sincère de mes derniers sentimens.

Signé MAUREL. » p Draguignan, le 3 juillet 1827.

- On a publié à Bruxelles un Prospectus pour la publication d'un écrit périodique intitulé : Katholikon , ouvrage mensuel pour la défense des vérités de la religion catholique romaine et l'instruction de la clusse civilisée, par M. Budts, curé à Bruxelles. Ce Prospectus, assez long, est cependant un peu vague, et laisse à peine entrevoir quel en sera l'objet et le but. L'auteur semble dire que les Belges ont été moins heureux que les Hollandais, parce qu'ils n'ont pas seconé le joug de l'étranger, quoiqu'aux yeux d'un catholique les Belges aient été, au contraire, plus heureux en maintenant l'unité de doctrine, et en n'admettant pas le mélange des nouvelles sectes. L'auteur prétend que les journaux religieux existans, ont un grand vice, savoir, une tendance polémique, et qu'ils s'occupent bien plus de défendre tel ou tel théologien que du fond même de la religion; nous croyons ce reproche peu fondé, les journaux religieux en Belgique ne désendent point tel ou tel théologien, mais l'autorité, la doctrine et les droits de l'Eglise. M. Budts regarderoit-il ces objets comme de vaines subtilités? On remarque, dans son Prospectus, qu'il évite de se prononcer sur des questions importantes, sur l'autorité de l'Eglise, sur celle du saint Siège, sur les droits des évêques. Il dit qu'il n'a voulu offrir que des observations superficielles, et il y a réussi. Souvent il ne s'entend pas lui-même; il se propose d'associer le peuple à l'examen de sa conviction religieuse, de manière que, sans suivre son opinion propre, il prenence d'après lui-même; mais s'il ne suit pas son opinion propre, comment prononceroit-il d'après lui-même? Tout

cela est 'vague et confus. L'auteur dit encore que, dès les temps les plus reculés, la religion ne fut pas l'affaire de tout le monde; c'est précisément le contraire; la religion étoit l'affaire de tout le monde, et chacun croyoit nécessaire, sinon de l'étudier, au moins de la suivre avec simplicité. Quoi qu'il en soit, le Katholikon devoit paroître à dater du 161 juillet; il y en auroit un numéro chaque mois. L'ouvrage devoit être écrit en hollandais, que l'on qualifie de langue nationale; mais le hollandais n'est point la langue nationale des Belges, qui ne l'entendent pas, et cette fiction de supposer que la langue nationale d'un royaume est celle que les trois quarts de la nation n'entendent pas, est même un peu ridicule. Aussi, on dit aujourd'hui que le journal paroîtra en français. Les uns en font auteur M. Budts; d'autres prétendent qu'il n'est que le prête-nom, mais on ne nomme point encore ses collaborateurs. Ou s'accorde à regarder cette entreprise comme provoquée ou du moins trèsfavorisée par le gouvernement, et elle n'a pas été vue de bon œil par les catholiques. On semble même se défier un peu de M. le curé du Sablon, et les journaux religieux du pays, le Courrier de la Meuse et le Catholique des Pays-Bas, se sont permis quelques allusions à ce sujet. Nous ne connoissons point assez le terrain pour savoir ce que sera le Katholikon; mais nous avouons que son Prospectus n'en donne pas une idée bien satisfaisante. Il ne parle pas des journaux religieux de la Belgique, et ne nomme que ceux de Hollande, les Mélanges religieux, à l'usage des catholiques romains, l'Ami de la religion, l'Ultramontain, les Mélanges catholiques, la Feuille dominicale, à l'usage des catholiques, etc. Parmi ces journaux, nous avons oui parler plusieurs fois avec estime de l'Ami de la religion, par M. Le Sage Ten Broet.

— Nous avons annoncé dans le temps la conversion d'une jeune personne de la nation juive, Anne Constantini, aujourd'hui M<sup>mo</sup> Françoise Pichi, conversion qui eut lieu à Ancône, et qui fut accompagnée de circonstances touta-fait édifiantes. Deptris, trois hommes de la même nation ont suivi cet exemple dans la même ville, Maimon Benisen et Sauveur Civitanova ont été, sur leur demande, envoyés par M. l'évêque à la maison des catéchumènes de Rome. Un troisième, le jeune Ange Forti, d'une famille distinguée

parmi les juifs, après avoir éprouvé et mûri son dessein, l'a exécuté dans le séminaire épiscopal d'Ancône, et a reçu le samedi, veille de la Pentecôte, le baptême et la confirmation. Il fut ensuite admis à la communion, qu'il reçut des mains de M. César Nembrini-Pironi-Gonzaga, évêque d'Ancône; le prélat lui adressa une homélie pour le confirmer dans la foi. M. Marulli, délégué apostolique de la province, fut le parrain du néophyte, et lui donna les noms de Paul-Cyriaque.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

PARIS. S. M., dans une audience particulière qu'elle a accordée à M. le préfet de l'Oise, a daigné lui donner l'assurance qu'elle s'arrèterpit à Beauvais à son retour du camp de St-Omer, vers la mi-septembre. C'est le 30 août, et non pas le 15, que le Roi est attenda à Saint-Omer.

— Sur la demande du maire de Ouagnes (Nièvre), le Roi d'daigné lui accorder 300 fr., pour être distribués aux habitans qui avoient le

plus souffert lors des dernières inondations.

M. le Dauphin vient de faire remettre à M. le comte de l'oi, rac, préset de l'Aisne, la somme de 1000 fr., pour être distribuée aux matheureuses victimes de l'incendie qui a éclate, le 13 avril

dernier, à Scraucourt, arrondissement de Saint-Quentin.

— Mine la Dauphine, ayant été informée des progrès et de la situation de l'établissement des Sourdes-Muettes de Besançon, qu'elle a daigné prendre sous son auguste protection, a fait remettre une nouvelle somme de 1000 fr. pour être donnée à l'institution à titre de sécours, et surtout pour concourir aux frais de premier établissement.

S. A. R. Марамя, duchesse de Berri, vient d'envoyer 500 fr. à M. le préfet d'Eure-et-Loir, pour les incendiés du village de Coudray, et 500 fr. à M. le préfet de la Haute-Garonne, pour les victi-

mes des inondations qui ont affligé ce département.

— Sur la demande de M. le maire de Neuilly, LL. AA. RR. M. le duc et Muse la duchesse d'Orléans ont accordé une somme de 500 fr. pour être répartie entre trois jardiniers qui habitent les Thermes,

qui ont tout perdu par suite de l'orage du 2 de ce mois.

S. Exc. le ministre de l'intérieur, sur la demande de M. le préfet du Rhône, vient d'accorder une médaille d'argent aux sieuts Chevalier, Aubeit et Perret, bateliers, en récompense du zèle et du dévoument dont ils firent preuve lors du fatal évènement de l'explosion d'un bateau à vapeur, à Lyon, le 4 mars dernier. S. Exc. accordé aussi une médaille d'argent à M. Cayrel, chirorgien à Toutouse, en récompense du zèle avec lequel il s'est livré à la propagation de la vaccine.

- Une ordonnance du Roi, en date du 27 juin, règle l'exécution

de la loi du 2 mai dernier, relative à la formation du jury. La liète générale et annuelle des Français aptes à exercer les fonctions de juré sera affichée aux mairies depuis le 15 jusqu'au 36 soût. Les réclemations doivent être faites pendant ce temps. Il seza ensuite statué ainsi que le prescrit ladite loi, après quoi un tableau de rectification sera public de la même manière. Le système actuel sera d'une haute importance, puisque les li-tes devront comprendre le nom de tous les électeurs, et qu'ainsi elles constateront à l'avançe les droits électoraux. M. le préfet de le Selne a publié, le 5 de ce mois, un avis aux personnes susceptibles d'être inserites sur la liste élémentaire du jury en vertu de ladite loi, par lequel il invite ces personnes à produire au plus tôt les différentes pièces qu'il dé igne.

— Par ordonnance royale du 8 de ce mois, MM. de Blaire, conseiller d'Etat, et Olivier, consciller à la cour de cassation, sont nommés membres du conseil chargé de la surveillance de la censure, en

remplacement de MM. de Broé et baron Cuvier.

— Une autre ordonnance royale du même jour supprime les contre timbres établis depuis 1816 sur tous les papiers timbres, les passeports et les ports d'armes. En conséquence, à partir du les janvier prochain, il sera fait usage de nouveaux timbres conformes aux modèles annexés à l'ordonnance, et qui présenteront, dans un seut type, le montant des droits tels qu'ils sout fixés par les lois set tuelles.

Le tribunal correctionnel a rendu le 12, son jugement dans l'affaire du sieur Gambart, tenant cabinet littéraire, prévenu comme nous l'avons annoncé, d'avoir livré à des élèves de pensionnais de livres licencieux, et d'avoir donné en lecture le Folie espagnole, roman de Pigault-Lebrun. Le sieur Gambart a été condamné à un mois d'emprisonnement, 500 fr. d'amende, et à la copsiscation des

Quyrages saisis.

Plusieurs artistes sont chargés, depuis qualques années, de tableaux importans pour orner nos églises. L'exposition prochaine en contiendra plusieurs nouveaux. On remarque depuis peu, dans l'église des Blançs-Manteaux, celui qui a pour sujet Jesus lavant les pieds à ses disciples. Il y a quelques mois, il en a été placé un dans la nef de la cathédrale, qui attre constamment l'admiration des connoisseurs; il représente Noire-Seigneur mourant sur lu grois, au piede de laquelle sont les saintes femmes.

— M. l'évêque d'Arras, qui étoit en tournée épiscopale, est arrivé le 2 à Ssint-Omer, et a béni l'autel que l'on a élevé au camp d'Helfaut. Il a prononcé à cette occasion une allocution fort touchante. — On ne sauroit trop signaler les actes de bienfaisance. Des mal-

heureux, attaqués de paralysie ou de rhumatisme, envoyés par diverses autorités locales du royaume aux eaux de Bourbonne-les Bains, arrivent souvent dans cette ville dénués de ressource et de moyans de subsistance. Ils sont alors secourus par les soins de M. Mathey, euré de la ville, qui pourvoit à leur logement et à leur subsistance. Mare la somtesse de Larochejacquelain, qui se trouve en ce moment à Bourabonne, a fait une quête en faveur de ces malheureux, et porte des consolations à beaucoup d'entr'eux.

Le tribunal correctionnel de Dax a condamné à un mois de prison et 50 fr. d'amende, un sieur Greil, épicier de cette villé. pour avoir prononcé un discours impie lors de l'inhumation d'un

cadavre.

- Une grêle abondante a aussi affligé, le 2 de ce mois, l'arrondissement de Lesparre (Gironde). Dans quatorze communes, les récoltes de tout genre sont perdues pour cette année, et les vignes, qui n'ont conservé que les souches, ne pourront de long-temps produire da vin. L'ouragan s'est étendu jusque dans la Saintonge, où il a causé également de grands dommages.

- On dit que la douane de Marseille n'ayant pas voulu permettre l'exportation d'un train d'artillerie destiné pour la Grèce, il en a été réséré à Paris, et que le télégraphe a transmis l'ordre de laisser partir cette artillerie, qui a de suite été embarquée à bord d'un ba-

**time**nt qui partoit.

- On a introduit avec succès, dans la Corse, l'éducation des vers à soie, Les dames de la congrégation de Saint-Joseph, à Ajaccio, qui wat le dépôt des enfans trouves, sont chargées d'étudier la manière de filer la soie. Le gouvernement s'occupe de faire établir ce genre

d'industrie dans le département de la Côte-d'Or.

- L'autorité militaire de la Corse a pris les mesures convenables pour mettre les côtes de cette île à l'abri de toute insulte de la part des statimens algériens ; la Sardaigne , de son côté , fait fortifier et défendre ses ports ; nos bâtimens de commerce sont convoyés dans leurs traversées de la Méditerranée. Il n'y a, au reste, en ce moment, aucun danger apparent, car les corsaires algériens sont tous resserrés dans leur port par le blocus que forme l'escadre française, et les Algériens n'ont qu'un soul bâtiment au dehors, qui encore est poursuivi par nos croisières.
- Le chevalier d'Italinski, ministre de l'emperour de Russie et roi de Pologne près le saint Siège, est mort à Rome le 27 juin d'une attaque d'apoplexie; il étoit né à Kiow en 1743, et avoit été ambassadeur à Constantinople et à Naples. Il aimoit les lettres, et avoit continué la collection des vases étrusques d'Hancarville.
- On vient de découvrir à Corneto, petite ville située à 15 lieues de Rome, trois tombeaux ornés de peintures et d'inscriptions étrusques, qui sont dans le meilleur état de conservation; la persection de ces peintures est admirable. On a découvert aussi récemment, à Pompei, un tres grand édifice, que les antiquaires appellent Panthéon, qui contient deux belles statues de Tibère et de Livie, et dont les murailles sont ornées de bolles peintures. Une galerie, sone -cour et un portique sont attenans à cette espèce de temple , où l'on retrouve des colonnes fort élégantes.
- Le Tyrol et les autres provinces méridionales de l'empire d'Antriche viennent d'être ravagées par des inondations. Tandis que le centre et le midi de l'Europe sont en proie à ce genre de désastre, tous les pays du nord sont désolés par une longue sécheresse et par les plus grandes chaleurs. Ce contraste occupe l'attention des météer-

rologistes

- Les observateurs de Bruxelles croient avoir aperçu les 6, 7 et 8 de ce mois, quelques tâches nouvelles sur le di que du soleil.

- Le roi de Bavière a nommé le seld-maréchal prince de Wrède

président du conseil d'Etat.

— L'ambassadeur de Russie à Constantinople, marquis de Ribeaupierre, a été reçu à son arrivée, avec beaucoup de pompe, à la cour du grand-seigneur. Il a fait et reçu des présens magnifiques.

— Un journal anglais affirme qu'un traité entre l'Angleterre, la France et la Russie, pour l'arrangement des affaires de la Grèce, a

été signé à Londres le 6 de ce mois.

- Une révolte a éclaté dernièrement en Chine, et paroit avoir

des suites graves.

Les Brésiliens ont éprouvé de nouvelles défaites. Des magasins considérables d'approvisionnement leur ont été enlevés sur terre par les Buénos-Ayriens, et sur mer ils ont perdu, le 7 mars, une bataille par suite de laquelle plusieurs gros vaisseaux leur ont été pris.

— Des négociations entamées sous les auspices de l'envoyé anglais, lord Ponsonby, font espérer que la paix ne tardera pas à être rétablie entre l'empire du Brésil et la république de Bucnos-Ayres.

Histoire littéraire de la France, contenant les six périodés antérieures à Louis XI, avec un coup-d'æil sur la γ°, et une introduction, par M. Henrion (1).

Tandis que de nos jours on ne parle plus des temps anciens que pour s'en moquer, un jeune savant les étudie pour s'instruire. M. Henrion remarque avec étonnement que la jeunesse demeure aujourd'hui presqu'étrangère à l'histoire de la civilisation et de la littérature de son propre pays, et il a cru qu'un tableau raccourci ou un essai rapide pouvoient remplir la lacune qui existe dans l'instruction d'un grand nombre de contemporains.

Dans une introduction, il traite d'abord de l'influence du climat et du sol, de celle des mœurs, de celle de la religion, de celle enfin de notre constitution monarchique. On ne peut douter en effet que ces différentes circonstances n'aient eu une influence plus ou moins grande sur le sort des peuples; toutefois je suis étonné qu'à l'article des mœurs, l'auteur se soit borné à trois vertus, qui ne sont pas peut-être les

<sup>(1)</sup> In-8°, prix, 5 fr. et 6 fr. 50 c. franc de port. A Paris, che: Blaise, rue Férou, et à la librairie ecclésia tique d'Ad. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

plus puissantes et les plus efficaces: la pitié, la complaisance et l'honneur. Dans l'article qui suit, sur l'influence de la religion, je ne sais s'il ne fait pas beaucoup d'honneur aux druides, en leur accordant une influence sur les progrès de la civilisation dans notre pays. Dans ce qu'il dit, en cet endroit et un peu plus bas, des druides, il me paroît donner trop aux conjectures sur ces temps tout à-fait stériles en monumens historiques.

L'auteur partage son travail en six périodes; la 1re comprend l'époque antérieure à l'établissement des Francs; la 2º va depuis l'établissement des Francs jusqu'à Charlemagne; la 3°, depuis Charlemagne jusqu'à Robert le Pieux; la 4°, jusqu'aux croisades; la 5° est l'époque des croisades, depuis 1095 jusqu'à 1270; et la 6° est l'époque des guerres entre la France et l'Angleterre, depuis 1270 jusqu'à 1461. La 1ro période offre encore peu de faits et peu de noms, et l'auteur a été obligé de donner quelque chose aux suppositions et aux conjectures. L'introduction des Romains dans les Gaules fut un grand évènement sous le rapport de la politique, de la civilisation et de la littérature; cependant l'auteur ne va - t - il pas trop loin, quand il nous présente le triomphe des lettres et des arts comme général? Il cite plusieurs écrivains qui parurent alors dans les Gaules; mais il en omet, ce semble, quelques uns qui devoient entrer dans sa liste. Il ne parle qu'en général des grands évêques qui brillèrent alors dans notre patrie, et ne nomme même pas saint Hilaire, évêque de Poitiers, si célèbre par son zelo, par ses traverses et par ses ouvrages.

Dans la 2º période, l'auteur expose les envahissemens successifs des Barbares, le mélange des Francs et des Gaulois, les progrès de la décadence, et il jette un coup-d'œil sur l'état de la littérature dans ses différentes branches. Si les lumières, dit-il, ne furent pas éteintes pour jamais, la France en fut redevable à la protection éclairée des évêques et au zèle de pieux solitaires.

« Au fond de leurs cloitres, asiles respectés par ceux-là même qui sembloient ne devoir respecter rien, au milieu de terrains incultes que les moines défrichoient à la sueur de leur front, où ils bâtissoient eux-mêmes des monastères, se conservoient l'art si essentiel de l'agriculture, celui de l'architecture, le talent du peintre at du sculpteur. Les terres que leur accordoit la munificence royale, au que

leur légnoit le piété des sidèles, ils les sertilisaient par une culturé sesidue, ils les peuploient de ceux qu'attiroient le voisinagé de leurs retraites. À ces biensaits du premier ordre, ajoutons les services reidus aux lettres : dépositaires des trésors de l'antiquité, ces zélés solitaires n'interrompoient les prières par lesquelles ils appeloient sur la France le calme et le bonheur, que pour se livrer au travail de copistes, et multiplier les précieux manuscrits dont une époque plus heureuse s'est utilement servie. Voilà quels ont été ces moines que la calomnie s'acharne à poursuivre; ils ont enrichi et éclairé la France. »

Pour les périodes suivantes, M. Henrion raconte les variations de la littérature, la décadence nouvelle qui se manifesta sous les successeurs de Charlemagne, l'influence des croisades et les causes diverses qui modifièrent l'état de notre pays. L'auteur paroît avoir fait beaucoup de recherches et montre surtout un excellent esprit et un jugement solide. Je ne sais s'il a insisté autant qu'il l'auroit pu sur l'état de l'architecture; cet art se soutint au milieu d'une affligeante décadence, et de grandes basiliques, dont quelques - unes remontent aux premiers temps de notre monarchie, attestent non-seulement le zèle d'une piété généreuse, mais encore des connoissances, des calculs et des études nécessaires pour élever ces vastes monumens, pour en coordonner toutes les parties, pour en assurer la stabilité. Qu'a produit le génie de nos architectes, qui soit comparable à ces immenses constructions, à ces voûtes hardies, à ces flèches élégantes, dont plusieurs bravent, depuis des siècles, l'action du temps, et ont échappé au marteau des modernes Vandales?

L'auteur s'est borné aux temps antérieurs à Louis XI, et ne jette sur la 7° période qu'un coup-d'œil général. Son volume embrasse la première partie de notre histoire littéraire; il forme un corps d'ouvrage distinct; cependant l'auteur se propose d'y donner une suite, si, comme il doit l'espérer, son travail est accueilli du public. L'époque qu'il auroit à parcourir pour la 2° partie, offriroit encore plus d'intérêt par la richesse des matériaux; et traitée avec la sagacité dont l'auteur a donné des preuves dans cet essai, elle ne pourroit que lui faire honneur. On voit avec plaisir un jeune homme se consacrer à de tels travaux, et dans l'âge de la frivolité et de la dissipation, affectionner ces études graves, indices d'un esprit solide, et source des connoissances les plus utiles et les plus honorables.

Mandemens et Instructions pastorales de M. de Boulogne, évêque de Troyes, suivis de divers morceaux oratoires (1).

Ce volume se compose de deux parties distinctes, les Mandemens et Instructions pastorales, et les fragmens de discours qui n'avoient pu trouver place dans

les volumes précédens.

Les Mandemens de M. de Boulogne n'ont pas eu moins de réputation que ses discours; le prélat s'y élevoit avec sa vigueur accoutumée contre l'esprit de son siècle, contre l'orgueil des fausses doctrines, contre la propagation des mauvais livres, contre les vices de l'éducation, etc. Le plus remarquable peut-être de ces Mandemens est celui que le prélat publia sous la date du 20 mars 1809, à l'occasion de son entrée dans son diocèse; il y déplore la disette des pasteurs, la corruption croissante des campagnes, le défaut d'instruction; il insiste surtout sur l'indifférence du siècle pour la religion. Ce morceau, plein de verve et de vérité, est un des plus éloquens qui soient sortis de sa plume, et nous regrettons seulement d'être contraint à l'abréger:

« Mais ce qui menace véritablement les mœurs d'une ruine entière, et ce qui place les pasteurs dans une position

On souscrit à Paris, chez les éditeurs Adr. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

<sup>(1)</sup> Un gros vol. in-80 sur papier fin, prix, 7 fr.

Les OEuvres complètes de M. de Boulogne formeront 8 gros vol. in-8°, et seront divisées en trois classes, dont chacune pourra être acquise séparément. Les Sermons et Discours forment 4 vol., les Mandemens et Instructions pastorales 1 vol., les Articles de critique et de mélanges feront 3 vol., les seuls que nous ayons enopre à publier. Prix de chaque volume, 7 fr.

unique dans l'histoire de la morale et de la religion, c'est l'indifférence pour la religion elle-même, qui fait le véritable caractère de ce siècle. Et quand nous perlons d'indifférence pour la religion, nous n'avons point précisément en vue l'oubli des devoirs religieux, la négligence des saints mystères et l'abandon des pratiques chrétiennes : nous parlons de cette indifférence systématique qui tend à neutraliser tous les principes religieux et à simplifier tous les symbolest de cet abandon de toutes les vérités, qui consiste bien plus encore à les oublier qu'à les réfuter, et à les laisser pour ce qu'elles sont qu'à les combattre; de cette funeste insouciance qui rend suspecte toute espèce de nèle, et qui fait que, tapilis que chaque opinion a son désenseur, chaque système son partisan, la religion n'ose guère avoir le sien, sans risquer de passer pour intolérante; de cette fausse philantropie, décorée du beau nom de modération, dont on veut saire houneur à la bonté de nos mœurs, et qui ne tient uniquement qu'à la nullité de nos principes; enfin de cetté espèce de capitulation tacite avec toutes les croyances, qui; . sous prétexte de tranquilliser les consciences, ébranle toutes les pertitudes, et ne tranquillise que les vices; honteuse transaction, mère funeste de l'athéisme destructeur, trève trompeuse qui mine à petit bruit tous les états de l'ordre social, tous les ressorts de la vie morale, relâche tous les liens civils, en relachant tous les liens religieux, et qui, en ruinant tout le fondement de bien croire, sape du même coup tout le fondement de bien vivre.....

n Cette indifférence est d'autant plus fatale, qu'à l'époque où la France cherche à se rasseoir sur ses antiques fondemens, où s'ouvre un nouveau siècle de grandeur et de gtoire, où de nouvelles institutions se forment, où une nouvelle législation se crée, il importe plus que jamais de retremper les ames, d'en remonter tous les ressorts usés, et de donner aux mœurs une vigneur nouvelle, à la foi publique un nouveau garant, et à la vertu un nouveau lustre, en dennant à la religion une nouvelle autorité. Or, quoi de moins propre à produire ces grands effets, que l'indifférence, qui détend le ressort politique en relâchant le ressort religieux, et qui ôte aux ames leur énergie en leur ôtant leur conviction? C'est la foi qui anime tout, et c'est d'elle et par elle, dit saint Paul, que vit le juste. C'est la

force de la croyance qui produit seule l'énergie de la vertu. La où il n'y a pas de conviction, il n'y a pas d'action, et l'homme qui ne croit rien ne pratique rien. De même que la fermeté du caractère produit les grandes résolutions, la fermeté dans les principes inspire les grands sentimens et les grandes vertus. C'est alors que l'on voit ces ames magnanimes qui osent tout entreprendre, tout espérer et tout exécuter. C'est alors, dit admirablement Jésus-Christ, qu'avec an peu de foi on est capable de transporter les montagnes, c'est-à-dire, de se surmonter soi-même, de franchir les plus grands obstacles qui s'opposent au bien, et d'enfanter tous les prodiges d'héroïsme. Mais l'indifférence est le vice des ames foibles et desséchées; avec elle on ne fait rien, en ne surmonte rien, on ne sacrifie rien, le bien public n'est rien; et, sous son ombre froide et mortelle, tous les cœurs se flétrissent et sont frappés de stérilité et de langueur, amne esput languidum. Qu'espérer en effet de seite triste philosophie qui juge sout pour tout mépriser, où plutôt qui méprise tout pour me rien juger? Quels nobles efforts, quels clans généreux et quelles sublimes inspirations du bien pent-on attendre de tous ces hommes qui sa disent impanmaux, parce qu'ils mettent sur la même ligne la vérité et le montonge, et qui se vantent d'être ennemis de l'exagération, parce qu'ils n'out sur rien ni auguse idée fixe, ni augus jugement arrêté? N'est-ce pas eux que l'apôtre saint Jude compare à ces nuées sans eau et à ces arbres deux fois morts, morts à la vérité sinni qu'à le vertu? Et n'est-ce pas encore d'aux que le prophète a dit : « Ils se sont corrompus dans w leurs voies; il n'y en a pas un qui fasse le bien; ils aont » tous devenus intutiles, et leux sagesse se réduit à rien o comme leur crovance, simul inutiles facti euns. >

» Ce qu'il y a ici de plus triste, nos très-chers frèns, c'est que le siècle s'applandit encore de sa corruption, et triomphe de sa misère même; c'est qu'il regarde cette confusion de principes comme le complément de la sagesse humaine, et qu'il croit par là avoir saisi le nœud de toutes des difficultés morales et politiques; c'est qu'il se persuade avoir répondu à tout, quand, imitant ces faux prephètes et ces médecias imposteurs dont parle Jérémie, il répète avec eux, la paix, la paix, alors même qu'il n'y a pas de paix comme s'il pouvoit y avoir de paix pour les impies; comme

sì les vrais ennemis de la paix n'étoient pas ceux qui, sous prétexte d'union et de concorde, répandent des opinions nouvelles, déplacent toutes les bornes posées par nos pères, et remuent ainsi au fond des cœurs les sentimens inquiets et les pensées séditiouses; comme si une paix, qui tue la vertu jusqu'à son dernier germe, pouvoit jamais nous être utile et profitable; comme si la langueur étoit la paix, l'apathie la paix, et l'engourdissement de toutes les facultés de l'ame la paix; comme si la mort n'avoit pas aussi sa paix, et les tombeaux leur tranquillité.....

» Tel est donc, nos très-chers frères, la grande plaie de l'Egliso, ou, pour nous servir d'une expression des livres saints, sa plaie desespérée, desperata est plaga ejus. Car que pouvons-nous opposer à cet état de choses? Il est possible de résister à la violence et à la force ouverte; mais qu'opposer à ces armes invisibles qui échappent à toute espèce de lutte, l'insouciance et le dédain, et comment chasser l'impiété de ce dernier poste, où, fatiguée de combats, elle a fini par se retrancher? Nous connoissons bien le remède aux maladies du corps; mais le remède à cette maladie épidémique des esprits, qui le trouvera? On peut savoir comment guérir un malade qui désire sa guérison; mais celui qui ne veut pas guérir, et ne sait pas même s'il est; malade; mais celui qui, aux portes de la mort même, a toute la consiance et la sécurité de la santé, par ou le prendre, et qui le sauvera? Nous savons comment on peut réfuter une erreur ou désendre un dognie; mais quelle résutation restet-il dono à faire, ou quelle instruction reste-t-il à donner, quand le doute prend la place de tout, et que le premier dogme est le mépris de tous les dogmes? Nous connoissons le frein que l'on peut mettre au fanatisme religieux, puisqu'on le trouve dans la religion même; mais comment arrêter le fanatisme philosophique? Où sera donc son contrepoids, et comment faine entendre raison à des hommes qui n'ont pour règle de toute vérité que leur propre raison, et qui, corme ces pharisiens follement présomptueux dont il est parlé dans saint Jean, nous disent froidement et dogmatiquement: Nous sommes sages, parce que nous sommes sages, et nous voyons, parce que nous voyons; quia videmus. Enfin, nous pouvons arrêter un torrent dans sa course impétueuse; mais ces eaux hourbenses et stagnantes d'une

corruption raisonnée qui se complaît dans son repos, et ne laisse de l'énergie que pour l'intrigue et la cupidité, qui les remuera? et quel autre que Dieu, par un miracle singulier de sa miséricorde, peut nous tirer de cette torpeur indéfinissable qui déconcerte à la fois et les observations des sages et la sollicitude des pasteurs, et de ce marasme moral contre lequel ne peuvent rien ni la force de la raison, ni la force du zèle, ni la force des lois, ni la force des armes? »

Nous n'avons pas besoin de faire remarquer tout ce qu'il y a de beautés dans ce style si plein, si ferme, si vigoureux; le reste du Mandement est sur ce ton, et soit que l'auteur peigne à grands traits les changemens politiques qui s'opéroient alors, soit qu'il parle de l'enseignement religieux et des écoles chrétiennes, sa diction joint toujours la noblesse à la force et la chaleur à la grâce. Ce premier Mandement offre d'ailleurs une singularité; l'auteur y avoit fait, après l'impression, quelques cartons pour adoucir certains passages qu'apparemment on avoit jugés trop forts. Nous mettons en note les passages supprimés; on sera peut-être curieux de comparer la première version avec celle qui lui fut substituée.

Il y a en tout dans le volume trente-deux Mande-mens, Ordonnances ou Instructions pastorales. Les plus remarquables sont l'Instruction pastorale sur l'attachement à Dieu et au Roi, celle sur les mauvais livres, celle sur l'éducation chrétienne, celle sur les missions, celle sur la dévotion au sacré Cœur; elles furent fort applaudies dans le temps, et ont été presque toutes réimprimées et même traduites dans les pays étrangers. Mais les Mandemens même qui parottroient moins importans sont dignes encore de quelque attention. Dans ceux que le prélat publicit tous les ans pour le carême, il manquoit rarement de s'élever à quelque considération d'un intérêt général, d'offrir quelque grande image, quelque beau mouvement, on de signaler quelque travers ou quelque abus. On peut

voir, entr'autres, celui du 10 février 1811, celui da ag mai 1814 pour la restauration, l'ordonnance projetée du 15 décembre 1814 sur les derniers troubles du diocèse, le Mandement du 4 octobre 1815 pour l'ouverture de la session des chambres, ceux pour les carêmes de 1818, de 1819, de 1820 et de 1821; ces derniers surtout pour l'étendue, pour la vigueur du pinceau, pour la constance à signaler l'esprit du siècle, penvent aller de pair avec ce que le prélat a fait

de plus soigné et de plus solide.

Le choix de morceaux oratoires qui termine le volume est un recueil d'exordes, de péroraisons, de complimens et de fragmens divers. L'éditeur avoit d'abord en le projet de placer ces fragmens à la suite des discours auxquels ils se rapportent; mais, outre que cet arrangement auroit beaucoup grossi les voltmes précédens, en a craint de couper d'une manière désagréable la suite des discours. On a donc mieux simé rejeter ces fragmens à la fin d'un volume qui se trouvoit un peu moins fort. Il y a en tout une trentaine de morceaux, parmi lesquels nous indiquerous un compliment au Roi en 1814, un exorde pour la sête de sainte Genevière en 1804, pour l'ouverture du séminaire de Versailles en 1807, pour l'ouverture de l'éplise des Dames de Saint-Michel en 1806, pour tine assemblée de chapité en faveur des prisonniers pour dettes en 1816. A la fin, on trouvera le plan et det fragmens d'un discours non terminé sur la vanité des, pompes mondaines.

Mélanges de M. de Boulagne, qui formers le tome VI de la collection. Un précia historique, placé à la tête du volume, liere entre eux les articles, et rappellera les principaux évènemens de l'époque auxquels ces

aisticles de rapportent.

Harry,

1.1.

### NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Reme. La sête des apôtres saint Pierre et saint Paul à été précédée d'une neuvaine dans les églises qui les reconnoissent pour patrons. La veille, le saint Père, les cardinanx, prélats et chess d'ordre se sont rendus après le diner à l'église Saint-Pierre, où S. S. a entonné les premières vêpres. Après l'office, elle a béni les palliain. Le vendredi matin, elle assista à la grand'messe célébrés sur l'autel papal par M. le cardinal Galeffi, évêque d'Albano; à la fin, elle donna la bénédiction pontificale. La veille et le matin de la fête, on reçut les tributs et redevances qui se paient selon l'usage à la chambre apostolique; le saint Père renouvela les pro-

testations accoutumées pour les paiemens omis.

- Panis. Le jeudi 19, on célébrera la fête de saint Vincent de Paul dans la chapelle de la maison chef-lieu dei Sœurs de la Charité, rue du Bac. M. l'ancien évêque de Tulle officiera pontificalement toute la journée, et le panégyrique du saint sera prononcé le soir. On s'était proposé de faire de jour-là la translation des reliques de saint Vincent de Paul dans la nouvelle chapelle des prêtres de la Mission, rue de Sèvres ; mais cette chapelle, qui se construit en ce moment, n'est pas encore terminée, et cette circonstance a obligé de différer la cérémonie de la translation. Cette chapelle sera grande et belle, elle ouvrira sur la rue, et offrira ún avantage de plus aux fidèles de ce quartier; elle étoit d'ailleura nécessaire à la congrégation, qui a aujourd'hui son cheflieu dans cette maison. Le gouvernement ne pouvant lui rendre son ancienne maison de Saint-Lazare, qui depuis long-temps est employée à un autre usage, lui a dousé un hôtel, rue de Sèvres; c'est là que réside le supérieur-générel et qu'est placé le séminaire interné. Une nouvelle mesure vient de donner plus de consistance à cette congrégation respectable et utile; dépuis long-temps elle n'avoit à sa tête qu'un vicaire-général, on a voulu rappeler les formes établies par saint Vincent de Paul: lui-même, et un supéribuir-général a été nommé. Ce supérieur-général résidera en France, et genivernera toute la congrégation. Comme on

ne pouvoit convoquer les Lazaristes établis en Pologne, en Italie, en Portugal et ailleurs, et que les circonstances n'étoient pas très-favorables pour une telle réunion, le Pape et le Roi se sont concertés pour faire la nomination. Leur choix est tombé sur M. Pierre Dewailly, prêtre, supérieur du séminaire d'Amiens. Nous donnerons, dans le numéro prochain, le texte de l'ordonnance du Roi. Nous dirons seulement aujourd'hui que M. Dewailly est arrivé les premiers jours du mois à la maison chef-lieu. Ses confrères, ayant à leur tête M. Boujard, vicaire-général de la congrégation pour la France, l'ont reçu à la porte, et l'ont conduit à une salle, où tous étant réunis, on a lu le bref du saint Père, en date du 16 janvier dernier, et l'ordonnance du Roi. M. Boujard a adressé un compliment au nouveau supérieur, qui, de ce moment, a pris en main le gouvernement de la congrégation des prêtres de la Mission et de celle. des Sœurs de la Charité.

- Un ecclésiastique, qui avoit montré du goût et du talent pour la chaire, vient de succomber à une longue maladie, contractée peut-être dans l'exercice fréquent de la prédication; c'est M. l'abbé Veillard, chapelain de Mme la Dauphine, à Villeneuve-l'Etang. M. Charles Veillard étoit né à Orleans en 1789, et fit ses études sous la direction d'un vertueux prêtre du diocèse, qui l'avoit pris en amitié et lui avoit reconnu d'heureuses dispositions. Il entra au séminaire d'Orléans, et, ayant été ordonné prêtre, fut placé dans une paroisse du département de Loir-et-Cher. Il demanda à se rapprocher de sa famille et de ses amis, et n'ayant pu l'obtenir, il saisit l'occasion de venir à Paris. On lui procura une place de chapelain dans la maison royale de Saint-Denis, puis aux Quinze-Vingts. Il devint successivement premier vicaire de Sainte-Valère et de Saint-Etiennedu-Mont. On fut étonné de le voir quitter ce dernier poste, soit qu'il désirât d'avoir plus de temps pour se livrer à la prédication, soit qu'il fût fatigué des embarras du ministère. Il fut nommé chapelain de M<sup>me</sup> la Dauphine pour sa maison de Villeneuve-l'Etang. Il profita de son loisir pour composer des discours, et prêcha des stations dans plusieurs églises; mais bientôt sa poitrine se ressentit de ce pénible ministère : au mois de février dernier, un vomissement de sang très-violent lui survint à l'improviste et dura plusieurs. jours. Il sentit de lui-même le danger de son état, et demanda d'être administré; depuis il n'a fait que languir. Les médecins l'envoyèrent à Vilseneuve-l'Etang, dont on supposoit que le séjour lui seroit plus favorable : c'est là qu'il est mort le 6 juillet, après de longues souffrances. L'abbé Veillard avoit de l'esprit naturel, de l'instruction et le goût du travail. Il nous avoit fourni autrefois plusieurs articles pour notre journal; c'est lui, entr'autres, qui rendit compte de l'édition des sermons du Père Lenfant; ses articles étoient signés de la lettre C. Dans ces derniers temps, sa pieté parut se ranimer, et nous ne doutons pas que, si ses forces eussent répondu à son zèle, il n'eût eu des succès dans la chaire. Il avoit étudié les prédicateurs les plus distingués et les règles de la composition, et il affectionnoit ce genre de travail. Pendant sa maladie, il a reçu de nombreuses marques d'intérêt de ses amis et des personnes qui lui avoient donné leur confiance, et qu'il continuoit à diriger. Mmº la Dauphine, instruite de son état, a veillé à ce qu'il eût tous les soins qui pouvoient adoucir ses souffrances, et c'est chez cette princesse qu'il est mort à un âge qui sembloit lui laisser encore devant lui une longue carrière.

- M: l'archevêque de Tours vient de terminer une visite pastorale dans l'arrondissement de Loches. Pendant près d'un mois, le prélat a parcouru plus de cinquante paroisses, ne se contentant pas de se montrer dans les chefs-lioux, mais visitant les moindres hameaux. Sa bonté a touché vivement les habitans de ces campagnes; mais en même temps le vertueux prélat a été fort ému de l'abandon où se trouvent plusieurs paroisses privées de pasteurs, et des demandes qu'on lui adressoit pour obtenir un curé. M. l'archevêque a vivement regretté de ne pouvoir satisfaire dès ce moment de si louables désirs; il se flatte cependant qu'avec les mesures qu'il a prises il pourra peu à peu remplir les vides qu'a produits le malheur des temps. Le prélat prêchoit tous les jours dans l'église où se donnoit la confirmation. MM. Donnet et Dufêtre, qui l'accompagnoient, prêchoient dans les autres églises du canton. Mer visitoit les malades, bénissoit les enfans, excitoit le zèle des pasteurs, et se faisoit rendre compte de leurs travaux et des obstacles qu'ils avoient pu rencontrer. Les heureux résultats qu'a eus cette visite sont pour lui un motif d'espérance et de consolation.

- L'esprit de secte et d'efreur est voisin du fanatisme, il exalte les têtes, et peut conduite aux plus grands excès ou uux plus tristes extravagances. C'est ce qui est arrivé à un partisan de la petite église nommé Fleuriei; cet homme, qui à de l'esprit et une imagination ardente, s'est déclaré vivement contre le concordat de 1801, et a entraîné dans ce parti quelques esprits foibles. Uniquement occupé de cet objet, sa tête s'est échaussée, et il a rêve qu'il étoit Elie et précurseur de J.-C. Répétant fidèlement ce que lui avoient appris les écrivains et les docteurs de la petite église, il dit que le règne de Satan n'a pas cessé depuis Napoléon, et que le Pape et les évêques existans en France sont des apostats et des ministres du démon. Dans son système, il est défendu de payer les impôts et de servir dans les armées. Voilà où les déclamations de quelques insensés ont conduit ce pauvre homme, qui n'est qu'un peu plus fou qu'eux; il a fallu l'enfermet dans la maison des fous à Alençon; mais avant sa prison, il avoit exalté quelques hommes du peuple sur lesquels son élocation facile lui donneit une grande in-Auence. Quinet et Ruel, tisserands, et Bernard, garcon boulanger à Alençon, avoient adopté les idées folles de Fleuriel: comme lui, ils déclamoient contre le clergé actuel. Le 17 juin deroier, ils occasionnèrent du scandale à la procession de la Fête Dieu à Alencon; ils ne voulurent point se découvrir, et dirent qu'ils étoient de la religion de J.-C., et non pas de celle de Satan. Ils furent arrêtés et tradinits devant le tribunal de police correctionnelle d'Alençon; ils ont répété dévant le tribunal tout ce qu'on leur àvoit persuadé sur le concordat et sur le clergé en exercice. Bernard surtout s'est montré le plus exalté, il a lu des passages des éplires de saint Paul, qui n'avoient aucun rapport avec son affaire. Il n'a point voulu d'avocat, et a lu une espèce de profession de foi rédigée par le nouvel Elie, Louis de Fleuriel; c'est une déclamation dans un style d'enthousiaste contre le concordat et ses adhérens, déclamation calquée out les écrits de Blanchard et des autres. Bernard a prétendu que o'étoit le Saint-Esprit qui lui avoit envoyé cet écrit. 🌃, de Laboire, substitut, qui a pris la parole, a parlé avec modération du délire de ces pauvres gens, et a requis contre eux le minimum de la poine. Un avocat a dit quelques mots en faveur des prévenus, qui dat protesté contre. Le tribunal, considérant que les trois individus, en refusant d'ôter leurs chapeaux, ont tenu des propos outrageans pour la religion, les a condamnés à six jours de prison, 16 ft. d'amende et aux frais. En entendant ce jugement, ils se sont écries : A bas le schisme et l'hérèsle! Vous êtes les agens de Satan. Ainsi s'est terminée cette affaire, qui prouve mieux que tous les raisonnemens où peut conduire l'opinismeté dans le schisme. Une autre affaire relative à la petite église A été portée dernièrement au tribunal de police correctionnelle, à Fougeres. On apprit qu'un abbé Juvigny, prêtre anti-concordataire, avoit donné la bénédiction nuptiale à des personnes qui ne s'étoient point présentées auparavant devant l'officier civil. Le juge d'instruction fit une visite chez lui, et n'y trouva aucun registre; d'ailleurs l'abbé Juvigny ne nia point le fait, et prétendit que sa conduite, en nette occasion, tenoit à la croyance des prêtres de la pothe egliss. Il n'a point veulu signer le procès-verbul, disant qu'il regardoit cette poursuite comme une persecution. Cité au tribunal, il n'a pas comparu, et a été condamné par défaut. Le jugement porte qu'il est constant que le sieur Juvigny a béni deux mariages en novembre dernier et vers le mois de sévrier, et mue sa réponse aux interrogatoires, en ctablissant sa eroyance en contradiction avec nos lois, ne peut en paralyser les effets. Il a été condampé à 60 fr. d'amende et aux dépens. Il saut convenir que si c'est la une persécution, elle n'est pas bien furieuse.

# NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. Le n de ce mois; le Roi, M. le Dauphin, Mas la Dauphine, et Manaux, duchesse de Bersi, ant honoré de leur présence l'école royale; apéciale et militaire de Sainti-Cyn, S. M. et El. AA. RR., après avoir été freques par le ministre de la guerre et par M. le prince Gotave. de Bruglie, commandant de l'école, se sont d'abèrd éradues à la chapelle. Le Roi à daigné examiner avec intérêt les dessins et tous les travaux des élèves. S. M. s'est ensuite rendue dans la cour des jeux, où les élèves, qui étoient sous les armes, ont exécuté différentes manesuvres et présence de la famille soyale. Le Roi, ayant apprès que plusieurs élèves punis n'étoient pas présens à cette revue, à désiré les voir, et, après leur avoir adressé quelques parôles de bonté, leur à accordé leur grâce. L'auguste famille a témoigné aussi, aux dignes Sœum de la Charité chargées de l'infirmerie, combien elle étoit satis-

faite de l'ordre qui y régnoit. S. M. se rendit ensuite au polygone, ou les élèves servoient les batteries de campagne et de siège. S. M. daigna les féliciter sur leur adresse, et aconeillit avec la plus grande bonts

une pétition que lui présenta l'un d'eux.

-C'étoit, dimanche dernier, la sête du jeune princa qui sait l'espoir de la France. La veille, les dames des marchés de Paris et de Versailles avoient été admires à présenter des bouquets et des femits à S. A. R., qui s'est montrée sensible à leurs offrandes, et leur a donné des marques de sa munificence; et, dans la soirée, les officiers attachés au service de la maison, du jeune prince étoient venus lui présenter leurs hommages. Dimanche matin, le Roi, M. le Dauphin et les Princesses ont félicité M. le duc de Bordeaux en le combiant de caresses. A dix heures, il y a eu un déjeuner de quinze couverts, dont les convives étoient des enfans de personnages de la cour. A deux heures, le jeune prince fit les honneurs d'un goûter où avoient été invités quarante enfans de distinction. Ensuite M. le duc d'Orléans et sa famille ont félicité S. A. R., et ont diné avec S. M. Une autre table de cinquante couverts étoit servie dans la galerie de Diane. Le jeune Henri a commandé avec beaucoup de grâce les évolutions d'une petite compagnie de grenadiers, composé des enfans admis à ses jeux : cette petite troupe a rendu les honneurs à S. M. et à Madanz, duchesse de Berri. Les frères Franconi ont exécuté,

dans la soirée, des exercices d'équitation, — Une députation des vieillards de l'hospice de St-Cloud, avec six enfans des familles indigentes, ayant eu l'honneur d'être présen-tés, samedi dernier, à S. A. R. M. le duc de Bordeaux, par M. le curé, le jeune prince a remis à la digne supérieure de cet hospice une somme de 500 fr., fruits de ses petites épargnes, à quoi il a

ajouté une pièce de 40 fr. pour ces pauvres enfans.

-M. le duc de Bordeaux a agréé, avec beaucoup de sensibilité, l'envoi que vient de lui faire l'ancien évêque de la Nouvelle-Orléans, M. Dubourg, aujourd'hui évêque de Montauban, d'un costume complet de chef indien, avec slèches, carquois et autres armes. S. A. R. s'en est revêtue lundi.

- Mme la Dauphine s'est rendue lundi à Versailles, et a visité une institution de jeunes personnes qui est sous sa protection. Madanz, duchesse de Berri, est allée, le même jour, à Versailles, et a honoré de sa présence une brillante fête, qui a été donnée par M. le préfet de Seine-et-Oise, à l'occasion de la Saint-Henri.

- Au dernier voyage que M<sup>me</sup> la Dauphine a fait dans une partie du département de l'Oise, S. A. R. s'est arrêtée à Mouy, a ensuite visité toutes les manufactures de cette ville, et ne s'est retirée qu'après avoir assuré les directeurs et propriétaires de ces établissemens de toute sa satisfaction et de la projection qu'elle leur accordoit; enfin, elle a laissé aux pauvres des marques de sa bienfaisance.

Le Roi et M<sup>ma</sup> la Dauphine ont daigné accorder chacun, sur la

demande de M. le préset de l'Allier, une somme de 1000 fr. pour les malheureux habitans de Gannat, victimes de l'inondation du

11 juin.

- S. A. R. Mme la Dauphine vient d'accorder une somme de

1000 fr. aux malheureux habitans du village de Goucelin, qui ont

échappé à l'affreux désastre dont ils ont été les victimes.

M. Barthe a porté la parole, vendredi dernier, dans l'affaire du général Franceschetti contre la veuve et les enfans de Joachim Murat. Cet avocat, qui plaidoit pour ceux-ci, s'est essorcé de prouver que Franceschetti n'avoit point avancé la somme qu'il réclame; qu'il n'au: roit pu se la procurer; que d'ailleurs la veuve Murat étant mariée sous le régime de la séparation de biens, on ne pouvoit la mettre en cause, et que, quant aux enfans, la preuve testimoniale est inadmissible; enfin, il a retrace l'historique des faits d'une manière toute différente que le demandeur. La cause a été remise à huitaine, pour entendre la réplique de M. Gilbert-Boucher, avocat de Franceschetti.

Nous ferons connoître le jugement qui sera prononcé.

- Vendredi dernier, à dix heures et demie, quelques instanaprès que les spectateurs furent sortis du théâtre de l'Ambigu-Comique, un incendie a éclaté dans la salle, et en quelques heures, tout a été la proie des flammes. Il reste à peine les gros murs; un théâtre voisin, et surtout deux cafés, ont été endommagés, et il est fort heureux que le vent n'ait pas porté les flammes sur des chantiers qui sont à peu de distance. Deux ou trois personnes ont péri, et quelques pompiers out été blessés. Les pompiers, la gendarmerie, et plusieurs régimens ont rivalisé de zèle pendant toute la nuit. Le comte de Contard, le commandant de la place, M. le duc de Reggio, plusieurs maires, dix commissaires de police et d'autres fonctionnaires et officiers-supérieurs s'étoient transportés sur les lieux. M. le préfet de police, qui étoit arrivé des le commencement de l'incendie, a constamment donné les ordres les plus utiles.

- Le grand collège de la Charente-Inférieure s'est assemblé le 9, à Angoulème, sous la présidence de M. Descordes. Il y avoit 184 votans, et la majorité dévoit être de 93. M. Delalot, ancien député, a obtenu 80 voix, et M. de Chasteignier, maire de cette ville, 62 voix. Un second tour de scrutin a eu lieu le 11. M. de Chasteigner n'a su que 60 suffrages, et M. Delalot en ayant obtenu 113, a été pro-

clamé député.

- M. Triozon-Barba, ancien avocat, est mort à Issoire le 4 de ce mois. C'étoit un des ex-représentans à la chambre des cent jours : les journaux du parti ne manquent pas, en conséquence, de le canoniser; c'est un homme excellent, c'est le vir probus dicendi peritus; ane foule de personnes de toute condition ont assisté à ses obsèques, et sa tombe a été arrosée par d'abondantes larmes. C'est le

Constitutionnel qui nous apprend tout cela.

- Les journaux libéraux, toujours à la piste de toutes les nouvelles rraies ou fausses qui sont propres à attirer du mépris sur la religion ou sur ses ministres, nous ont raconté plusieurs fois des refus de sévulture faits par des prêtres catholiques. Quelques-uns de ces faits ont ité formellement démentis; pour les autres, les ecclésiastiques étoient ians les termes des principes de l'Eglise sur cette mátière. Ces prinsipes ne sont pas reçus seulement chez les catholiques, témoin ce qui vient de se passer à Lyon à l'occasion du suicide d'un Israelite, nommé Bernard Masse, détenu dans les prisons comme prévenu de vol. Non-seulement les rabbins lui ont refue les prières du nit hébraique, mais ils n'ont pas même voulu permettre que le corps du seicide reposit dans leur cimetière, et toutes les instances qui out été faites à cet égard par les co-religionnaires ont été lantiles.

— Les trayaux du pont empendu de l'ile Barbe, à Lyon, sont commencés et se poursuivent avec activité. Un pont semblable sera con-

struit sur l'Ain, à Chazey.

-- Le 17 juin, un jeune homme qui condujioit un cheval à l'abrenvoir, au seuve de l'Adour, à Grenade, fut emporté par ce cheval et
renversé au milicu du fleuve, où il alloit infailliblement périr. Un
vieillard septuagénaire s'élança aussitét dans un batelet, et parvint à
retrouver et à ramener ce jeune homme, mais après les plus péuibles
efforts, et au grand péril de sa vie, car la rivière étoit frès-forte, et
le bateau étoit déjà rempli d'eau. M. le comte de Paységur, préfet
des Lendes, s'est empressé de faire connoître cette belle action à
S. Exc. le ministre de l'intérieur.

La gabarre le Volcan, commandée par M. de Laplace, lieutenant de vaisseau, vient d'arriver à Toulon, de Bonne qu'elle a quitté le 20 juin. Elle a à bord 28 passagers français des deux sevez, parmi lesquels se trouve la famille du consul de Français Bonne. Elle a joint aur sa route un autre bâtiment français escoutant, juage à Lirourne, 142 bateaux qui étoient employés dans cette colonie à la

peche du corail.

Le Pape vient d'adresser un bref très flatteur, en date du 10 mars dernier, au marquis César d'Areglio, éditeur du journal qui s'imprime à Turin, sous le titre de l'Amico d'Italia.

- Vingt-une barques de pécheurs de corail, escortés par un bâtiment fronçais, cont arrivés le 1er juillet à Liveurne, reusot des pa-

rages d'Alger.

- M. Germain, conseiller de l'ambasside du roi des Pays-Bas près le saint Siège, est arrivé à Bruxelles en courgier le 11 de ce mais. Il

avoit quitte Rome le 3.

— M. Budts, curé de Notre-Dame-des-Sablons, à Bruxelles, dont nous avens parlé dans un précédent numéro, comme diregteur du nouveau journal belge le Katholicon, à adressé; le 7 de ce mais, sa démission à M. le prince archevêque de Malines; il paroit qu'il rent

se livrer entièrement à la rédaction de son journal.

On assure que le ministère anglais, qui n'étoit considéré que comme provisoire, est changé comme il suit. Lord Carliste succède, comme lord du sceau privé, au duc de Portland, qui continuera cependant à sièger dans le cabinet; le marquis de Lansdown succède, tans le département de l'intérieur, à M. Sturges Bournes, qui devient premier commissaire des bois et forêts, sans cesser de sièger dans le cabinet; M. Cauning domente per lord de la trésorarie et chancelier de l'échiquier; et le vicomte Dudley and Ward, ministre des affaires étrangères; enfin, M. Spreng Rice remplace M. Spencer Parceval copaux sous-ecrétaire d'Etat au département de l'intérieur. On croit que le marquis de Wellosley restera geuverneur d'Irlande jusqu'à la fin de l'année, et qu'à cette époque il sera remplacé par le marquis d'Anglisca.

— Voici encore un nouvel accident causé par des machines à vapeur; le 6 de ce mois, la chaudière d'une machine à rapeur qui foisoit aller un moulin près de Manchester en Angleterre, ayant creye par défaut de précaution, une grande partie du bâtiment s'est écroulé, et a enterré sous ses ruines dix-sept jeunes filles, et l'ingénieur qui

dirigeoit la machine.

on Oh avoit voulu tirer an argument contre le ministère d'une diminution momentanée du produit des impôts indirects dans les premiers mois de cette année. Ce dégroissement, dout, on faiseit tant de bruit, est loin cependant d'être comparable à celui qui a lleu su hangleterre. En effet, le dééroissement de recette des premiers mois de cette année a été plus que double en Angleterre de ce qu'il a été en France, et si on remonte jusqu'au mois d'actobre 1825, on trouve que, dans ces vingt-un mois, les revenus de l'Angleterre onf aubi une diminution de plus de 88 millions, tandis que, pendant ce temps, les revenus de la France présentent une augmentation de 9 millions.

On assure que le roi de Danemarck vient de rendre une ordonpance portant que les personnes de sexe différent qui vivent ensemble en union illégitime seroient contraintes, non par les tribunaux, mais par l'autorité administrative, de contracter mariage; et que, dans le cas où elles refuseroient de déférer aux ordres de l'autorité, les tribunaux pourroient prononcer contre elles la peine de la prison au pain et à l'eau, ou même, selon les circonstances, une réclu-

sion de deux ans dans une maison de correction.

- Tous les journaux ont publié le traité conclu à Londres, le 6 de ce mois, entre l'Angleterre, la France et la Rumie. Par ce traité, ces trois puissances sont convenues d'offrir à la Porte ottomane leur médiation, pour ménager une réconciliation entre ce gouvernement et les Grecs. Il sera demandé d'abord, aux parties belligérantes, une suspension d'armes immédiate. D'après l'arrangement qui sera proposé au sultan, les Grecs releveroient seulement de lui comme d'un seigaeur suzerain, et lui paieroient un tribut; mais ils seroient gouvernée par des autorités qu'ils choisiroient enx-mêmes, ils entreroient en possession des iles et de la portion du continent qui seront désignées, mais à la charge d'indemniser les propriétaires actuels, Enfin. les trois puissances contractantes ne doivent avoir, par suite de ces arrangement, accupe influence, possession, ni d'autres avantages commerciaux que les autres nations. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on publis de suite un autre traité qualifié additionnel et secret, par lequel les trois puissances conviennent, dans le sas où la Porte n'accepteroit pas la médiation dans l'espace d'un mois, d'établir avec la Grèce des relations commerciales, de lui envoyer des consuls et de recevoir les siens; enfin, si la Turquie ou la Grèce n'accepte pas les arrangemens proposés, de séparer les combattans et de prendre toutes les mesures possibles pour parvenir à la pacification.

— Une ordonnance royale du 4 de ce mois détermine la jurisprudence à quivre provisoirement dans les colonies, en attendant que soit terminé le travail qui a été prescrit pour l'application, à la Mortinique et à la Guadeloupe, du Code d'instruction criminelle.

Nous avons eu la bonhomie de répéter, dans notre numéro 1348, un fait merveilleux qui auroit du nous paroitre suspect; c'étoit l'histoire d'un aveugle à qui une voiture avoit fait jaillir de la boue sur les yeux, et qui s'étoit trouvé guéri de sa cécité. Nous apprenons que cette anecdote traînoit depuis quelques mois dans les mauvais petits journaux qui s'amusent tous les matins à inventer des histoires, pour tourner en ridicule les prêtres, les pratiques de la religion et les miracles de l'Evangile. Il paroît que le conte de l'aveugle, guéri par la seule application de la boue, avoit le même objet; on vouloit opposer cette cure naturelle et subite à celle racontée par les évangélistes. Le fait d'ailleurs est controuvé, et ne méritoit pas d'être recueilli par des journaux qui respectent la religion et la vérité. Nous regrettons de ne pas nous être défié davantage d'une histoire dont le ridicule auroit du nous frapper, et nous nous promettons bien d'être en garde contre ces anecdotes merveilleuses et contre les conséquences qu'on en voudroit tirer.

Monuel d'une mère chrétienne, ou courtes Homélies sur les Epstres et les Evangiles des dimanches et fêtes; par un ancien religieux, docteur de Sorbonne (1).

Cet ouvrage est la seconde édition de celui que nous avons annoncé nº 786. Nous l'avions recommandé alors comme un bon cours d'instruction pour les jeunes personnes étevées dans l'intérieur de leurs familles. Depuis, un suffrage bien plus imposant que le nôtre s'est déclaré en faveur du livre : M. l'archeveque de Paris l'a approuvé, et M. l'abbé Boudot, grand-vicaire, qui avoit été chargé de l'examiner, estime que cet ouvrage peut être très-utile à la classe des fidèles pour laquelle il est particulièrement destiné. Cette approbation est du 14 juillet 1825; elle nomme formellement l'auteur, qui ne w'étoit pas fait connoître d'abord : c'est M. l'abbé l'Ecuy, ancien abbé général de Prémontré, aujourd'hui chanoine et grand-vicaire de Paris, et connu aussi par d'autres ouvrages. Le rang qu'occupoit autrefois dans l'Eglise M. l'abbé de l'Ecuy, son age, son mérite littéraire , sont encore les moindres titres qu'il pent faire valoir en faveur du Manuel; les vertus de l'auteur, son savoir, son expérience, plaident encore mieux pour le livre, qui est accompagné, dans la nouvelle édition, d'une ample table des matières.

<sup>(1) 2</sup> vol. in-12, prix 6 fr. et 8 fr. franc de port. A Paris, chez Thieriot, et à la librairie ecclésiastique d'Ad. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

Quelques Réflexions sur la maxime chrétienne : Hors de l'Eglise, il n'y a point de salut, par un ministre protestant, avec cette épigraphe : La raison ou l'Eglise (1).

«L'on trouvera peut-être, dit l'auteur, dans un avantpropos, que les réflexions qu'on, va lire ne servent pas toujours très-bien ce qu'on appelle quelquesois l'intérêt protestant. A ce sujet, j'avoue franchement que je ne connois pas cet intérêt-là. Je ne connois qu'un intérêt, celui de la vérité, qui me paroît coïncider avec celui du christianisme; et si je révère les résormateurs, ce ne peut être que dans la supposition qu'on marche sur leurs traces, en ne se laissant arrêter par aucune considération humaine, lorsqu'il s'agit de cherèher et de dire la vérité, toute la vérité. »

Ainsi parlé l'auteur, qui ne s'est pas nommé, et qu'on sait être un ministre protestant, résidant en ce moment à Paris; sous ce rapport, son écrit étonnera peut-être plus d'un lecteur. Ses réflexions et ses raisonnemens sont presque constamment favorables à la religion catholique; on s'en convaîncra par une analyse rapide de cette brochure, dont nous citerons d'abord le début:

crtain affoiblissement de la foi, d'une certaine inquiétude relativement à la réalité de la vie à venir, observables chez beaucoup de nos contemporains, qu'en faisant l'éloge de la religion, on s'arrête de préférence aux salutaires effets qu'elle produit déjà dans la vie présente. C'est comme si

<sup>(1)</sup> In-8°, prix, 75 cent. et 90 cent. franc de port. A Paris, chez Belin - Mandar, et à la librairre ecclésiastique d'Ad. Le Clere et compagnie, au buréau de ce journal.

Tome LII. L'Ami de la Religion et du Roi.

l'on épronvoit le besoin de dire aux hommes de notre siècle: Nous n'osons pas vous parler de l'incertain de la vie audelà des tombeaux; nous nous arrêtons exclusivement au certain, à la vie sur la terre, et nous vous prions de vouloir bien considérer que la religion, indépendamment de ceux que nous me voyons pas, produit plusieurs effets salutaires que nous pouvons voir, puisqu'ils se rapportent à nos intérêts présens.

"n' Cette disposition des esprits a contribué au succès d'un cuivrage celèbre et de la dévise choisie par l'auteur. Un siècle qui auroit cru plus fermement que la religion fera notre bonheur pour l'éternité, auroit probablement témoigné un plaisir un peu moins vis d'apprendre qu'elle peut faire notre

bonheur déjà dans le temps.

thode qu'on suit aujourd'hui en discutant la question de savoir quelle est la meilleure religion. Partant du principe que toutes les réligions sont l'ouvrage de l'hommie; que par conséquent le vrai et le faux, le bon et le mauvais, quoique à portions raégales, se trouvent mélés dans toutes, on ne demande plus laquelle est la vraie, laquelle est la voie du salut; mais laquelle est la plus utile, la plus belle, laquelle répond le misux aux besoins de la raison, du cœur et de l'imagination, laquelle est plus favorable à l'affermissement des trônes, à la conservation de la société, ou bien aux progrès des lumières, aux intérêts de l'industrie, de la liberté, etc. »

Quant au sort futur des hommes, l'auteur distingue deux systèmes tout différens, l'un des déistes et des autres qui soumettent la révélation à la raison, l'autre des chrétiens, qui, au contraîre, soumettent la raison à la révélation. Ces derniers croient, d'après l'Ecriture, que la foi est nécessaire au salut; mais pour avoir cette foi nécessaire, suffit-il de croire que J.-C. est fils de Dieu et que nous pouvons obtenir la vie éternelle, non par nos œuvres, mais par l'application de ses mérites, ou bien faut-il encore croire toutes les choses que J.-C. a enseignées? L'auteur regarde ce dernier sentiment comme seul soutenable. Il arrive

ensuite à l'objection sur le salut de ceux qui n'ont pas connu l'Evangile :

« Or il est juste, avant tout, de reconnoître (et cette reconnoissance impartiale et franche fait peut-être, vu le caractère de l'auteur, le seul mérite de cet opuscule) que cette objection peut s'adresser également à tous les chrétiens, et non pas seulement aux catholiques, auxquels elle s'adresse aujourd'hui presque exclusivement. Les catholiques, lorsqu'ils disent que hors de l'Eglise, il n'y a point de salut, ne disent pas autre chose que les chrétiens en général, lorsqu'ils soutiennent que la foi de la religion chrétienne est nécessaire au salut; car, pourquoi les catholiques prétendent-ils que hors de leur Eglise, il n'y a point de salut, sinon parce qu'ils sont persuadés que dans cette Eglise seule on trouve la foi, et ce qu'elle suppose, la connoissance pure et complète de la religion chrétienne? Les chrétiens protestans peuvent donc trouver que les catholiques se trompent, en comprenant dans la religion chrétienne des choses qui n'y appartiennent pas, n'étant que des additions humaines; mais ils ne saurofent les blamer de regarder comme nécessaire au salut la foi de tout ce qui leur paroît faire partie de la religion chrétienne; ce seroit, je le répète, leur reprooher ce qu'ils font eux-mêmes.

» C'est se saire illusion d'une manière strange, que de ne pas voir que, si les chrétiens non catholiques ne regardent pas les clogmes catholiques comme nécessaires au salut, ce n'est précisément que parce qu'ils ne croient pas qu'ils fassent partie de la religion chrétienne; ou comment voudroient-ils prouver que ce qu'ils croient eux-mêmes est nécessaire au salut, sinon en disant que, la révélation ayant pour but le salut des hommes, tout ce qu'elle renferme doit : par cela même, être regardé comme nécessaire au salut? Il n'est pas plus facile de prouver, par la nature mêmé des choses, que la croyance que Jésus-Christ est le Sauveur et le Fils de Dieu, ou que celles dont l'église anglicane, en récitant le symbole de saint Athanase, déclare que le rejet conduit infailliblement à la damnation éternelle, sont necessaires au salut, qu'il ne l'est de montrer la même nécessité par rapport à l'adoration de Jésus-Christ dans le saint sacrement, la confession, etc. C'est le prescipe même de la nécessité, pour le salut, d'une croyance particulière qui n'est pas à la portée de tout le monde, et non le plus ou moins du contenu de cette croyance, qui constitue la véritable difficulté. Il ne répugneroit pas plus à la raison de croire à l'exclusion du salut de cent millions d'hommes, par le motif qu'ils n'ont pas cru ce qu'ils ne pouvoient guère connoître, qu'il ne lui répugne d'admettre le même fait pour un seul homme.

» Il seroit donc temps, enfin, que des chrétiens cessassent de faire à d'autres chrétiens ce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse à eux-mêmes, en leur adressant un reproche qui n'est à sa place que dans la bouche des ennemis du christianisme, qui le font indistinctement à tous les chrétiens. Il seroit temps qu'ils s'empressassent plutôt de se réunir tous pour diminuer la difficulté en redoublant de zèle, afin de diminuer le nombre de ceux qui ne sont pas chrétiens, comme aussi en montrant dans son véritable jour, et en renfermant dans de justes limites la maxime même qui fait le sujet des objections, et quelquefois des reproches qu'on leur adresse.

» L'Eglise catholique me paroît entrer parfaitement dans ces vues; se déclarant la seule dépositaire de la religion chrétienne, dans sa pureté et sa plénitude, elle euseigne que hors d'elle, il n'y a point de salut; mais elle ne désend pas de croire que le Dieu, qui veut sauver tous les hommes, veuille offrir les moyens de se sauver à ceux aussi que nous ne voyons pas paître ou entrer dans cette Eglise, hors de laquelle il n'y a point de salut. Il est facile de prouver que l'Eglise catholique ne défend pas de croire cela, D'abord, elle ne pourroit guère le désendre, parce qu'elle désendroit de croire une conséquence directe de ce que nous dit l'Ecriture sainte, que Dieu veut sauver tous les hommes. Aussi voyons-nous qu'elle ne veut pas le défendre, puisque, si elle vouloit ou croyoit devoir le faire, elle n'y auroit jamais eu de motifs plus forts qu'aujourd'hui. La croyance qu'on ne doit pas désespérer du salut de tous ceux qui, sans leur faute, sont privés du bonheur d'être membres visibles de l'Eglise, enseignée par beaucoup d'auteurs, est extrêmement répandue dans les esprits des catholiques de pos jours. L'Eglise garde le silence. Le pourroit elle garder, si c'étox · une erreur, et une heresie qu'elle ult ainsi répandue? Et si elle ne fait pas plus que garder le silence, ne devons-nous pas l'expliquer par la difficulté ou plutôt l'impossibilité qu'il y auroit de préciser ce que la Providence elle-même parcit avoir voulu laisser dans un certain vague, comme aussi par la nécessité d'éviter soigneusement tout ce qui, mal entendu, pourroit encourager l'indifférence en matière de religion, ou diminuer le sentiment du bonheur de possèder la vraie foi, ou enfin ralentir le zèle avec lequel on doit travailler à la conversion des infidèles et des sectaires? »

Dans plusieurs autres endroits, l'auteur pose des principes et tire des conséquences qui, comme il le dit lui-même, ne servent pas bien l'intérêt protestant:

« Le catholicisme regagne de nos jours peu à peu le terrain qu'il avoit perdu dans le seizième siècle. Les protestans commencent à s'apercevoir de ce qui échappa et dut échapper à leurs ancêtres, que cette nouvelle autorité visible que les réformateurs avoient substituée à l'autorité de l'Eglise catholique n'est qu'une autorité illusoire; que le volume sacré, livré à l'interprétation des individus, renvoie chaçun à sa propre raison, qu'il est affecté, pour ainsi dire, des incertitudes et des fluctuations de celle-ci, et ne sauroit satiscertitudes et des fluctuations de celle-ci, et ne sauroit satisfaire au besoin de la foi, laquelle nous avons dit être la disposition intérieure qui nous porte à cherèher pour guide, en matière de religion, une autorité qui nous dise d'une manière claire et péremptoire ce que nous devons croire et faire. »

On ne sera pas moins frappé du jugement qu'il porte sur un écrit d'un de ses confrères :

« L'un des pasteurs de l'église de la confession d'Attigui bourg à Paris, décide, dans un petit ouvrage publié il y a quelque temps, « que lorsque Jésus dit à Nicodème, si quel-» qu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans » le royaume de Dieu, il ne veut parler que de gens qui, » comme Nicodème, craindroient de faire profession ou-» verte de la religion, en recevant publiquement le hap-, » tême, et non d'enfans qui n'ont jamais pu en avoir au-, » cune connoissance. » Mais à quel titre s'écarte-t-il ainsi, du sens que l'Eglise chrétienne a toujours attaché à ce passage, et que la confession d'Augsbourg, qu'il fait profession d'enseigner, a consacré, comme nous avons vu, en condamnant ceux qui soutiennent que les enfans peuvent être sau-

vés sans le baptême?

» Il répondra sans doute : Parce que l'interprétation ordinaire choque la raison. C'est fort bien. Mais ce qui est permis pour un dogme qui choque la raison doit l'être pour tous les autres : lorsqu'on trouve qu'ils la choquent aussi, il doit être permis d'interpréter les passages qui les établissent, au gré de sa fantaisie, et de rejeter leur sens naturel des qu'il peut déplaire; car cette raison même que l'on veut satisfaire n'éprouve aucun besoin plus pressant que celui d'une règle invariable et uniforme pour toutes les opérations et tous les jugemens qui appartiennent au même genre. Cette règle doit être la raison, et, si je peux m'exprimer ainsi, le tact moral de chacun, ou bien une autorité extérieure qui juge et corrige les sentimens particuliers. Dans ce dernier cas, la raison elle-même ne commandet-elle pas de choisir de préférence l'autorité la plus grande et la plus imposante, de se soumettre, par exemple, plutôt à l'Eglise catholique qu'à la confession d'Augsbourg, comme aussi de se soumettre plutôt aux décisions de celles ci qu'an jugement individuel d'un des pasteurs qui en tirent leus denomination?

» Ainsi, il faut opter entre le catholicisme et le rationalisme pour toutes les questions, comme aussi pour celle des conditions que nous devons réunir pour être sûrs du banheur de l'éternité; il faudra, ou dire qu'on peut y parvepir avec toutes les croyances, pourvu qu'on suive les lumières naturelles et les décisions de la conscience, ou bien professer, avec l'Église catholique, que hors d'elle, il n'y a

point de salut.

Dans une appendice, l'auteur justifie le dogme des peines éternelles, et même la doctrine du purgatoire. Son écrit, sage, solide, montre autant de logique que de bonne soi. Il y a lieu d'espérer qu'un esprit si depit et si juste tirera les dernières conséquences de ses principes; le chemin qui lui reste à faire est peu de chose en comparaison de celui qu'il a déjà fait.

### NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Pares. Nous donnons, comme nous l'avons promis, l'ordonnance du Roi relative à la congrégation des Lazaristes; nous présenterons, dans un numéro prochain, quelques réflexions sur cette pièce importante, et sur les motifs qui ont provoqué la mesure prise en faveur de cette congrégation ...

« CHARLES, par la grace de Dieu, etc.

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu le décret du 27 mai 1804 (7 prairial an XII), rendu en la forme de réglement d'administration publique, postérieurement à la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an X), portant autorisation de la congrégation des prêtres de la Mission dits Lazaristes, et lui assurant une dotation annuelle sur le trèsor public;

Vu un décret portant révocation du décret précédent, rendu de propre mouvement le 26 septembre 1809, lequel décret n'a été ni

publié ni promulgué, et porte qu'il ne sera point imprimé;

Vu l'ordonnance royale du 2 mars 1815, qui rapporte le déeret du 26 septembre 1809, en ce qui concerne la congrégation des Missions-

Etrangères de la rue du Bac;

Vu une autre ordonnance royale du 3 févrièr 1816, qui déclare la présente ordonnance applicable aux Missions de Saint-Lazare, cette dernière ordonnance insérée au Bulletin des lois, et l'une et l'autre rendues antérieurement à la loi du 2 janvier 1817;

rendues antérieurement à la loi du 2 janvier 1817; Vu les ordonnances royales des 3 décembre 1817, 16 juillét 1823 et 8 octobre 1826, par lesquelles ladite congrégation a été dûment autorisée, en exécution de la loi précitée du 2 janvier 1817, à possé-

der et acquérir des biens immeubles dans le royaume;

Vu le bref du 16 janvier 1827, par lequel Sa Saintété, sur notre proposition, et pour cette fois seulement, nomme le supérieur-général de la congrégation des prêtres de la Mission de Saint-Lazare, et lui confère le firoit de nommer ses assistants.

Vu les lettres-patentes du mois de mai 1627 at du 15 février 1630, enregistrées les 4 et 14 avril 1631, portant approbation de la con-

grégation des prêtres de la Mission;

Vu les lettres-patentes du 16 mai 1642, enregistrées le 3 septem-

pre 1643;

Vu enfin les lettres-patentes du 1er avril 1743, données en interprétation de celles accordées aux prêtres de la congrégation de la Mission dans les années 1642 et 1714, desquelles lettres il résulte,

Mission dans les années 1642 et 1714, desquelles lettres il résulte, 10 Qu'en considération de la déclaration faite par lesdits prêtres de la Mission de leur soumission à l'ordinaire, d'autres lettres-patemies du roi Leuis XIII, des mois de mai 1627 et février 1630; por

tant autorisation de ladite congrégation sondée en Prance par saint Vincent de Paul, surent dûment enregistrées par le parlement de Paris, « à la charge que lesdits prêtres ne pourroient s'habituer das aucun diocèse sans la permission de l'évêque diocésain, ni exercer leurs fonctions que du consentement tant dudit évêque que du caré des paroisses où ils iroient; »

2º Que la même congrégation ayant été confirmés par une balle du mois de janvier 1632, cette bulle sut revêtue de nouvelles lettrepatentes du 16 mai 1642, qui furent enregistrées aux mêmes charge

et conditions que les premières;

Considérant que ledif bref est conforme aux usages in mafiablement reçus dans le royaume, et selon lequel le supérieur-général des prêtres de la Mission doit être Français d'origine, qu'il y est reconnu que le chef-lieu de la congrégation est à Paris, et que le supérieurgénéral est tenu d'y résider:

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 10°. Le bref donné à Rome le 16 janvier 1827, par lequèl le sieur Pierre de Wailly, prêtre, Français d'origine, est institué spérieur-général de la congrégation des prêtres de la Mission dits Lazaristes, est reçu et sera publié dans notre royaume, sans qu'on puise induire dudit bref rien qui nuise ou préjudicie aux droits de notre couronne et à la juridiction des ordinaires.

 Ledit bref est reçu sans approbation des clauses, formules et expressions qu'il renferme, et qui sont ou pourroient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises,

libertés et maximes de l'église gallicane,

3. Ledit bref sera transcrit en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire-général du conseil,

4. Notre ministre des affaires ecclésiastiques et notre garde-des-

sceaux sont chargés chacun de l'exécution de la présente.

Donné à Saint-Cloud, le 1er juillet.

Signé CHARLES. »

— Le 19 avril dernier, la ville de Tulle a eu le bonheur de voir installer les Frères des écoles chrétiennes. Les enfans, au nombre de deux cents, sont arrivés à la cathédrale à huit heures du matin; ils étoient en bon ordre et sous la conduite des Frères. M. l'évêque a entonné le Veni, creator, et a célébré la messe. M. Lavergne, chanoine et curé de la cathédrale, a prononcé un discours sur les avantages et la nécessité de l'éducation chrétienne; il a ensuite fait la quête, dont l'objet étoit de procurer des livres aux enfans pauvres. Après la messe, le prélat, accompagné de son chapitre et du

reste du clergé, a conduit processionnellement les Frères à leur maison; on chantoit, en marchant, les litanies de la sainte Vierge; le préfet, et les plus notables habitans, suivoient la procession. Un des enfans a adressé un compliment à M. l'évêque, qui a répondu avec bonté, et a donné aux enfans de sages conseils. Le nouvel établissement s'annonce sous d'heureux auspices; quoique les Frères ne soient dans la ville que depuis peu de jours, on remarque déjà un changement parmi les enfans. Il s'en est présenté plus que les Frères n'en pouvoient recevoir. On regrette de n'avoir pas deux autres Frères; mais le peu de fonds que l'on avoit n'a

pas permis d'étendre la fondation.

M. l'évêque de Fréjus, dont le zèle et la charité se signalent de plus en plus, avoit pris des mesures pour procurer les grâces du jubilé aux malheureux détenus dans les prisons de Draguignan. Par son ordre, M. l'abbé Perrin, chanoine de Fréjus et ancien missionnaire, vint leur donner une retraite dans le mois de juin. Son talent fut secondé par les pieux soins des dames de l'œuvre des prisons; qui se chargèrent de faire le catéchisme aux prisonniers. M. l'évêque voulut lui-même leur adresser des paroles de consolation. Tant de moyens de salut n'ont pas été inutiles; la parole de Dieu a été entendue avec empressement, et les prisonniers se sont montrés disposés à profiter des graces qui leur étoient offertes. Un d'entr'eux, condamné à mort par la cour d'assises pour crime d'assassinat, a surtout donné des marques d'une conversion sincère. Ce malheureux est Maurel, dont nous avons donné le testament dans notre avant-dernier numéro. On nous transmet directement cette pièce, et on y ajoute de nouveaux détails sur les derniers momens de Maurel. Il appartenoit à une famille honnête, et il avoit même exercé des fonctions civiles. Pendant plus d'un mois qu'il a demeuré dans les prisons après sa condamnation, il n'a cessé de montrer son repentir et de se préparer à la mort. Il avoit fait appeler MM. Supriès et Paul, vicaires de la paroisse, écouta leurs instructions, et ouvrit à l'un d'eux sa conscience. Le 4 juillet, il apprit avec calme le rejet de son pourvoi, et après un petit repas, il demanda à rester seul et en prières jusqu'au moment assigné pour le départ. Alors, il remit à son confesseur l'écrit dont nous avons rapporté le contenu. Il marcha avec courage au

lien du supplice, écoutant les exhortations des deux ecclésiastiques qui l'accompagnoient, baisant le erucifix, et se récommandant à Dieu avec ferveur. Au pied de l'échafaud, il embrassa et remercia les deux prêtres, baisa pour la dernière fois le crucifix, et monta d'un pas ferme. Pendant ce temps, de pieux fidéles prioient pour lui à l'église. Après l'exécution, les pénitens l'ont porté au cimetière, en psalmodiant le miserere.

— Nous avons annoncé la restauration du monastère de Hautecombe, en Savoie, et nous avons parlé des grands trayaux qu'on y a exécutés par ordre du roi de Sardaigne. Le 24 juin dernier, dom Placide Mingault-Demaré, prieur du monastère, a reçu la bénédiction abbatiale. Dom Nasini, président général de l'ordre de Citeaux, étoit venu pour cet effet à Hautecombe, accompagné de plusieurs de ass religieux. La visite qu'il a faite de la maison a excité plus d'une fois sa recomnoissance pour le prince qui a relevé cette abbaye, et qui a mis de nouveau les tombeaux de ses ancêtres sous la garde des enfans de saint Bernard.

--- Nous avons yu que, dans les Pays-Bas, les communautés religieuses sont l'objet d'une surveillance spéciale de la part du gouvernement, qui craint sans doute que, vu l'esprit du siècle, elles ne prennent trop d'empire. On les a partagées en trois catégories, les congrégations hospitalieres, celles qui se livrent à l'enseignement, et celles qui ne waquent qu'à la prière. On veut bien reconnoître les premières, mais il ne faut pas qu'elles soient trop nombreuses, et on veille à ce qu'elles ne dépassent pas un taux fixé. Mais avec ce taux, elles ne peuvent suffire au soin des malades ou à l'instruction des enfans, et qu'est-ce que cela fait? L'autorité est elle obligée de s'arrêter à ces minuties? Ces filles ne sont - elles pas trop heureuses encore qu'on geuille bien accepter leurs services? Qu'elles se donnent un peu plus de peine, qu'elles restent moins de temps à l'église, et elles pourront suffire à leurs travaux. Telle est, à ce qu'il paroit, la bienveillance dont on les honore, et la reconnoissance que l'on a pour les soins qu'elles rendent aux malades et aux enfans. Le Journal de Gand nous a expliqué cela dernièrement dans un article plein d'aménité. Un arrêté du 13 juin 1824, dit-il, a fixé, pour le personnel de toutes les sommunautés religieuses reconnues, un maximum qu'elles

me penyent dépasser, et quant à celles sui se sont que tolérées, elles ne peuvent admettre de nouveaux membres sous aucun prétexte. Des dépêches ministérielles du 21 mai 1825, et un rescrit du 7 juillet 1826, ont maintenu cette disposition. Or, on a découvert un abus énorme : c'est que, dans le diocèse de Gand, quelques maisons out reçu des novices; mais on y a mis bon ordre : on a fait des visites dans ces maisons, et on a forcé les nouvelles venues de prendre la porte; conduite extrêmement modérée, dit le Journal de Gand, car on étoit en droit de dissoudre tout de suite la maison. Nous admirons donc, puisqu'on le veut, cette tolérance qui fait violence aux pieuses inclinations de quelques pauvres filles, qui les rejette, malgré elles, dans un monde auquel elles avoient reponcé, et qui fait mourir lentement des instituts édifians en leur défendant de se perpétuer; et des journalistes qui parlent sans cesse de liberté et de tolérance, trouvent que c'est être trop modèré, que d'expulser des filles vertueuses de l'asile qu'elles s'étoient choisi! Qu'arrive-t-il? c'est que quelques-unes de ces silles se retirent en France et se présentent dans des maisons de leur ordre. Nous voyons se renouveler ce qui arriva dans les Pays - Bas sous Joseph II, il y a quarante aps; alors les Carmélites et d'autres religieuses étoient obligées de se réfugier en France pour suivre leur vocation. Dans un pays où on proclame la liberté des cultes, ne pourroit-on autoriser la liberté des consciences, et l'Etat seroit-il en péril parce que de bonnes filles suivroient telle et telle règle, et vivroient dans la rétraite et le silence?

## NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. Le Roi vient d'accorder aux incendiés de Belleneuve (Côte-

d'Or) un nouveau secours de 1265 fr.

— M. le Dauphin vient d'accorder 200 fr., et M. la Dauphine, 300 fr., aux familles qui ont été victimes de l'évenement arrivé à Castelnaudary, dans la nuit du 25 au 26 mai, par l'écroulement de deux maisons. Ces secours, joints à ceux que S. M. a daigné accorder sur sa cassette, et au résultat des quêtes qui ont en lieu à Castelnaudary, formeront un fonds de 1493 fr. Quelque temps auparavant, M. le Dauphin avoit envoyé au sous-préfet de cette ville une somme de 200 fr., pour un habitant de la commune de Pugens dont la maison avoit été abattue par un orage.

— Mes la Dauphine a fait remettre une somme de 1000 fr. & M. le préfet de l'Aime, pour être distribuée aux victimes d'un incendir qui a éclaté à Sépancourt.

— S. A. R. M<sup>11</sup>e d'Orléans a fait remettre une somme de 500 fr. pour être distribuée aux pauvres des communes de Vic-le-Comte,

Pignol et Sallède.

— Lorsqua Mas la Dauphine se rendit à Versailles lundi dernier, elle vivita avec intérêt une grande et ancienne manufacture de cives, l'hôtel de la préfecture et la bibliothèque de la ville.

— S. A. R. M. le duc de Bordeaux, accompagné de M. le duc de Rivière, son gouverneur, s'est rendu mardi à Paris, au collège Bour-

bon, où S. A. R. a assisté aux différens exercices des élèves.

— Dans sa séance de jeudi, l'Académie française a décerné le prix d'éloquence, dont le sujet étoit l'éloge de Bossuet. Le prix a été partagé entre les discours portant les nos 19 et 20; l'un est de M. Girardin et l'autre de M. Patin,

- Le même jour, l'Académie royale des sciences a nommé M. Berthies en remplacement de M. Ramond (section de minéralogie).

— Le renouvellement des membres du tribunal de commerce a en lieu ces jours derniers, ainsi qu'il suit : président, M. Gaspard Gotz, juges, MM. Dubois-Davelny, Aubé, L. Vassal, H. Prestat, Berte, Chevreux-Aubertot, Lemoine-Tacherat, Michel et Ferrère-Laffite.

— Une pétition, signée de négocians de la capitale, a été présentée au Roi, pour obtenir de S. M. la formation d'un entrepôt général à Paris, pour toute sorte de marchandises, mais particulière-

ment pour les denrées coloniales.

— Comme l'intéricur du Louvre ne pouvoit, cette année, recevoir les nombreux articles qui composeront la prochaine exposition de l'industrie française, on a construit, dans la cour du Louvre, pour y suppléer, des salles en bois formant quatre ailes parallèles aux galeries de cet édifice, et qui seront décorées avec beaucoup, de goût. Les fenêtres qui éclaireront ces grandes salles qu'on vient d'élevez seront garnies, non de vitres, mais de toiles transparentes et imperméables.

— Sur l'appel interjeté par les éditeurs responsables du Constitutionnel et du Courrier, du jugement du tribunal correctionnel qui avoit condamné le premier à 400 fr. d'amende, le second à 150 fr., et tous deux à quinze jours de prison, pour le compte rendu et troubles de l'école de médecine, la cour royale a rendu, le 17, un arrêt par lèquel elle a confirmé la sentence des premiers juges.

— Dans sa séance du 17, le tribunal correctionnel a remis à quinzaine l'affaire des sicurs Senancourt, Lecointre et Durey, prévenus d'avoir publié de mauvais livres. Le tribunal s'est ensuite occupé de l'affaire de l'éditeur responsable du Journal du commerce, cité, comme nous avons annoncé, à raison d'un article contre l'autorité du Roi. M. l'avocat du Roi Levavasseur a soutenu l'accusation; il a exposé que l'article en question attaquoit la dignité royale, affoiblissoit l'autorité du prince et menaçoit l'inviolabilité de sa personne. M. Barthe, avocat du journaliste, a prétendu que celui-ci n'avoit eu pourbut que de présenter la nécessité du changement des ministres comma

indispensable pour conserver le trône. M. Levarasseur a répliqué, ensuite le tribunal a remis la cause au vendredi 20 pour prononcer le jugement. Nous en ferons connoître le résultat dans le prochain

numéro.

—Il y a quelque temps, M. le curé des Missions-Etrangères sut insulté le soir, de la manière la plus indécente, à peu de distance de la rue du Bac, par une semme du peuple. Les passeus arrêtèrent aussitot cette semme, qui poussoit l'essentier jusqu'à faire des propositions révoltantes à ce digne ecclésiastique. Traduite, jeudi dernier, dévant le tribunal correctionnel, elle a été condamnée à un autois de prison et 16 fr. d'amende.

— Une nouvelle maison de dépôt pour les prisonniers des deux seres s'élève en ce moment au Palais de justice, dans la cour Lamoignon. Elle remplace un ancien bâtiment employé au même usage, et que sa vétusté a fait démolir.

-Un nouveau pont va être construit sur la Seine, à la bosse de la

Marne, vis-à-vis Alfort, près Paris. :-

Lors du terrible orage du 2 de ce mois, tous les chasis que possédoient les maraichers de Verssilles, et plus de 11,000 cloches de verre, ont été brisées par la grêle. Une sousoription est ouverte en faveur des victimes de ce désastre.

— Le seu a détruit, la semaine dernière, quatre maisons à Loneuse (Oise); la perte est estimée à 12,000 fr. Le presbytère de Reuil-sur-Oise a été également consumé par les slammes, ainsi que

deux maisons de Chaubly, même département.

— M. le duc de Dondeauville, membre du conseil royal des prisons, a profité de son passage à Niort, la semaine dernière, pour visiter avec le plus grand détail les prisons de cette ville. Son examen s'est porté sur tout ce qui intéresse la santé et le bien-être des prisonsiers sous le rapport physique et moral. Il a trouvé les prisons de cette ville dans l'état le plus satisfaisant.

de la paroisse Ste-Ségolène, à Metz, de remettre à l'administration: des hospices de la même ville une somme de 1200 fr., pour élever un enfant abandonné à l'âge de 6 ans. Cet acte de bienfaisance a été-

accueilli par MM. les administrateurs.

"Une nappe d'eau est tombéé, le 7 de ce mois, sur la ville de Saint-Etienne: en un instant les eaux du Furens ont considérablement grossi, et ce torrent a causé beaucoup de ravages. Des voyates geurs ont été obligés de grimper eur des arbres, et l'on assure que quelques personnes ont pèri. Une heure après, le torrent étoit presque à sec.

— Le 25 juin dernier, un oraga, accompagné de pluie et de grêle, a ravagé les communes d'Olette, d'Evol et d'Oreilia, à quelque distance de Bergignan. Toutes les récoltes ont été abimées. Un semblable fléau désoloit en même temps la commune de Sahorre.

- Les communes d'Ampus, de Rebouillon et de Mantferrat viennent d'être ravagées par une, trombé qui a duré 6 heures. Les arbres ont été entièrement dépouillés, les vignes et les céréales sont complètement détruites. Le château de Rebouillon et plusieurs maisons ont été abattus. Les grélons qui tomboient étoient énormes. Un certain nombre de personnes ont péri; plus de cent chevaux, mulets ou bœuis ont été tués, des troppeaux ont été engloutis. L'eau ést verue ensuité se précipiter en grande abondance dans la mer, à travers la plainé de Dragnignan, détruisant tout sur son passage. Plus de 2000 familles sont réduites à la mendicité.

- On aunonce que le sameux vase en bronze du sculpteur Perrestrene, qui avoit été fondu à Rome sous le pontificat de Léon X, et qui avoit été enlevé de la sacristie de Sainte-Marie-Majeure, en 1771, par des brigands, vient d'être retrouvé à Plaisance.
- Ces jours derniers, les ouvriers employés au déblaiement du théaire romain de Lillebonne ont tronvé une petite statue de pronze de quatre pouces de haut, mais d'un travail et d'une conservation également admirables. Elle a eté reconnue pour être un Mereure.
- On vient de vendre, à Londres, pour le somme de 360 guinées, un mistel qui a appartenu à la reine d'Espagne Isabette, épouse de Ferdinand le Catholique. Ce livre curireax contient plus de 500 paper, couvertes en partie de beltes ministares, enéentées par des peintres flamands, et fournissant des exemples remarquables de l'état des arts à la fin du 15° siècle.
- On remarque que, depuis un an, M. Canning a fait nommer, en Angleterre, seize nouveaux pairs.
- Le roi des Pays-Bas a ordonné, pour le 1et sentembre, la formation d'un camp dans la bruyère de Ravels, près Turnhont. Il sezacomposé d'un certain nombre de régimens de toute arme, qui pourront présenter un effectif de 12,000 hommes.
- Les désertions ne cessent d'avoir lieu parmi les troupes portegaises constitutionnelles.
- Le Méditerionée va se chuvrir de finttes destinées à appuyer les négociations entamées en faveur des Grècs, et à empéeher de nouvelles hostilités. Outre la grande estadres russe partie dernièrement de Cronstadt, et qui va toucher à Brest, une escadre anglaise quitté Malte pour aller grossir les forces navales britanniques dans le Levant, Enfin, nos nombrent bétiment de guerre qui se trouvent dans ces parages vont bientot rescontrer les navires qu'y expédient l'Autriche, la Suède, les Pays-Bas et les Etats-Unis.
- Une cérémonie religieuse à dû avoir heu, le 6, au couvent des religieuses de la Visitation, à Madrid, à l'occasion de la fondation de la confrérie du Sacré-Cœur de Jésus. LL. MM. et LL. AA. RR. se disposoient à s'y rendre avec toute la cour.

— Des corsaires américains désolent toujours les côtes de l'Espagne. Dernièrement la goëlette française le Casimir, et cinq ou six bâtimens espagnols ont été la proie d'un corsaire colombien.

— On pent citer comme un exemple des folies où peut mener la passion du jeu, la perte que vient de faire un personnage notable de Pologne. Le comte de Savinthi a perdu, en une seule partie de piquet, 20,000 arpens de bois et un château magaffique sur les bords de l'Ester. C'est le prince Bolgoronki qui lui a gagne cet énorme enjeu.

D'après un traité qui vient d'être conclu entre le Brésil et le Paraguay, le territoire brésilien va être évacuée par les troupes du Paragnay, et l'empercur du Brésil reconnoît les institutions données par le docteur Francia; dictatéur du Paraguay, léquel s'emgage de son côte à observér une entière neutralité entre le Brésil et Buenos-

Ayres.

— Nous avons annoncé que l'empereur de Russie avoit rendu un décret pour informer sur l'existence des sociétés secrètes qui exis-toient depuis long-temps en Pologne, et pour juger les chefs de ces associations : le tribanal de la diète a été constitué en conséquence le 15 juin à Varsovie. L'instruction doit faire commoitre les coupables, er il n'a été mis d'abord en jugement que huit inculpés. Le ministre d'Etat comte Sobolewski a prononcé un discours à l'ouverture des débats. On a présenté ensuite au grand-duc Constantin le rapport du comité d'enquête. Il résulte de cet acte d'accusation, qui est fort étendu, que, de l'année 1814, il s'est formé une société serrète sous le nom de pure Polonais, dans le but de propager un esprit national, et dont chaque membre s'obligcoit à former des prosélytes. En 1821, il se forma une semblable société qui prit le nom de franc-maçonnerie nationale, et dont les membres prirent plus tard le titre de faucheurs. Elle se rapprochoit de la francimeçoune sie ordinaire, et le major Lukenski en fut ela grand-maitre. Le général Uminski, principal conjuré, prononça une formule de serment par lequel on s'engageoit à sacrifier sa vie et sa fortune pour rétablir la liberté en Pologne. Cette societé, qui s'appela ensuite patriotique nationale, étendit de tous côtés de nombreuses ramifications, et la Pologne sut divisée en différentes provinces. Rumer, Krzyzanowski, le prince de Badziwill, Tarmowski, étoient les principaux moteurs, et l'on s'occupoit de projets révolutionnaires. Il se forma aussi une société dont les membres prisent le titre de Templiers, qui paroit avoir été fondée par le capitaine Maiewski, et dont le but apparent étoit la bienfaisance. On remarque parmi ses chefs Karwicki, Tarnowski et le prince Jeblonowski. Les membres du comité d'enquête terminent enfin leur rapport en rangeant les chels, ou tous ceux qui ont pris part à ces difscrentes associations politiques, en sept catégories séparées, à misou des griefs de chacun, a s nuances plus on moins grandes de culpabilité, et de l'époque à laquelle les conjurés ont été affiliés. Nous donnerons la suite de ce procès qui occupe beaucoup les esprits en Pologne.

La Gazette de Lyon a rendu dernièrement un compte intéressant d'un discours prononcé à la dernière rentrée de la cour royale, par M. Courvoisier, procureur-général et ancien député. Le magistrat a développé une pensée de saint

Clément d'Alexandrie, savoir, que les philosophes ont été donnés aux gentils, comme les prophètes aux Juiss, pour les conduire à la religion véritable et à l'Evangile. Sans doute il ne faudroit pas presser trop cette comparaison, ni assimiler entièrement les philosophes aux prophètes; et M. Courvoisier convient lui-même que les incertitudes et les variations des anciens philosophes montroient la nécessité d'un enseignement plus ferme et plus complet. Il y a loin de ces philosophes qui se combattoient les uns les autres, qui sacrifioient aux préjugés du temps, qui étoient dominés par l'orgueil et asservis à des vices grossiers; il y a loin de là, dis-je, à ces prophètes dont la conduite étoit aussi pure que la doctrine; qui annonçoient la parole de Dieu avec simplicité, mais avec autorité, et qui accompagnoient leur mission rle prodiges, frappans. Dans la 2º partie de son discours, M. de Courvoisier fait sentir quelle énorme différence se trouve entre la philosophie ancienne et celle de nos jours; il déclare nettement que si l'une a préparé la révélation, l'autre a pour but de la renverser. On applaudira, entr'autres, à ce qu'il dit de la philosophie moderne :

« Qu'a-t-elle épargné sur la terre? qu'a-t-elle respecté dans les cieux? N'a-t-elle pas souillé les mœurs, baseué la vertu, outragé la décence? Non moins digne de mépris et de haine pour la dépravation du cœur que pour les emportemens de l'esprit, n'a-t-elle pas renversé les temples, anéanti le culte, bravé le Tout-Paissant et défié ses soudres sur les débris de ses autels et sur les corps palpitans de ses ministres? N'a-t-elle pas donné l'exemple inoui de l'athéisme, érigeant, au sein de ses orgies, la prostitution en déesse sous le masque de la raison? »

Après avoir cité ce passage, la Gazette de Lyon ajoute que l'auteur n'a jamais plus de chaleur dans le style et plus d'élévation dans les pensées, que lorsque les sujets qu'il traite touchent à la religion. Elle rapporte ensuite un très-beau morceau de M. de Courvoisier sur la version des septante. On voit avec plaisir un homme investi de hautes fonctions dans la magistrature, diriger ses études vers des objets si intéressans, tenir un tel langage et proclamer de telles vérités, digne sujet de méditation pour tous les bons esprits, et pour ceux en particulier qui suivent la carrière du barreau.

# Sur la nomination d'un supérieur-général des Lazaristes.

Nous avons donné le texte de l'ordonnance relative à cette nomination, mais quelques journaux ayant élevé à cet égard des difficultés et des doutes, il est à propos d'expliquer les motifs de la mesure qui a été prise; nous commencerons par quelques détails historiques sur la congrégation des Lazaristes.

On sait que cette congrégation fut fondée en 1625 par saint Vincent de Paul, qui en fut le premier supérieurgénéral; elle fut destinée à évangéliser le peuple dans les campagnes, à envoyer des missionnaires en pays étranger, ct à diriger des séminaires. L'archevêque de Paris, J.-F. de Gondi, approuva l'institut en 1626; Louis XIII l'autorisa par lettres-patentes de 1627 et 1630, enregistrées au parlement en 1631, et Urbain VIII érigea la congrégation par une bulle. Cette congrégation fut établie d'abord au collège des Bons-Enfans, rue Saint-Victor, depuis le séminaire Saint-Firmin; peu après on lui céda la maison de Saint-Lazare, dans le faubourg Saint-Denis. Cette maison devint le cheflieu de la congrégation, et de là lui vint le nom de Lazaristes, sous lequel elle est plus connue. La congrégation s'étendit en peu de temps dans le reste du royaume; elle avoit plus de 50 séminaires; elle étoit chargée des cures des résidences royales, et dirigeoit la maison de détention près Saint-Lazare. De plus, elle avoit des établissemens en Italie, en Piémont, en Espagne, en Portugal, en Pologne, à Constantinople et dans les échelles du Levant, en Barbarie et jusqu'en Chine.

Outre la congrégation des prêtres, saint Vincent de Paul avoit encore fondé cette autre congrégation si précieuse, et qui suffiroit pour faire bénir sa mémoire, la congrégation des Filles de la Charité, qui, depuis 200 ans, a rendu tant de services à l'humanité, consolé tant de misères, soulagé tant de douleurs, fait éclore tant d'héroïques vertus. Le saint voulut que les Sœurs fussent toujours sous la direction

des supérieurs-généraux des Lazaristes.

Tome LII. L'Ami de la Religion et du Roi.

Supprimée en 1792 avec les autres congrégations religieuses, la congrégation des Lazaristes fut rétablie sous la restauration, par une ordonnance du 3 février 1816; le feu roi lui accorda une maison rue de Sèvres, maison qui vient d'être augmentée par une acquisition faite sur les fonds de la liste civile concurremment avec ceux de l'Etat. Outre cette maison qui est le chef-lieu, les Lazaristes dirigent le grand séminaire d'Amiens et les grands et petits séminaires de Cahors, de Montauban, de Carcassonne, de Saint-Flour et de Vannes. Ils ont quelques établissemens en forme de collèges, et dans la dépendance de l'Université; leur principale maison de ce genre est à Montdidier. De plus, ils ont conservé leurs établissemens hors du royaume, et ils envoient des missionnaires dans le Levant où ils ont des maisons et des églises desservies par leurs soins. Enfin ce sont eux qui dirigent les Filles de la Charité répandues dans tout le royaume, et ils s'associent ainsi au bien que font ces pieuses et charitables filles, qui ont en France 300 établissemens; leur maison chef-lieu est rue du Bac.

Un journal a élevé des doutes sur l'existence légale des Lazaristes en France: on a prétendu qu'ils n'étoient pas autorisés; mais il suffit de se rappeler tous les actes qui les concernent. Un décret du 7 prairial an XII rétablit octte congrégation; depuis, un autre décret du 20 septembre 1809 la supprima. Une ordonnance du 3 février 1816, inserée au Bulletin des lois, rapporte ce décret. Voilà donc la congrégation reconnue et autorisée. Une suite d'actes postérieurs supposent et confirment l'ordonnance du 5 février. Une ordonnance du 2 avril 1816 accorda un secours annuel de 4000 francs aux Lazaristes, et une décision royale du 10 novembre 1810 porta ce secours annuel à 10,000 fr. Les traités et acquisitions faits par la congrégation ont été constamment soumis à l'approbation du Roi, qui, par des ordonnances spéciales a autorisé le supérieur à passer ces actes au nom de la compagnie. La congregation a donc en sa faveur des titres nombreux qui assurent son existence.

Aux termes de ses statuts, elle doit être gouvernée par un supérieur général qui réside au ches-lieu. Ce supérieur a toujours été l'rançais, et de Paris où il demeuroit, il exerçoit son autorité sur tous les membres de la congrégation, en quelque pays qu'ils fussent. En 1693, après la mort de

M. Jolly, supérieur-général, il fut question de nommer un Lazariste né en Savoie, et qui avoit toujours demeuré en France; Louis XIV déclara que cette nomination ne seroit pas reconnue. On craignit que, si le supérienr étoit un étranger, il ne mît des étrangers à la tête des établissemens en France ou des missions françaises, et que la congrégation pe cessât ainsi d'être française. Le successeur de

M. Jolly fut donc un Français, M. Pierron.

Le dernier supérieur-général fut M. Cayla de la Garde, que la révolution força de passer en Italie, et qui y est mort vers 1804. On ne pouvoit, dans l'état des choses, lui donner un successeur. Le Pape nomma provisoirement deux vicairesgénéraux, l'un pour la France, l'autre pour les pays étrangers. Les circonstances étant devenues plus favorables, et la congrégation étant rétablie en France sur l'ancien pied, ses membres souhaitoient de se trouver comme autrefois réunis sous un même chef. Cette mesure présentoit quelques difcultés; d'après les statuts, l'élection du supérieur devoit se faire en assemblée générale composée de tous les supérieurs des maisons particulières et à un certain nombre de députés. Mais la congrégation ayant deux vicaires - généraux d'une autorité égale, qui auroit fait la convocation? Le vicairegénéral étranger ne pouvoit convoquer les Français, et réciproquement. On pouvoit craindre d'ailleurs que les Lazaristes étrangers n'eussent quelque répugnance à concourir à l'élection d'un Français. Enfin, dans l'agitation où sont encore quelques pays, la convocation générale pouvoit éprouver des obstacles, et peut-être que, dans la disposition actuelle des esprits en France, on eut pris ombrage d'une nombreuse réunion de prêtres, réunion pour laquelle la maison chef-lieu eût été tout-à-fait insuffisante.

Il falloit donc recourir à un moyen extraordinaire: les deux vicaires-généraux eurent eux-mêmes la pensée de solliciter l'intervention du souverain pontife. D'un autre côté, les Lazaristes français souhaitoient un supérieur de leur nation. Le gouvernement du Roi négocia donc à Rome pour conserver à la France le privilège dont elle avoit toujours joui, Le résultat de ces démarches fut l'assurance positive donnée le 13 mai 1826 à l'ambassadeur de France, par le cardinal-secrétaire d'Etat, que le nouveau supérieur-général aeroit Français. Les Lazaristes de France exprimèrent alors

le désir que le choix tombât sur M. de Wailly, supérieur du séminaire d'Amiens, ecclésiastique distingué par ses lumières, sa piété et son expérience. M. de Wailly a été employé dans les missions, et a professé dans les séminaires de Chartres et de Saint-Brieuc. Pendant la révolution, il se retira en Allemagne, où M. l'évêque de Boulogne lui donna des pouvoirs extraordinaires pour son diocèse. En 1807, il devint directeur au séminaire d'Amiens, et il en est supérieur depuis 1813. C'est lui qui a formé le pensionnat de Montdidier.

Le Roi approuva le vœu des Lazaristes, et recommanda M. de Wailly; en conséquence, le Pape promit de le nommer. Quelques difficultés s'élevèrent de la part des Lazaristes romains, qui voyoient peut-être avec peine cette élection d'un étranger; mais le gouvernement français ayant insisté, le saint Père prononça la nomination de M. de Wailly, par son bref du 16 janvier 1827. Ce bref est dans la forme la plus solennelle, ad futuram rei memoriam, et sous l'anneau du pécheur; nous en citerons ce qu'il offre de

plus important:

α A la suite des dernières révolutions qui ont agité presque toute l'Europe, alors que la congrégation des prêtres séculiers de la Mission avoit perdu son supérieur-général, Pie VII, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, choisit deux de ses membres, et les établit sous le titre de vicairesgénéraux pour la gouverner, l'un en France, l'autre dans les pays étrangers. Mais notre très-cher fils en J. C. Charles X, roi très-chrétien, nous a naguère prié et supplié avec de vives instances, par l'orgaue de N. C. F. le duc de Laval-Montmorency, son ambassadeur extraordinaire auprès de nous, de choisir et de nommer l'un de ces prêtres français qui résideroit à Paris, et prendroit le gouvernement de la congrégation.

» C'est pourquoi ayant considéré que ce pieux institut dont saint Vincent de Paul a été le père, et la France le premier berceau, a toujours eu un Français pour supérieur-général; qu'à l'administration de l'institut est jointe encore celle des Filles de la Charité, répandues en grand nombre sur presque tous les points de la France, et qui, par les soins touchans qu'elles prodiguent aux malades dans les hôpitaux, font l'admiration et l'édification tout à la fois de

ceux-là même qui sont peu disposés en faveur de la religion catholique; fermement convaincu que cette élection seratrès-avantageuse au bien de la religion et de l'Eglise, nous avons cru devoir accéder aux désirs de S. M. T. C. En conséquence, informé, par de graves et nombreux témoignages, de la piété, des lumières, de la sagesse et de l'expérience de N. C. F. Pierre de Wailly, prêtre, nous le nommons, par notre autorité apostolique, préfet, ou, comme on l'appelle, supérieur-général de toute la congrégation de la Mission, et ordonnons que son domicile sera à Paris, où est la mission principale et le chef-lieu de la société.

nous lui accordons et conférons tous les pouvoirs, honneurs, droits et prérogatives dont ceux qui exercent des fonctions semblables ont usé et joui d'après les réglemens et statuts de la congrégation. De plus, nous lui donnons la faculté de se choisir lui-même son admoniteur et ses assistans. Enfin, en vertu de la sainte obéissance, nous enjoignons à tous et chacun des membres de la congrégation de reconnoître ces pouvoirs dans celui à qui nous confions cette charge, et voulons que, du moment où notre décret sera connu, les deux vicaires - généraux actuels perdent tous leurs droits, et qu'aucun autre n'ose exercer une autorité

générale sur toute la congrégation....»

Nous supprimons la fin de ce bref, qui contient plusieurs , clauses et formules usitées dans la chancellerie romaine. Ce bref étant parvenu à Paris, a passé au conseil d'Etat, où M. le comte Portalis a été chargé de faire le rapport. Ce rapport paroît avoir été conçu dans des termes favorables. On a remarqué que le saint Père reconnoissoit que le supérieur-général étoit toujours un Français, et étoit en même temps supérieur des Filles de la Charité. Le pouvoir que donne le Pape au nouveau supérieur-général de se choisir lui-même ses assistans, est une suite naturelle de la première mesure. Le chapitre général ne pouvant être convoqué pour la nomination des assistans, il falloit y pourvoir d'une autre manière. C'est sur la désignation et sur la recommandation du Roi que le saint Père a nommé M. de Wailly, et il est dit, vers la fin du bref, que cette exception aux règles est pour cette fois seulement. Ainsi, tout devra à l'avenir rentrer dans l'ancien ordre, et se régler d'après les formes réquises par les statuts de la congrégation.

C'est d'après ces motifs qu'a été rendue l'ordonnance du 1° juillet sur le rapport du ministre des affaires ecclésiastiques et le conseil d'Etat entendu. Nous avons déjà donné le texte de cette ordonnance, et ce que nous venons d'ajouter suffit pour justifier la mesure qu'i a été prise, et pour montrer que les deux puissances ont été d'accord, et ont eu en vue le bien d'une congrégation respectable et utile. Toute-fois, quelques journaux ayant présenté cette affaire sous un faux jour, nous joindrons ici la réponse que leur a faite le Moniteur, et qui nous a para éclaireir leurs difficultés :

« Deux ans après la loi du 8 avril 1802, le chef du gouvernement d'alors rétablit, par un décret rendu en forme administrative, la congrégation des prêtres de la Mission, dits Lazaristes, dont saint Vincent de Paul est le fondateur.

» Par des décrets subséquens, il accorda à cette congrégation un secours annuel pris sur les fonds généraux du trésor public; il mit à sa disposition une maison située à Paris, appartenant au domaine de l'Etat, pour servir de maison centrale et de noviciat, et plusieurs établissemens dans les départemens au-delà des Alpes; enfin il l'autorisa à accepter un legs fait en sa faveur.

» Par acte îrrégulier, puisqu'il n'a été ni publié ni promulgué, et qu'il étoit même désendu de l'imprimer, cette

congrégation fut dissoute.

» Cet acte pouvoit être regardé comme non avenu; mais, pour lever tous les doutes, Louis XVIII le sapporta par or-donnaire royale insérée au Bulletin des lois, et antérieure

à la loi du ≥ janvier 1817.

donc rétablie dans tous les droits que lui avoit conférés le premier décret, c'est-à-dire, dans la possession d'une existence légale qui la rendoit apte à recevoir, acquérir et posséder.

> Elle'a joui de cette existence légale non-seulement sans réclamation, mais même avec l'assentiment positif de tous

les pouvoirs.

» En effet, indépendamment des ordonnances royales vai l'out autorisée à acquérir et posséder depuis 18 16, la loi des comptes pour chaque exercice a approuvé le secours annuel Micros à cette congrégation par les lois successives de finances.

» Le ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruc-

tion publique a donc du reconnoître à la congrégation des prêtres de la Mission une existence légale acquise par acte ayant force de loi, et dont la possession non contestée étoit confirmée par une nombreuse série d'actes législatifs et administratifs (1).

#### NOUVELLES ECGLÉSIASTIQUES.

Rome. Le 5 juillet, le saint Bère a tenu, au Vaticas, un consistoire public pour donner le chapeau aux caidinaux Giustiniani, Nasalli et d'Isoard. Après le serment prêté dans la chapelle, les trois cardinaux furent introducts dans la salle du consistoire par six cardinaux diacres. Conduits un trône pontifical, ils baisèrent les pieds et la main du saint Père, qui les embrassa ensurte. Ils embrassèrent was dours collègnes, et, étant retournés au trône, ils recurent le chapeau. S. S. ayant quitté ses habits, Mi le cardinal Giustimiani ini adressa, au nom de tous, un compliment auquel elle repondit avec bonde. Tous les cardinaux se rendirentà la chapelle, où on entonna le Te Deum. Un des avocats wasistoriaux fit ensuite un rapport sur la cause de la vénérable servante de Dieu Sœur Marie-Françoise, dite des cinq Plaies de Jesus-Christ, religieuse professe du thers-drdre de Saint-Pierre d'Alcantara, morte à Naples en 17941 Le soit, les treis cardinaux visitèrent l'églisé Saint-Pierre. 350 [ ]

Paris. M. l'évêque élu de Veisailles et M. l'évêque élu d'Afte sont en vetraire au séminaire d'Issy, pour se préparer à deur

<sup>(1)</sup> Les Lezenistes existent l'égalèment depuis a Balis pui égalèment légalement instituée

ils forent légalement institués.

On veut que le décret furtif de 1800 annulle le décret au hentique de 1804. Que s'ensulvioit-il? qu'au heu de rémonter a 1804, le titre légal des Lazaristes de remonte qu'à 1815, époque de Kordsinance voyale qui nétablit le décret de 1804. Ce n'est là qu'une affaire de chonologie.

Ume loi du 2 janvier 1817 n'admet au droit d'acquerir, que les éta blissemens ecclésiastiques reconnus par la loi. Soit; mais la doi du 2 janvier 1817 reconnoissoit implicitement les Lazaristes, pulsque les Lazaristes existoient légalement avant elle.

On voit que la question, pour être ramenée à ses termes les allés simples, veut être unui exposée; la loi a-t-elle, un effet rétroacus?

sacre qui aura licu dimanche prochain. M. Borderies, évêque de Versailles, sera sacré à Notre Dame, par M. l'archevêque de Paris, assisté de MM. les évêques de Rodez et de Chartres, tous deux amis du nouvel évêque; M. l'évêque de Chartres, qui n'est point venu à Paris depuis qu'il est évêque, est attendu pour cette cérémonie. M. Savy, évêque d'Aire, sera sacré dans la chapelle du chef-lieu des Filles de la Charité, rue du Bac, par M. le cardinal de Clermont-Tonnerre, dont il étoite grand-vicaire. M. Bernet, évêque élu de la Rochelle, est attendu prochainement à Paris, et

son sacre aura lieu un peu plus tard..

- M. l'archevêque de Paris administrera le sacrement de confirmation dans l'église de St-Roch, le lundi 30 juillet, à 9 heures précises. On y admettra toutes les personnes qui justifieront par écrit avoir les dispositions nécessaires. La veille, on fera la première communion après une retraite préparatoire aux deux sacremens; elle commencera le mercredi 25, à 5 heures après midi, et continuera les jours suivans, dans la chapelle du Calvaire. M. Besnoin, fera le sermon. Le premier dimanche d'août, fête solennelle de la susception de la sainte Croix, indulgence plénière pour les stations du Calvaire, qui se feront avec solennel de Saintesoir, après l'office. Le vendredi 10, office solennel de Saint-

Laurent, patron des clercs de la paroisse.

- La sête de saint Vincent de Paul a été célébrée dans les églises et les chapelles de la capitale, tantôt le 19 juillet, jour même où elle tombe, tantôt le dimanche suivant. Dans la chapelle des Filles de la Charité, rue du Bac, où l'on conserve les reliques du saint, il y a eu, le jeudi, grand office. M. l'ancien évêque de Tulle a officié, et le soir, M. l'abbé Landrieu, curé de Ste-Valère et du Gros-Caillou, a prêché le panégyrique du saint. Le dimanche, la fête du saint a été célébrée dans plusieurs églises où le clergé l'a pris pour patron, ou bien dans des hospices et établissemens publics. A l'institut des jeunes aveugles, où saint Vincent a demeuré quelque temps, sa fête se solennise tous les ans avec pompe. M. l'ancien évêque de Tulle a bien voulu y officier toute la journée, et le soir, M. l'abbé Tresvaux, chanoine de la métropole, a prononcé le panégyrique du saint. Dans l'intervalle de l'office du matin à celui du soir, M. de Sagey a visité la maison en détail, et le prélat s'est montré également satisfait et des soins de l'excellent directeur, et de la tenue comme du talent des jeunes aveugles, qui out exé-

cuté devant lui divers morceaux de musique.

- M. l'évêque du Mans, que des infirmités graves ont obligé à suspendre l'exercice de ses fonctions, avoit obtenu un indult pontifical qui l'autorisoit à faire ordonner ses sujets extra tempora par des évôques étrangers, soit que les sujets se rendissent dans leurs diocèses, soit que ces prélats vinssent au Mans. Les évêques voisins avoient offert leurs services, et M. l'évêque de Séez, entr'autres, avoit témoigné son empressement pour faire les ordinations; mais une indisposition, qui nécessite un traitement suivi, a empêché le prélat d'aller au Mans pour le 15 juillet, comme on en étoit convenu. Cependant l'ordination devoit être très-nombreuse, les sujets étoient appelés, la retraite alloit commencer, et tous les préparatifs étoient faits. Dans l'absence de M. l'évêque du Mans, qui est aux eaux de Boutbonne, les grands-vicaires, après en avoir délibéré entr'eux, arrêtèrent d'envoyer un ecclésiastique jusqu'à Paris, s'il le falloit, dans l'espérance d'y trouver un évêque qui seroit touché de leur embarras, et viendroit au secours d'un grand diocèse. Un directeur du séminaire vint à Paris, où il y a en ce moment très-peu d'évêques, qui se trouvèrent empêchés par différentes circonstances; il exposa la situation des choses à M. l'archevêque, qui promit, avec une grâce infinie, de rendre ce service à l'église du Mans. Le prélat arriva au Mans le samedi 14, et logea chez M. l'abbé Bureau, grand-vicaire et curé de la cathédrale. Le lendemain dimanche, il fit l'ordination; les ordinands étoient au nombre de 227, dont 43 pour la prêtrise, 17 diacres, 35 sous-diacres, 50 minorés et 72 tonsurés. Le matin, à six heures, ils allèrent processionnellement chercher M. l'archevêque à son logement, et le conduisirent à la cathédrale. L'ordination commença à 7 heures et finit à midi; elle fut terminée par des paroles pleines d'onction que le prélat adressa tant aux ordinands qu'aux assistans. Rentré che lui, M. l'archevêque reout les autorités, et alla ensuite distribuer les prix aux élèves des deux séminaires; il s'informa des conditions du concours établi, comme nous l'avons dit, par M. l'évêque du Mans. On lui présenta les sujets qui avoient obtenu les quatre prix fondés par ce prélat, et ayant

su qu'en outre quelques jeunes gens avoient obtenu des accusits, il demanda au supérieur, avec beaucoup de grâce, la permission d'ajouter un cinquième prix pour un diacre qui avoit eu le premier accessit. M<sup>gr</sup> promit au jeune eccléciastique de lui envoyer au plus tôt un exemplaire de la grande Vie des Saints, in-8°, par Butler et Godescard. En sortant du séminaire, M<sup>gr</sup> visita plusieurs communautés, et donna la confirmation. Le lundi matin, il alla dire la messe chez les dames du Sacré-Ceour, et fit une exhortation aux élèves. Il partit le même jour à onze heures pour Tours, accompagné de M. l'abbé Desjardins, son grand-vicaire, et appès avoir passé quelques instans à Blois et à Orléans, il

est arrivé à Paris le 20 de ce mois.

- Dom Augustin de Lestrange, ancien abbé de la Valsainte, en Suisse, et qui, depuis la restauration, avoit rétabli la maison de la Trappe, est mort à Lyon le 16 juillet. En attendant que nous donnions une notice plus complète sur ce vertueux personnage dont la vie fut sort agitée et se ressentit beaucoup des orages de la révolution, mous résairons ici les principanx faits qui le concernent. L'abbé de Lestrange étoit né en Dauphiné en 1755, il sit ses études à Lyon, et sa théologie au séminaire de St-Sulpice. Ayant été élevé au sacerdoce, il entra dans le communauté des prêtres de la paroisse St-Sulpice, et sut des lettres de grand-vicair de Vienne sous M. de Pompignan; mais bientôt le désir d'une plus grande perfection le porta à se retirer à la Trappe, il y fit ses vœux, et devint maître des novices. En 1790, les Trapistes avoient sollicité une exception au décnet qui proscrivoit des corps religieux; cette faveur deur fut refusée. Alors dom Augustin engages les novices à se retirer en pays étranger. Ils te rendirent en Suisse, où ils trouvèrent un asile dans la maison de la Valsainte, chartreuse abandonnée. Cet établissement devint bientôt très-considérable, plusieurs Français et étrangers demandèrent à y être reçus. La maison fut érigée en abbaye, et dom Augustin en fut nommé abbé, et reent la bénédiction abbatiale. Il forma un cellège, et envoya successivement des colonies en Espagne, dans le Piémont, en Angleterre, en Westphalie, dans le Valais, dans le Brabant. Il forma aussi des monastères de religieuses dont la règle se rapprochoit beaucoup de celle de la Trappe. El quitta ensuite la Suisse à l'approche des troupes

Françaises, et passa en Allemagne et jusqu'en Russie. La princesse Louise de Condé étoft alors avec lui, et contribua å lui obtenir un accueil plus favorable; mais l'empereur Paul, qui l'avoit d'abord bien reçu, le renvoya ensuite de ses Etats. Dom Augustia erra quelque temps avec sa colonie de religieux, et rentra en France des que les circonstances furent plus favorables. Buonaparte conserva le monastère de l'Etat de Gênes, et voulut même former un établissement de Trapistes sur le mont Genèvre. Dans la suite, il leur permit d'avoir une maison au Mont-Valérien et une autre à Grosbois; mais après ses brouillerses avec le Pape, mécontent de ces religieux et de leur abbe, il supprima tous Leurs établissemens. Dom Augustin, pourquivi par la police, fut obligé de se cacher, et passa aux Etats-Unis, où il avoit déjà quelques religieux. Il ne revint qu'après la restauration, et racheta l'ancienne maison de la Trappe, berceau de la réforme. D'autres établissemens de Trapistes se formègent au Gard, au Port-du-Salut, à Meilleraye, à St-Aubin; mais dom Augustin n'y prit pas une part directe. Les colonies sorties de sa maison sont celles de Bellefontaine et d'Aiguebelle, outre quelques maisons de semmes établics en divers lieux. Dom Augustin étoit un homme zélé, capable, actif et ardent; il ajouta quelques austérités à la règle déjà si sévère de la Trappe; mais les nouvelles entreprises qu'il avoit formées l'obligèrent à de fréquens voyages. En dernier lieu, il étoit allé à Rome au sujet de quelques discussions sur le gouvernement de son monastère, discuss ions dont nous nous abstiendrons de parler. Il revenuit en France, et étoit arrivé le 12 à Lyon, où il étoit descendu dans la maison des dames de son ordre, située au lieu dit Gorge de Loup, faubourg de Vaise. C'est là qu'il est mort inopinément. On espère qu'il aura pu prendre quelques mesures pour consolider les établissemens qu'il avoit achetés, et qui tous reposoient sur sa têté.

## NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. Dimarche dernier, le Roi, accompagné de la famille royale, s'est rendit à Versuillet, où il a été reçu avec le plus grand unchousianne. Après avoir entenda le salut à la chapelle du château, S.M. est montée à cheval, et a passé en rivne deux compagnies de gardes-du-corps, plusieurs régimens de la garde royale, ainsi que la garde

nationale à pied et à cheval de Versailles. Ensuite, il y a cu un banquet de 50 couverts à Trianon, et le public a été idmis à circuler autour; les grandes eaux ont joué dans le parc; une foule de peuple assistoit à cette fête. Un accident avoit retardé l'arrivée des princes. Le cheval de M. le marquis de Martel, écuyer-cavalcalour de S. M., s'étant abattu sous lui, cet écuyer, qui étoit àgé:de 65 hns, a été jeté si rudement par terre, qu'il a eu le crâne fracassé. Le Roi est descendu aussitôt de voiture avec sa famille pour porter des consolations à ce fidèle serviteur. M. de Martel a été de suite transporté dans une maison voisine, mais il a expiré peu après, malgré tous les secours qui lui ont été prodigués.

— Un brick français s'étant brisé l'hiver dernier sur la côte de Livourne, l'équipage, composé de 8 hommes, fut sauvé par l'humanité et les généreux efforts du capliaine Brigthmann, commandant un bâtiment anglais. Le roi de France, instruit de la noble conduite de ce capitaine anglais, lui a fait remettre une médaille d'or, dont

l'inscription rappelle cette belle action.

- M. le Dauphin, sans attendre la demande des autorités, vient d'adresser à M. le préset de l'Isère une somme de 1000 sr., pour les

victimes de l'inondation si déplorable de Gonceliu.

— S. A. R. M<sup>mo</sup> la duchesse de Berri vient d'envoyer 600 fr. aux victimes des désestres de Goncelin (Isère), et 500 fr. à M. le préfet de la Haute-Garonne, pour les victimes des inondations qui ont affligé ce département.

— S. A. R. Mademoiselle, dans le voyage qu'elle vient de faire à Rosny, a donné 100 fr. aux pauvres de la commune de Passy-sur-

Eure, et 50 fr. à ceux de la Roche-Guyon.

— M. le ministre de l'intérieur vient de faire remettre, par M. le préfet de l'Aude, une médeille d'et à M. de Martin, médecin des épidémies de Narbonne, pour son dévoument dans l'épidémie d'Ouveilhan.

— M. le lieutenant - général de Clermont - Tonnerre, frère de Son Em. Ms le cardinal-archevêque de Toulouse, a envoyé 300 fr. pour les victimes des inondations de la Haute-Garonne. Ainsi, toute la famille de ce vénérable prélat aura exercé sa bienfaisance pour ses malheureux diocésains.

— M. le baron Prieur de Blainvilliers, maire du 8° arrondissement de Paris, ayant été appelé aux fonctions de conseiller de préfecture du département de la Seine, M. Moufle, 1° adjoint, a été nommé,

le 18 de ce mois, pour le remplacer.

— M. le comte de Saint-Priest est nommé ambassadeur à Madrid, sur le refus de M. le duc de Fitz-James, et en reinplacement de M. le marquis de Moustier. M. le comte Hector d'Agoult, envoyé extraordinaire près la cour des Pays-Bas, succédera, dans l'ambassade de Prusse, à M. le comte de Saint-Priest.

— Demain jeudi, le tribuna' correctionnel prononcera sur la contravention imputée aux sieurs Chauvet et Consnaça, pour avoir publié, sans autorisation préalable du gouvernement et sans avoir fourni le cautionnement, un journal ayant pour titre le Spectateur religieux

et politique.

— Le tribunal correctionnel a rendu, le 20, son jugement dans l'affaire du Journal du commerce. L'éditeur responsable a été déclaré coupable du délit d'attaque contre la dignité royale et contre l'inviolabilité de la personne du Roi, et a été condamné en conséquence à trois mois d'emprisonnement, 300 fr. d'amende et aux dépens, et à insérer dans un de ses numéros l'extrait du jugement. L'éditeur du Journal du commerce à interjeté appel de ce jugement.

— La France vient de perdre un brave et célèbre marin dans la personne du capitaine Robert Surcouf, qui descendoit, par sa mère, du fameux Duguay-Trouin, et qui s'est signalé sur mer par des exploits extraordinaires. Il est mort le 8 de ce mois, auprès de Saint-Malo, son pays natal, à l'age de 54 ans, après avoir reçu les secours

de la religion d'une manière édifiante.

— Un incendie qui a éclaté dernièrement à Neuvion, à 3 lieues d'Abbeville, a réduit en quelques in tans 9 maisons en cendres, et tout le village cut été détruit si le vent n'avoit changé de direction.

. — Le prolongement de la navigation de la Sarthe jusqu'au Mans est

définitivement arrêté.

Le village de Villers-Vicomte, près Breteuil (Oise), a été presque entièrement brûlé dans la nuit du 19 au 20. En quelques heures, 58 maisons ont été la proie des flammes; les chevaux, les bestiaux, les fourrages, et presque tout le mobilier des habitans ont été perdus. M. le préfet de l'Oise et M. le sous-préfet de Clermont se sont rendus aussitôt sur les lieux pour distribuer les premiers secours à ces malheureux incendies, dont la perte est évaluée à 120,000 fr.

— Par suite d'un violent orage qui éclata, le 14, auprès de Lyon, la diligence fat renversée sur lespenchant d'un précipice, à peu de distance de cette ville. Un voyageur, M. Bémond, fut tué, les autres

furent plus ou moins blessés.

— Une trombe qui est venne sondre le 15, sur la ville de Lyon, a couvert en peu de temps cette ville d'une grande quantité d'eau qui s'élevoit, dans quelques endroits, à une hauteur fort nuissle aux habitations. On célébroit, en ce moment, la dernière messe dans l'église d'Ainay, et il s'y trouvoit une soule d'assistans; l'eau s'est introduite dans l'église à tel point que les sidèles ont été obligés de monter sur des chaises pour se soustraire au danger. Dans les environs, les dégâts ont été incalculables, les chemins étoient couverts de débris d'arbres et de toitures. La grêle tomboit en quantité et d'une grosseur c'norme.

— Dans la soirce du 14, un orage épouvantable, accompagné de grêle; a éclaté sur Clermond-Ferrand et sur les environs, et a causé les plus grands désastres, surtout dans les communes de Royat et de Chamalières. Des maisons ont été ronversées et submergées, des arbres cormes déracincs, des meubles et des débris d'habitations em-

portés par les caux; et les récoltes entièrement détruites.

L'ouragan terrible, accompagné d'une grêle énorme, qui a éclaté dans la nuit du 2 au 3, dans le département de la Charente-Inférieure, a avagé tellement l'aurondissement de Jonzas, que dans 60 communes il ne re-te plus aucun espoir de récote. Les vignes, dans plusieurs endroite, ne pourrent rien produire avant quelques années. Le veut étoit si violent, que les plus gres arbres ont été renverée. Le porte, dit-on, pourroit être évaluée à 8 millions de francs.

- M. le vior amirel Jacob, préfet maritime à Toulen, a informé le commerce de Marseille qu'il y auroit dorénavant une escerte pour le

détroit tous les 15 jours, et une pour le Levant tous les mois.

-Quatre fortes scoouses de tremblement de terre se sont fait sentir.

à Palerme dans la matinée du 21 juin.

Quelques journaux italiens, et des lettres d'Ancone, avoient parlé d'un massere de Grecs et de Francs qui auroit en lieu à Smyrne dans le consant de juin, et où quelques consuls auroient même péris. Cette nouvelle, répétée par quelques feuilles françaises, se trouve être heureusement fausse, et est démentie par de nouveaux renseignemens plus certains.

- Un fléau d'un nouveau genre désole quelques cantons de la Prusse occidentale; ce sont des essaims de santerelles qui dévastent

les campagnes et dévorent les moissons.

— Un mavire arrivé le 6 juillet à Trieste, et venant de Smyrne, a rencontré le 19 juin, dans les parages du cap Saint-Angelo, la flotte greoque, forte de 37 voiles, mon compris la frégate le Hellas et 6 brûlets. La flotte turque étoit toujours près de Patras. La flotte égyptienure, composée de 27 voiles, vient, ditton, d'arriver dans ce part.

— On s'occupe avec activité, dans le port d'Odessa, de préparer une flotte russe à mettre à la voile dans la mer Noire. Dans la Beltique, une seconde division navale va partir de Cronstadt pour affer rellier la grande escadre qui en est partie dernièrement sous les ardres de l'ammiral Semijavina.

Le gouvernement portugais vient de resserrer encore la liberté de la presse par un nouveau décret additionnel à celui du 18 soût 1826, qui avoit établi déjà une sévère censure préalable. Les nouvelles dispositions interdisent l'impression des écrits où l'on traiteroit des matières dont l'interprétation appartient au pouvoir législatif, ou dans lesquels on exerceroit une controverse sur certaines doctrines politiques.

L'ambassadeur anglais à Lisbonne, sir William A'Court, a demandé l'expossion du Portugal de Romero Alpuente, et de plusieur autres députés espagnols qui ont marqué dans le temps par leur

principes révolutionnaires.

- Dans les premiers mois de cette ainée, 8 navises ont été capturés à la côte d'Afrique par les bâtimens de la station française, pour contravention aux dispositions prohibitives de la traite des noirs. On voit que le gouvernement s'occupe sérieusement de faire cesser ce trafic.

— Une grande sécheresse ayant causé à la Guadeloupe une espèce de disette des farines communes, et faisant craindre que les résoltes ne manquent entièrement, le gouverneur de cette colonie vient da réclamer du gouvernement des moyens d'assurer l'existence de la population.

--- Joseph Lancaster, après avoir essayé en vain d'établir dans la Colombie ses écoles d'enseignement mutuel, a quitté ce pays très-

mécontent.

M. le comte Joseph - Robert de Maccarthy-Levignac, maréchal-de-camp, vient de mourir à Lyon le 11 juillet; il avoit été surpris dans cette ville par une maladie à laquelle il a succombé, après avoir reçu les sacremens avec la piété dont il faisoit profession. Le comte Robert étoit né à Toulouse d'une famille irlandaise établie dans cette ville. Son père étoit le comte de Maccarthy, si célèbre par sa belle et riche bibliothèque dont le catalogue a été publié chez Debure, il y a quelques années. Le comte Robert émigra en 1791, et fit plusieurs campagnes dans l'armée des princes comme aide-de-camp du prince de Condé. De retour en France, il sit un riche mariage. En 1815 et en 1816, il fut élu à la chambre des députés par les départemens de la Charente-Inférieure et de la Drôme, et s'y montra fort zélé pour les intérêts de la religion. En juin 1816, il fut un des membres du conseil de guerre chargé de juger le général Bonnaire et l'aide-de-camp Mietton. Depuis, M. de Maocarthy ne fut point réélu à la chambre. Non moins recommandable par ses vertus privées que par la fermeté de ses principes, doué de la plus belle ame et du plus heureux caractère, il n'étoit pas seulement attaché à la religion, il en suivoit fidèlement l'esprit et les maximes, en même temps qu'il la faisoit aimer par ses exemples. Sa piété tendre, mais éclairée, forçoit le monde même à la respecter. Parleronsnous de sa charité? Il n'assistoit pas seulement le pauvre et le malheureux, il alloit le visiter dans son réduit ou sur son lit de douleur, il lui portoit des paroles de consolation en même temps que des secours, il le rappeloit à Dieu et à ses devoirs; enfin, il étoit l'imitateur comme l'ami de ce vertueux duc Matthieu, dont la vie étoit si pleine de bonnes œuvres. Tous deux étoient de ces horribles congréganistes si sagement dénoncés par M. de Montlosier; tous deux étoient de ces conspirateurs dangereux par leur ambition et leur influence secrète. Qu'y a-t-il, en effet, de plus redoutable que de tels hommes qui partageoient leur temps entre la prière, le soin de leur famille et la visite des pauvres; qu'on ne voyoit ni solliciter ni intriguer, et qui consacroient une grande fortune à faire des heureux, à sécher des larmes, à calmer des douleurs? Le comte Robert passoit la plus grande partie de l'année dans une de ses terres, près Valence; là, il

avoit fondé des écoles, il distribuoit des remèdes, il élevoit des orphelins, il soutenoit de pauvres familles. Veuf de bonne heure, il donnoit ses soins à l'éducation de son fils, que sa mort laisse sans guide, mais qui trouvera du moins dans sa vie les plus nobles exemples. Puisse ce jeune homme marcher constamment sur de telles traces, et se rendre digne d'un tel père! Le comte Robert étoit frère de l'éloquent et vertueux orateur dont Paris et les provinces ont si souvent admiré le talent, et que cette perte va plonger dans une douleur amère. Ces deux belles ames, dejà liées par les sentimens de la nature, l'étoient encore par les mêmes inclinations de piété et de charité. La mort du comte Robert a été digne de sa vie; il a souffert avec patience des douleurs aiguës, et dans ses derniers momens, il a voulu mourir comme ces pieux pénitens dont il est parlé dans l'histoire des corps religieux les plus fervens. Sur son instante prière, on l'a tiré de son lit pour l'étendre sur le plancher; c'est là qu'armé du crucifix, il a attendu que Dieu le rappelat à lui. Ses obsèques ont en lieu le 12, dans l'église de St-François à Lyon, et ses restes ont été transportés dans sa terre, près Valence. Ils y ont été reçus par toute la population avec des témoianages de douleur, qui sont le plus bel éloge de celui qui n'est plus. Les habitans quittoient leurs travaux, et venoient grossir le cortège. Ils ont voulu porter le corps, qui a été déposé près de celui de Mª de Maccarthy.

# AVIS.

Ceux de nos Souscripteurs dont l'abonnement expire le 12 août sont priés de le renouveler de suite, afin de ne point éprouver de retard dans l'envoi du Journal. Cela est d'autant plus urgent pour ceux qui en jont la collection, qu'ils pourroient, par un plus long retard, nous mettre dans l'impossibilité de leur donner les premiers numéros du réabonnement.

Ils voudront bien joindre à toutes les réclamations, changement d'adresse, réabonnement, la dernière adresse imprimée, que l'on reçoit avec chaque numéro. Cela évite des recherches, et empêche des erreurs.

Ce Journal paroît les mercredi et samedi de chaque semaine; prix pour la France 8 francs pour trois mois, 15 francs pour six mois, et 28 francs pour l'année, franc de port : POUR LES PAYS ETRAMOERS, la Suisse exceptée, 9 francs cou cent. pour trois mois, 18 francs pour six mois et 35 francs pour l'année. Chaque trimestre formant un volume, on ne peut souscrire que des 12 février, 12 mal, 12 août et 12 novembre, époques où commence chaque volume. Les lettres et envois d'argent doivent être all'anuchis et adresses à M. Ad. Le Clurf, au fureau de ce journal.

Le Bon Curé, ou Réponses aux objections populaires contre la religion, par M. d'Exauvillex (1).

On se souvient que la Bibliothèque catholique avoit aussi proposé un concours dont le sujet étoit une reponse aux objections populaires contre la religion. M. B. d'Exauvillex a concouru pour le prix, et l'a remporté. Cet homme estimable est déjà connu par un autre ouvrage qui tendoit à peu près au même but, c'est le Préservatif contre l'incrédulité, ou Lettres d'un père à son fils sur la religion, 2 vol. in-12, annoncé dans notre nº 1280. La nouvelle production de M. d'Exauvillex nous paroît l'emporter encore sur la première. L'auteur a imaginé un cadre qu'il a cru propre à intéresser. Il suppose qu'un village, dans un département du nord, ayant été sans pasteur pendant près de 30 ans, les habitans y vivoient dans l'entier oubli de la religion, et s'y livroient à toute sorte de désordres. Cette fiction, au fond, n'en est pas tout-à-fait une, et ce que l'auteur raconte du village de Bomel ne s'est que trop réalisé pour d'autres paroisses, où l'absence de toute instruction et de tout culte a produit une ignorance et une corruption déplorables.

Cependant la famille royale et quelques personnes généreuses des environs de Bomel font réparer l'église; l'évêque envoie un curé dans le village. Mais quel bien fera le nouveau pasteur dans un lieu où règnent les plus forts préjugés? Comment ramener à la vertu des hommes qui n'avoient plus même l'idée

<sup>(1)</sup> In-18, prix, 1 fr. et 1 fr. 50 cent. franc de port. A Paris, au bureau de la Bibliothèque catholique, rue St-Guillaume, nº 15, et chez Adr. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

<sup>-</sup> Tome LII. L'Ami de la Religion et du Ros.

d'un devoir? Comment parler de Dieu à ceux qui ne prononçoient son nom que pour le blasphémer? Onelle morale prêcher à des gens qui ne connoissoient que leurs intérêts ou leurs penchans? Telle fut la tache difficile qu'entreprit M. Vincent, nommé à la care de Bomel; c'étoit un ancien officier, qui étoit entré dans l'état ecclésiastique, et qui, par sa première éducation, par sa prudence et par son zèle, avoit plus de moyens pour triompher des obstacles. Plein de foi et de courage, instruit, patient, affable, il vit toute la grandeur du mal, et ne désespéra point d'y apporter remède. Cependant sa présence excita un violent orage dans la paroisse; il fut insulté, bafoué. Que venoit faire cet étranger? troubler les plaisirs dont on jouissoit. Le curé n'opposa que la douceur à ces mauvais procédés. Il apprend que, dans une réunion, on complote contre lui; il s'y rend, et déconcerte les conjurés par son sang froid, par sa prudence, par l'aménité de ses entretiens. Il attire même quelques-uns de ses paroissiens au presbytère, et trouve le moyen de leur faire entendre des vérités utiles. Il discute les principales objections contre la religion, établit les dogmes par des raisonnemens à la portée de ses auditeurs, et dissipe peu à peu les préventions les plus défavorables par la sagesse et l'àpropos de ses discours.

Ce cadre, choisi par M. d'Exauvillex, est bien rempli; les entretiens sont simples, naturels, et dans le ton qui convient à chacun; les évènemens sont vraisemblables, l'exposition des preuves de la religion est solide, et la réponse aux objections est bien présentée. Seulement la fin de l'ouvrage nous a paru un peu brusquée. Nous croyons donc ce livre utile; il est à la portée des classes auxquelles il est destiné, il offre à la fois de l'instruction et de l'intérêt, il dissipera des préjugés tout en piquant la curiosité, il répondra à tant de déclamations et d'imputations mé-

chantes qui se reproduisent sous toutés les formes. Le modeste et judicieux auteur mérite des encouragemens et des éloges pour le zèle et le talent avec lesquels il a rempli la tâche dont il s'étoit chargé, et nous ne doutons point qu'il n'obtienne cette juste récompense de ses travaux.

### NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

ROME. On a publié la 5º liste des dons volontaires pour la reconstruction de l'église St-Paul; ces dons comprennent ce qui a été reçu depuis le 1er janvier dernier jusqu'au 22 juin. On y remarque une somme de 10,000 fr. offerte par une personne qui ne veut pas être nommée, et transmise par M. le cardinal Macchi à son retour de France; une somme de 32,701 écus romains transmise par M. de Genotte, chargé d'affaires d'Autriche à Rome, et résultat d'une quête faite dans les Etats autrichiens. M. le cardinal Giustiniani, dernièrement nonce en Espagne, a rapporté le résultat de différentes offrandes faites dans ce royaume; les archevêques de Sarragosse et de Valence et l'évêque de Jaën ont aussi envoyé leurs dons. M. Serra-Cassano, qui étoit nonce en Bavière, a remis 367 écus romains, résultat des dons du chapitre de Passau, de celui de Munich et de divers particuliers. Dans les Etats du roi de Sardaigne, des dons plus ou moins considérables sont parvenus des diocèses de Chambéri, de Turin, de Cagliari, de Maurienne, de Casal, d'Acqui, etc. En France, M. le marquis et Mme la marquise de Clermont-Tonnerre ont envoyé 1000 fr.; Mm. de Bois-Leviqui (1), 600 fr.; M. le marquis de Montmorency, 400 fr.; M. d'Herculais, 200 fr.; M. l'évêque d'Ajaccio, 130 fr.; M. l'évêque de Bayonne, 180 fr.; plusieurs personnes qui n'ont pas voulu être nommées, plus de 700 fr. Le comte de Shrewsbury, lord anglais, a envoyé 1000 écus romains, et M. Robert Logan, évêque en Irlande, 48 écus. Plusieurs dons sont arrivés de Liège, de Bruges, de Tournai. La baronne Tamara, qui demeure à

<sup>(1)</sup> On soupçonne que ce nem est mal écrit.

Pétersbourg, a contribué pour 108 écus. Enfia, plusieirs évêques d'Italie, des communautés, des administrations, des négociens, des paroisses, out fait des affrandes plus ou moins importantes. Le total de cette 5º liste se monte à 52,944 écus romains, et le total des quatre listes précédentes à 305,881 écus; ce qui fait en tout 358,826 écus, ou près de deux millions de francs.

Pans. Le sacre de M. l'évêque de Versailles aura lieu dimanche, à 9 heures du matin.

- Le besoin généralement senti de répandre de bons livres a multiplié à Paris et dans les provinces des entreprises tendantes à ce but. Il vient de s'en former une nouvelle dans la capitale; c'est une association catholique, dite du Sacré-Cœur. Le Prospectus en a été répandu il y a quelque temps, et annonce les livres qu'on se propose d'offrir à la souscription des fidèles. Ces livres sont le Nouveau penses-y bien, la petite Journée du chrétien, les Caractères de la vrois dévotion, Théodule, les Visites au saint sacrement, le Mois de Marie, etc. Ces livres seront du format in-24, auront I feuilles d'impression ou 144 pages, et seront cartonnes d'une manière solide. Le prix de la souscription est fixe à 30 fr. le cent; ceux qui prendroient 12 volumes ne les paicront pas plus cher, chaque volume portant son prix imprimé, qui est de 20 centimes ou quatre sous. L'association du Sacré-Cœur fera aussi des éditions de bons livres du même format, mais doubles de grosseur; ils auront 6 feuilles d'impression ou 288 pages. Le premier sera le Combat spirituel; on donnera ensuite l'Imitation, qui aura 7 feuilles, un Nouveau Manuel du chrétien pour la communion, etc. Le prix de ces ouvrages sera double des précédens, et marqué sur chaque exemplaire; ces livres de 6 feuilles tiendront lieu de deux petits volumes de la collection. On souscrit à Paris, chez l'éditeur, cloître St-Merry, nº 14, et c'est là que toutes les demandes doivent être adressées. Il a paru un premier volume, qui a pour titre : l'Ame pénisente, on le Nouveau pensez-y bien ; considérations sur les vérités éternelles, par l'auteur de l'Ame élevée à Dieu. Ce volume, qui est cartonné proprement, est du prix marqué plus haut, sous. Il est dit que ce volume et les suivans se vendront au profit de l'association de la Propagation de la foi. Cette

destination, la modicité du prix et le choix des livres sontautant de considérations qui recommandent cette entreprisé,

sur laquelle nous nous proposons de revenir.

- L'Eglise, qui sa félicite du retour de plusieurs enfans égarés qui rentrent dans son sein, ne mesure pas sa joie sur leur rang et leurs dignités; l'esprit qui l'anime ne lui permet pas d'être indifférente à la conversion des personnes d'une condition commune. Leur salut a, au contraire, autant de prix à ses yeux que celui des grands et des riches. Les vrais fidèles apprendront donc avec intérêt la démarche de trois frères de la paroisse d'Athies, près Laon, diocèse de Soissons. Ces trois frères, du nom de Juillard, s'appellent Joseph-Abraham, Isaao-Samuel et Zacharie-Pierre, et sont âgés de 23, de 20 et de 17 ans. Elevés tous trois dans le protestantisme, ils viennent de rentrer dans le sein de l'Eglisa, après avoir été instruits et préparés par M. Detz, vicaire de Notre-Dame, à Laon, et desservant d'Athies. Cet ecolésiastique, muni des pouvoirs de M. l'évêque de Soissons, reçut leur abjuration le jeudi 28 juin dernier, et leur adressa, dans cette rencontre, un discours très solide sur le bonheur qu'ils avoient ou d'ouvrir les yeux à la vérité. Il célébra ensuite la messe, à laquelle ils communièrent, et prononça une exhortation avant et après la communion, Beaucoup d'habitans prirent part à cette cérémonie, fruit du zèle, de la prudence et de la charité d'un pieux ecclésiastique. Peu de jours après, une autre abjuration a eu lieu à Lyon, dans l'église St-Louis; une dame protestante. mère de plusieurs en fins catholiques, est rentrée dans le seinde l'Eglise le 11 juillet, et elle a communié à la messe avec une ferveur qui a touché tous les assistans.

en qui occupeit un poste distingué dans le diocèse de Saint-Brieuc, vient d'être enlevé par un accident déplorable : c'en Mi l'abbé Richard, grand-vicaire du diocèse. M. François Richard étoit né le 1<sup>ex</sup> mars 1761 à Yvias, paroisse du diocèse de Saint-Brieuc. Il fit ses études au collège de Saint-Brieuc, sous la direction de M. Despons, excellent ecclésiastique, mort en Angleterre. Au séminaire de St-Brieuc, où le portèrent sa piété et son attrait pour l'état ecclésiastique, il répondit parfaitement aux soins des Lazaristes qui gouvernoient cette maison, et prit, avec les connoissances théo-

logiques, l'habitude des mœurs sacerdotales. Promu au sacerdoce en 1786, il exerça d'abord le saint ministère dans sa ville natale. Au bout de deux ans, M. de Bellescize, son évêque, l'appela pour prendre part à un concours ouvert à Saint-Brieuc pour la cure de Ploubazlanec, grande paroisse sur le bord de la mer (1). L'abbé Richard l'emporta sur ses concurrens et fut nommé. La charge pastorale fut un nouveau stimulant pour son zèle; au soin de son troupeau il joignoit quelquelois le travail des missions avec d'autres curés du diocèse, qui avoient formé à cet effet une société dont étoit chef le vertueux et intrépide Cormeaux, immolé depuis par les révolutionnaires le 9 juin 1794. Lorsque la révolution éclata, l'abbé Richard refusa sans hésiter un serment illicite. Bientôt obligé de fuir, il voulut, avant son départ, prémunir son peuple contre les mauvaises doctrines; ce fut le sujet de son dernier prône. Comme il descendoit de chaire, on le chercha pour l'arrêter; mais il trouva le moyen de s'embarquer et de passer à Jersey. Son séjour n'y fut guère que de trois mois. En songeant aux besoins des fidèles abandonnés, son cœur s'émut, et il forma le dessein de revenir en France. Il resta caché pendant le temps de la persécution, et des familles honorables lui ouvrirent un asile. Il rendit de grands services dans le canton, soutint les fidèles, et ramena même des personnes égarées. Son zèle l'exposa à plus d'une persécution; il fut emprisonné, et il étoit encore en surveillance à Saint-Brieuc, quand M. Caffarelli, nouvel évêque, y arriva en 1802. Ce prélat le chargea successivement de la desserte des paroisses de Saint-Brandan et d'Yvias. Dans la dernière, l'abbé Richard établit une école ecclésiastique qui a donné au diocèse plusieurs bons prêtres, et qui étoit d'autant plus utile que le français n'étant point en usage dans cette partie, les études y étoient plus difficiles et le nombre des sujets pour l'état ecclésiastique plus rare. En 1810, il transféra son école à Tréguier, où de nouvelles

<sup>(1)</sup> On sait que la Bretagne étoit, ainsi que la Provence, ce qu'on appelle un pays d'obédience; le Pape y nommoit aux cures qui va-quoient dans tous les mois impairs. Les prêtres bretons alloient sollitciter ces cures à Rome. Pour parer à cet abus, Benoît XIV chargea les évêques d'ouvrir des concours et de faire connoître au saint Siège les meilleurs sujets à qui ou donnoit alors les provisions du bérnéfice.

traverses l'attendoient. Peu après son installation dans l'ancienne maison des Paulines, l'Université impériale lui suscita des tracasseries qui renversèrent son œuvre. Après une lutte de six mois, il fut obligé de dissoudre son école. Un sermon qu'il fit, en décembre 1810, sur l'autorité de l'Eglise, devint encore un prétexte pour le tourmenter. C'étoit le temps où Buonaparte persécutoit le souverain pontife; on prenoit alors ombrage de tout; M. Richard fut dénoncé et mandé à Paris, où le ministre des cultes, Bigot de Préameneu, le traita néanmoins avec assez de douceur. Au bout d'un mois, on lui permit de retourner en Bretagne. Depuis, il fut successivement principal du collège de Guingamp, professeur de théologie au séminaire de Saint-Brieuc et curé de Pomerit-Jandy. C'est dans ce poste, qu'il occupoit depuis neuf ans, que M. l'évêque actuel de Saint-Brieuc le prit pour en faire son vicaire-général. Dans le dernier jubilé, l'abbé Richard sembla se multiplier pour le bien des fidèles; tantôt en chaire, tantôt dans le tribunal de la pénitence, il se livroit avec ardeur au travail. Dernièrement, son zèle le portoit à Louargat, pour préparer, par une retraite, la jeunesse à la confirmation. Il avoit pris la diligence à Saint-Brieuc. Dans un moment où il étoit descendu pour faire quelque chemin à pied; il se laissa surprendre par la diligence et se trouva foulé sous les pieds des chevaux. On le remit en voiture tout fracassé; il demanda l'extrême-onccion et l'application des indulgences, et la Providence permit que le curé de Trémuson, qui venoit de voir un malade, passât en ce moment par là : il administra le grand-vicaire, qui expira quelques minutes après; c'étoit le 5 juillet. Ses obsèques ont eu lieu à Saint-Brieuc, et la paroisse d'Yvias, sa patrie, a demandé à avoir son corps. M. Richard avoit composé, en bas-breton, des Instructions sur la religion, qui ont été utiles pendant la révolution; il avoit traduit, daus la même langue, l'Evangile médité, de l'abbé Duquesnes. On se souviendra long-temps, dans le diocèse, de ses travaux et de ses services. Un de ses anciens confrères, qui fut quelquefois son collaborateur, a tracé cet article, et, malgré sa tendre affection pour son ami, il n'a point exagéré son mérite.

 L'affaire de M. le nonce en Espagne relativement aux évêchés d'Amérique, a pris une tournure plus favorable; et la réflexion calmant le premier seu du mécontentement. le gouvernement s'est montré disposé à suivre une marche différente. Il y a lieu de croire que M. de Fournas, capitaine-général de la Biscaye, a dépassé les ordres qu'il avoit reçus; la première intention du ministère étoit d'engager M. Tiberi à différer son entrée à Madrid, et on ne songeoit pas à le faire retourner sur ses pas. Plusieurs journaux ont donc annoncé que M. de Fournas a eu ordre de s'entendre avec le nonce, et que ce prélat pourra continuer sa route pour Madrid, sans que cela préjuge rien sur le fond du différend. Nous souhaitons beaucoup que les choses s'acheminent ainsi vers une conciliation si désirable. On assure que le conseil de Castille et celui des Indes ont donné leur avis sur l'institution des évêques d'Amérique, et qu'ils ont considéré cette mesure comme nécessaire au bien de la religion, et comme un moyen même de servir les intérêts du roi d'Espagne. Ce qui a fait impression sur les conseils, c'est la lecture des dépêches du saint Père, et entrautres d'une lettre qui rappelle que, depuis 1822, le saint Siège n'a cessé d'engager le cabinet de Madrid à prendre tels arrangemens qui sauvassent la religion d'une ruine totale dans ces contrées. On ajoute qu'il a été formé une commission composée d'évêques, de chefs d'ordres et de magistrats; lorsque cette commission aura fait son travail, il sera envoyé au conseil d'Etat, qui statuera définitivement. La sagesse et la piété du roi autorisent à penser que l'on ne donnera point un sujet de joie et de triomphe aux ennemis de l'ordre et de la religion, par une brouillerie qui ne pourroit avoir qu'une influence funeste sur l'esprit public en Espagne.

Les ecclésiastiques, dans les Pays-Bas, feront sagement de se bien tenir, comme on dit vulgairement; car on a les yeux ouverts sur eux, et on ne paroît pas disposé à les traiter avec trop de mollesse. Le 20 juin, à Loo, dans la Flandre occidentale, le secrétaire de la commune se rendit, par ordre du commissaire du district, chez les prêtres de Pollinchove, de Niew Capelle, d'Onde Capelle, de Lampernesse et de Loo, et leur fit subir un interrogatoire très-circonstancié sur leur nom, prénoms, âge et patrie, sur la date de leur nomination aux places qu'ils occupent, sur l'autorité d'où émane leur nomination, sur les places qu'ils ont eues

antérieurement. Il falloit répondre à tout cela par égrit. Les journaux qui ont rapporté ce fait n'ont pas dit en vertu de quel article de la loi fondamentale s'exerçoit cette inquisition. M. Goewie, vicaire de Notre-Dame à Gand, a été cité à comparoître le 14 juillet devant le tribunal de police; il est vrai que son cas paroît assez grave. Croiroit-on qu'il a osé loger chez lui son frère et un ecclésiastique étranger, sans en avoir fait préalablement la déclaration au bureau de police? Il est évident qu'on ne doit pas tolérer un tel abus qui ressemble beaucoup à un empiétement du clergé. Loger son frère sans déclaration, cela est aussi trop hardi; mais on y a mis bon ordre, et M. Gogwie a été condamné à une amende d'un florin et aux frais. Les journaux des . Pays Bas se sont abstenus de parler d'une autre petite vexàtion qui s'est répétée plusieurs fois. A Liège et dans d'autres lieux, on est allé chez des parens dont les enfans étudient en pays étranger, et on leur a fait subir un interrogatoire. Tantôt le procureur du Roi, tantôt le commissaire de police leur ont demandé où étoient leurs enfane, pourquoi ils les avoient envoyés dans telle maison, ce qu'on leur apprenoit dans cet établissement, etc. En l'absence des maîtres, on a fait ces questions aux domestiques, qui, le plus souvent ne savoient que répondre. C'est un nouvet article à ajouter aux libertés belgiques.

- Tous les journaux avoient annoncé la destitution de M. de Beckendorf, conseiller intime de régence à Berlin. La Gazette de Berlin cherche à expliquer ce fait. « M. Bee. kendorf, dit-elle, dirigeoit au ministère des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique tout ce qui concerne les écoles évangéliques, et étoit en même temps commissaire du gouvernement près l'université protestante de Berlin; or, il est évident que l'exercice de ces fonctions ne pouvoit s'allier avec la profession du catholicisme, et par conséquent, il n'y a point d'intolérance dans le remplacement du fonctionnaire. » Ainsi parle la Gazette; mais nous oserions faire quelques réflexions sur cette explication. Si M. Beckendors ne pouvoit, parce qu'il étoit catholique, rester à la tête des écoles protestantes, comment un protestant est-il à la tête d'un ministère qui embrasse les catholiques et les protestans? D'ailleurs, si M. Beckendorf ne pouvoit avoir précisément les mêmes fonctions, on pouvoit lui en donner d'autres dans le conseil de régence, et il n'étoit pas nécessaire de le destituer pour cela.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Paris. Me la Dauphine est venue à Paris, mercredi, pour visiter le bel établissement fondé par S. M. dans l'ancien local de la Savonnerie pour l'emploi des laines longues et brillantes. Cette princesse a examiné avec beaucoup d'intérêt les divers travaux qui s'y exécutent, et elle a porté son attention en particulier sur une importante machine anglaise qui y a été introduite. Les ouvriers ont reçu d'elle des marques de sa généreuse bonté, et elle a bien voulu témoigner à Me la comtesse du Cayla, présidente de la société royale de la Savonnerie, à M. Camille Beauvais, directeur de l'établissement, et aux administrateurs, toute sa satisfaction de voir les intentions du Roi si bien secondées.

- S. A. R. MADANE, duchesse de Berri, a fait mettre à la disposition de M. le préfet de l'Oise une somme de 200 fr., pour être distribuée aux incendiés de Paillart, arrondissement de Clermont.

— S. A. R. MADANE, duchesse de Berri, a fait remettre une somme de 100 fr. au sieur Crespin, de la commune de Saint-Biquier (Seine-Inférieure), qui a perdu son mobilier dans un incendie.

- Nous avons annoncé déjà les pramiers secours donnés par la famille royale aux victimes échappées à l'inondation qu' a détruit, le village de Goncelin, et englouli une partie de ses habitans, par suite d'une trombe d'eau sans exemple. S. Exc. le ministre de l'intérieur s'est empressé, de son côté, d'annoncer à M. le préfet du département de l'Isère, qu'il accordoit sur les fonds généraux une somme de 10,000 fr. payable immédiatement. Une collecte a été faite aussi dans ce département; elle a produit jusqu'à présent environ 8,000 fr. or remarque parmi les personnes qui y ont contribué, M. l'évêque de Grenoble, qui a donné 300 fr.; M. Gelinot, curé de Pont-en-Royans, 50 fr.; M. Eynard, curé des Adrets, 40 fr.; M. Dumolard, curé de la Tronche, 20 fr. 80 cent.; M. Bossard, supérieur du séminaire, 10 fr.; la société chrétienne dite les grands pénitens blancs de Grenoble, 150 fr. Nous apprenons enfin que M. le baron d'Haussez, préfet de la Gironde, vient d'envoyer 100 fr. pour le même objet.
- M. le duc de Rivière, gouverneur de S. A. R. M. le duc de Bordeauz, est parti, jeudi, pour aller passer 8 à 10 jours dans une de ses terres située dans le département du Cher, où se trouve actuellement Mme la duchesse de Rivière.

Par ordonnance royale du 28 juin, M. Berchoux, homme de lettres, a été nommé membre du bureau de censure, en remplacement de M. Fouquet. Plusieurs journaux ont remarqué que M. Berchoux étoit l'autéur du poème de la Gastronomie, ils auroient pu ajou-

ter que cel homme de lettres avoit aussi publié, en 1814, un poème en huit chants, intitulé: Voltaire, ou le Triomphe de la philosophie moderne.

- Deux des chevaux qui doivent être placés sur l'arc de triomphe du Carrousel sont finis, et vont être jetés en bronze par M. Bozio. On travaille également à exécuter la statue de la Paix, qui aura 9 pieds de proportion. Le char est entièrement terminé.
- La cour toyale de Paris a, par arrêt du 23, dissous la Société de colonisation américaine, établie depuis huit ans, dans le but de mettre en culture des terres situées dans quelques provinces des Etats-Unis. Il a été reconnu que cette association, si elle ne faisoit pas de dupes, pouvoit du moins tromper le publie par des illusions qu'elle pré-entoit.
- Seroit-il vrai que les deux oppositions confraternisent ensemble? On sait déjà que certains hommes d'Etat qui passent pour être de l'opposition royaliste, se lient étroitement avec des libéraux prononcés: mais voici quelque chose de plus curieux. Le Courrier français, dont l'esprit est bien connu, nous annonce que, lors de l'élection qui vient d'avoir lieu à Angoulème, où M. de Chasteigner, candidat ministériel, ne put obtenir que la minorité, les partisans de MM. Kératry et Gilbert ont donné un exemple admirable de franchise et désintéressement, en réunissant leurs votes à ceux des électeurs de la contre-opposition qui portoient M. Delalot, puis il ajoute : « Nous aimons à croire que, dans une circonstance semblable, les électeurs de l'opposition de droîte agiroient avec la même loyauté.» Ainsi, les deux oppositions se ligueroient, avec une harmonie charmante, contre les intérêts du gouvernement.
- La Gazette des tribunaux avoit d'abord annoncé, et le Moniteur avoit répété, que le nombre des forçats qui s'évadent annuellement du port de Rochefort pouvoit être évalué à 100, terme moyen. Ce nombre est fortement exagéré; et, dans son numéro du 20, le Moniteur a cru devoir rétracter son premier article d'après des renseignemens plus certains. Il résulte, en effet, du relevé authentique des évasions qui ont eu lieu pendant les trois dernières années et la moitié de celle-ci, que, sur 78 forçats évadés, 68 ont été ramenés au bagne, et que conséquemment 10 seulement n'ont pu être arrêtés, ce qui feroit tout au plus 3, terme moyen, par année.
- L'éditeur de l'Ami de la Charte, de Nantes, a été cité pour le 21 de ce mois, sous la prévention d'avoir outragé la religion de l'Etat et d'avoir cherché à troubler la tranquillité publique, en excitant le mépris ou la haine des citoyens contre une classe de personnes (le elergé de France), double délit prévu par la loi du 25 mars 1822, et qui résulte de l'article inséré dans cette feuille le 18 mai.
- On fait avec quelque succès des fouilles sur plusieurs points de la France, notamment à Famars, en Normandie, et à Arles. Cette dernière ville présente beaucoup de ressources pour les amateurs d'antiquités: on y voit plusieurs restes d'édifices romains, et surtout un fort bel amphythéatre, sous lequel on a trouvé plusieurs fois des sta-

tues bien concervées. On a découvert depuis peu à Nimes, en fahant des constructions, une pierre sunéraire ornée d'un bas-relies qui représente le buste d'un guerrier et celui de sa femme, au bas desquels

sont deux inscriptions romaines.

- La ville d'Autun vient de faire preuve d'un beau zèle pour le bien général. Il existoit, à une demi-lieue de cette ville, une decente extrêmement rapide, qui étoit fort dangereuse pour les voyageurs, et obligeoit les rouliers à prendre une autre route pour se diriger sur Chalons. Depuis long-temps on avoit le projet de rectifier ce passage dangereux; mais la dépense considérable qu'exigeoit cetta entreprise, si avantagense conendant pour le public, l'avoit toujoure fait ajourner. Elle le seroit encore sans le patriotisme des Autunois, qui ant offert d'y contribuer pour 40,000 fr. Le gouvernement, secondant ce généreux effort, s'est chargé du surplus de la dépense.

-M. Licon, docteur en médacine à Donzy (Nièvre), ayant obtenu un des prix d'honneur et d'encouragement décerné par le comité central de la vaccine de ce département, en a remis aussitôt la valeur aux

indigens.

Une grande activité commerciale règne cette année à la foire de Beaucaire, qu'on peut regarder comme la plus importante qui existe. Quarante-six batimens de mer viennent d'entrer dans la

Rhône, et beaucoup d'autres sont attendus.

-Une trombe d'eau a causé les plus grands ravages, le 6 de ce mois, à Saint-Chamond et aux environs, dans le Forez. Deux ruisseque, devenus bientôt des torrens, traversèrent les campagnes avec la plus grande rapidité, détruisant tout sur leur passage. Quelques bàc timens ont été renvemés, d'autres ont été inondés; des chevaux ont péri ; une diligence , qui se trouvoit sur la route , fut engloutie par les caux, et les voyageurs ne parviorent à se sauver qu'avec beaucoup de peine.

- Lors des désastres qui ont eu lieu dernièrement dans l'arrondisement de Draguignan, et qui ont produit des pertes immenses et sait périr plusieurs personnes, un monument précieux d'antiquité, qui avoit résisté à vingt siècles, a été démoli en un instant par la fureur des eaux : c'est le pont de la Granegone, bâti sur la voie Aurélienne par les Romains, et dont on admiroit la hardiesse et la légèreté.

- L'administration a pris des mesures pour assainir un marais instet qui existe à St-Cyprien, arrondissement de Perpignan, et qui, dans l'été, étoit la cause de diverses maladies pour le voismage.

- Le roi de Sardaigne, qui avoit déjà accordé un premier secours aux victimes de l'incendie de Montpaccal, en Savoie, vient de leur faire remettre la somme de 14,940 livres. Il a accordé aussi un subside de 5100 livres aux incendiés de Valleires.

. - Une découverte très-curieuse vient, dit-on, d'être faite dans la cathédrale de Durham, en Angleterre. Des ouvriers, qui faisoient des constructions auprès du grand-autel, ont trouvé un vieux coffre contenant les restes d'un personnage ecclésiastique distingué, que l'on croit être saint Cuthbert, patron de cette église, dont les dépouilles mortelles furent déposées, 300 ans après sa mort, dans la chapelle blanche de Durham, en 995. Le squelette est parfaitement conservé. et revêtu d'habite magnifiques brodés en or; il a à sen cou un crucifiat d'argent. On a trouvé aussi les restes d'un livre placé à ses cótés.

-Un libraire de Londres vient d'être condamné à 125 fr. d'aniende et aux frais, pour avoir négligé de payer, pour une brochure publiée par lui, le droit de timbre imposé sur les brochures, et ne l'avoir pas fait enregistrer au bureau du timbre. La police de Londres paroit décidée, en ce moment, à ne laisser échapper aucune contravention de ce genre. Le droit de timbre sur les brochures est de 3 schellings (3 ft. So cent.) par chaque feuille dont elle se compose, quand le nombre de ces feuilles n'excède pas 8; mais if n'est payable que sur le seul exemplaire qui est présenté pour être enrégistré.

- Le dernier dénombrement de la population de Londres a offort, dit-on, un total de 1,273,000 ames. On y compte 156 paroisses, 100 autres églises, et un nombre à peu près égal de temples et d'ess-

toires de diverses communions.

- La loge des orangistes, à Tipperary, en Irlande, composée de soldats d'un régiment anglais, s'étant réunis dernièrement pour célébrer une époque chère à leur parti, se répandirent ensuite dans la ville et cherchèrent querelle aux Irlandais. Ils furent d'abord forcés de se retirer dans leur caserne; mais ils revinrent bien armés, et ils attaquèrent de nouveau les gens du peuple et de la campagne, qui les repoussèrent de nouveau. Plusieurs individus ont été tués ou blessés

par suite de la provocation de ces protestans.

— Il existe en Portugal un parti considérable en faveur de l'infant don Miguel. Tout récemment l'ambassadeur d'Autriche vient de démander à la princesse régente, en présence de tout le corps diploma-tique, si ce prince, aussitét qu'il auroit atteint sa 25 année, pourroit prendre les rênes du gouvernement, conformément à l'article 92 de la constitution actuelle. La régente répondit qu'il n'y avoit pas de minorité, que le gouvernement du royaume lui avoit été conféré par son père et confirmé par son frère et roi; qu'au surplus c'étoit à don Pedro qu'une semblable communication devoit être faite. On assure que l'ambassadeur d'Angleterre a déclaré aussitôt que, d'après les instructions de son gouvernement, il ne consentiroit jamais qu'aucune puissance étrangère s'ingérât dans les affaires de Portugal.

- Le général Saldanha, en sa qualité de ministre par interim des affaires étrangères, a licencie le directeur de la Gazette de Lisbonne, journal du ministère, qui contrarioit les vues du parti libéral, et a nommé à sa place don Carvalho, ancien membre des cortes.

- L'empereur de Russie a rendu, le 18 avril, un décret par lequel la haute cour nationale est convoquée, en vertu de l'article 162 de la charte, pour juger les principaux conjurés des sociétés secrètes de Pologne; savoir, Severin Krzyzanowski, le comte Stanislas Soltyk, Maiewski, l'abbé Dembek, Stanislas Zablocki, Albert Grzymala, André Plichta, Reman, comte Zaluski, aiusi que les autres prévenus que l'instruction fera connoître. Cette cour sera présidée par le comte Stanislas Zamoyski, président actuel du sénat, qui sera suppléd par le comte Bielmski et le comte Krasinski; enfin, les fonctions de procureur-général sont confiées au magistrat Wyczechowski.

— M. de Ribeaupierre, ambassadeur de Russie à Constant inople. a cu, le 14 juin, sa première audience du grand-seigneur. Ce diplomate a été reçu avec une distinction particulière, et l'on a observé à son égord quelques changemens dans le cérémunial d'usage.

- La frégate russe Constantine vient d'arriver à Spithead (rade de Portsmouth). Elle forme l'avant-garde de la grande flotte russe, partie

de Cronstadt par la Méditerranée.

— Parmi les nouvelles dispositions du gouvernement turc, on remarque la création de gouverneurs civils pour les provinces, de manière que les paches n'y auront désormais que le commandement de troupes et le pouvoir militaire pour le maintien de la tranquillité.

- Le sultan paroit décidé à opposer de la résistance aux prochaines notifications des grandes puissances. Il s'occupe, en ce moment, de faire lever dans tous ses États une grande quantité de tropes, sans en excepter ceux de ses sujets qui ne professent pas la religion mahométane, chose qui ne s'est jamais vue dans ce pays. Quant aux Grees, ils s'occupent de fortifier et d'approvisionner la citadelle d'Argos et celle de Corinthe, et ils font toute sorte de préparatifs de défense.
- Les dernières nouvelles de la Géorgie donnent les détails d'un engagement qui a eu lieu entre quelques troupes persanes et un régiment de cosaques, par suite duquel ceux-ci ont été défaits, après avoir perdu leur colonel Verbitsky.
- Quelques petits corsaires sont parvenus à sortir d'Alger. Le dey ne paroit pas dispose à se soumettre aux intentions de la France. Le hostilités n'ont pas encore commencé.
- Des pêcheurs français à Terre-Neuve ont été maltraités par les Anglais, qui leur ont brûlé leurs cabanes et enlevé tout ce qui leur appartenoit. La conduite de ces Anglais a donné lieu à des remontrances par suite desquelles ils ont été mis en jugement à St-Jean, par ordre du gouverneur anglais.
- Un traité d'alliance et de commerce vient d'être conclu entre l'Angleterre et les États-Unis du Mexique. M. Canning insistoit pour que ce traité reconnût et autorisât l'exercice du culte protestant au Mexique, comme il l'avoit obtenu avec la Cofombie; mais il n'a préussir, et les sujets anglais pourront sculement assister aux cérémonies du culte anglican dans la chapelle de l'ambassadeur, à Mexico.
- Les journaux étrangers donnent les détails de la révolution que a éclaté à Lima le 26 janvier, et par laquelle on a renversé, sans perdre de sang, le gouvernement de Bolivar. Le Pérou a élu Santa Crue pour président, et s'est occupé aussitot de se donner une constitution pour se rendre entièrement indépendant. Bolivar, sous le titre de dictateur ou de libérateur, exerce en effet depuis long-temps un pouvoir illimité sur quelques républiques de l'Amérique méridionale, Les Etats-Unis semblent soutenir cet usurpateur, car leur ambassdeur à Bogota a adressé une lettre à Bolivar, pour l'engager à rester à la tête de ces républiques, que lui seul, lui écrit-il, peut pacifice et gouverner.

Il a paru un Examen de l'opinion philosophico-médicals qui attribus exclusivement à l'organisation physique du corps humain les divers phénomènes de la vie, par M. Pellicot, médecin de la marine à Toulon, 1826, in-8º de 80 pages. L'auteur combat un système qui exalte les passions, qui détruit le libre arbitre, qui dépouille Dieu de ses droits, qui est même funeste à la pratique de la médecine. Ce système a étésoutenu par plusieurs modernes, entr'autres par le docteur Reil, médecin allemand, mort en 1813, et en dernier lieu' par M. Rostan, médecin de Paris. Celui-ci prétend qu'il n'y; a dans l'homme ni principe de vie, ni propriétés vitales, mais seulement des organes en exercice qui constitueut la vie. Mais cette hypothèse, il ne l'établit sur rien de solide, et M. Pellicot la combat par des raisonnemens puisés dans l'étude de la médecine, de la métaphysique et de la physiologie. Parce que, dans l'exploration du corps humain, on n'aperçoit que des organes matériels et des tissus d'organes, est-on autorisé par cela seul à nier l'existence de ce qui ne frappe pas nos sens? Un aveugle niera donc l'existence de la lumière ou la diversité des couleurs ; un sourd niera l'existence des sens dont il n'a pas l'usage. Notre organisation, nous présentera toujours des mystères impénétrables; mais le plus grand des mystères seroit que cet admirable méca-! nisme du corps humain existât sans un agent et un principe qui en mît en jeu les ressorts. Ces considérations, et plusieurs autres que M. Pellicot développe dans son écrit, nous paroissent renverser complètement le système de l'école moderne; il se moque un peu de cette prétention orgueilleuse de gens qui veulent refaire la science, et qui ne parlent qu'avec mépris et des temps passés, et de nos pères, et des doctrines anciennes. Cette prétention annonce en effet bien peu de jugement et de droiture, et cette mode, si elle prévaloit, seroit un acheminement vers la barbarie. Tous les bons esprits sauront donc gré à M. Pellicot d'avoir combattu un système dangereux, que la religion et la morale réprouvent également. C'est aux médecins sages et éclairés comme. lui qu'il appartient principalement d'avertir la génération nouvelle des pièges qu'on lui tend, et de montrer combien la science véritable l'emporte sur ces hypothèses vaines et

bur ces illusions trompeutes dont se repaissent l'orgueil et l'esprit de parti.

Entrétiens avec Jésus-Christ dans le saint satrement de l'autel, par Du Sault; nouvelle édition, corrigée avec soin (1).

Jean-Paul Du Sault, Bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, étoit né à Saint-Sever, au diocèse d'Aire, en 1650, et remplit divers emplois dans sa congrégation. Il mournt le 16 janvier 1724, et est principalement connu par les Entretiens que nous annonçons, et qui furent d'abord attribués à dom Morel, son confrère. Le Père d'Authun, Jésuite, recteur du collège de Besançon, sit imprimer, en 1730, une censure de huit propositions de ce livre, et M. de la Muzinchère, évêque de Nantes, ordonna aux curés et aux confesseum, dans sa lettre du 22 février 1748, de retirer ces Entretiens des mains des sidèles. L'auteur du Dictionnaire des livres jansénistes comprit le même ouvrage parmi les livres d'une doctrine suspecte ou dange reuse. Il s'en fit néanmoins plusieurs éditions, toutes avec quelques différences; on retrancha ou on adoucit ce qu'il y avoit de plus choquant sur l'extrême perfection que l'auteur demandoit des communians, et sur d'autres points qui avoient rapport à la doctrine des appelans : toutefois il restoit encore quelques traces de l'esprit primitif.

La nouvelle édition, à ce qu'on espère, n'offrira rièn qui paisse porter ombrage à la plus sévère orthodoxie; elle a été revue avec soin, comme le titre l'annonce, par un théologien exact. On y trouve une élévation au Cœur de Jésus, qui probablement ne se trouvoit pas dans les éditions précédentes, et une instruction sur la fréquente communion, tirée de l'ouvrage du Père Vaubert. Cette instruction est assez étendue, et tend à combattre les prétextes de ceux qui éloignent de la fréquente communion. Il y a dix-huit questions, avec les réponses du Père Vaubert.

Ce volume se compose d'une suite de prières, d'actes, de méditations et d'élévations relatives à l'usage de la communion ou aux visites du saint sacrement, et peut, par conséquent, être utile dans la pratique.

On désire trouver, pour la musique de la cathédrale du Mans, une bonne voix de liause contre; ceux qui pourroient prétendre à cet emploi sont invités à écrire à M. l'abbé Derveau, chanoine de la cathédrale, au Mans; ils devrout justifier de leur tuleut et de leur bonne conduite.

<sup>(1)</sup> Un vol. in-12, prix, 2 fr. et 3 fr. franc de port. A Paris, ches Périsse, et au buteau de ce journal.

Histoire du mariage des prétres en France, particulièrement depuis 1789, par M. Grégoire, 1826, in-8°.

Ce livre devroit être plus aisé à faire pour M. Grégoire que pour tout autre; comme il a cu nombre de ses confrères qui se sont mariés, confrères parmi les curés, confrères parmi les évêques, confrères à l'Assemblée constituante, confrères à la Convention, confrères à l'Institut, il pouvoit micux que personne écrire leur histoire; mais en nieme temps ce sujet avoit ses épines pour un ami de la révolution. Comment dissimuler que c'étoit elle qui avoit fait éclore ces scandales? Comment un prélat constitutionnel pouvoit-il parler des apostasics de ses collègues? Devoit-on s'attendre qu'il révéleroit les turpitudes de ceux avec lesquels il avoit si long-temps siègé, et qu'il flétriroit, de gaîté de cœur, cette pauvre église constitutionnelle à laquelle il tient par le fond de ses entrailles, comme Bossuet avoit la foiblesse de tenir à l'Eglise romaine? Non, il y auroit de la folie à le croire, et même de la cruauté à l'exiger; mais alors pourquoi M. Grégoire va-t-il choisir un tel sujet, qui doit le mettre fréquemment à la gêne et dans l'embarras? Je vais vous le dire ; c'est, au contraire, dans l'intérêt de l'église constitutionnelle qu'il a pris la plume. Il a espéré qu'avec un pen d'adresse, il pourroit la réhabiliter dans l'opinion, et jeter sur ses scandales un voile favorable. Il s'est flatté qu'en ne montrant qu'un coin du tableau, il feroit oublier le reste, et que nous ne voudrions savoir que ce qu'il voudroit bien nous dire. Il a pensé enfin qu'en disant beaucoup de mal de l'ancien régime, de l'ancienne cour et de l'ancien clergé, on seroit moins tente de lui reprocher les excès de la révolution et la

honte de ses confrères.

Voici donc le plan de l'auteur : il divaguera beaucoup, il répétera ce qu'il a déjà dit dans vingt autres écrits; il parlera de lui, de son courage, de ses travaux; il fera revenir à tout propos l'éloge et l'apologie des prêtres constitutionnels; il les appellera les prêtres fidèles (les autres étoient apparemment des infidèles); il prendra contre ccux-ci, tantot le ton du sarçasme, tantôt celui de l'injure, et cependant il vantera sa charité. S'il est obligé de parler des scandales de ses amis, il en taira les plus éclatans et les plus nombreux. Il a trouvé d'ailleurs une raison excellente pour faire retomber ces scandales sur l'ancien régime, et cette raison lui a paru si péremptoire, qu'il la reproduit avec complaisance en plusieurs endroits de son livre. Il faut remarquer, dit-il, que ces prétres mariés avoient été ordonnés sous l'ancien régime. Vraiment il étoit difficile qu'ils eussent été ordonnés sous le nouveau, qui ne faisoit que de naître. Malgré le zele des constitutionnels, qui se presserent de faire des ordinations, lesquelles généralement tournèrent trèsmal, ils n'eurent pas le temps d'admettre beaucoup d'hommes scandaleux. Créés en 1791 et congédiés en 1703, ils ne purent, dans un si court espace, ordonner qu'un très-petit nombre de sujets. C'est bien à eux à reprocher à l'ancien régime d'avoir donné lieu à ces scandales; eh! cux-mêmes, et tous leurs confrères avoient été ordonnés sous l'ancien régime. Ce sont eux qui ont déshonoré cet ancien régime par des apostasies, et ce sont eux qui veulent l'en rendre responsable. Hélas! l'Eglise n'eut en effet que trop à gémir de l'ordination de tant d'hommes qui en avoient imposé peut-être par quelques dehors, et qui énsuite souillèrent leur caractère par de honteuses foiblesses; mais que ce soient eux qui accusent l'Eglise à ce sujet, que, ce soient eux qui lui sassent un crime de les avoir admis, et qui veuillent rejeter sur elle l'opprobre de leurs mariages et de leur défection, c'est en vérité une

impudence qui étonne même de leur part.

Cet ouvrage, au fond, n'a pas dû donner beaucoup de peine à l'auteur; il y a fait entrer des phrases et des morceaux de ses précédens écrits. Ainsi, il ne publie pas un livre sans reproduire cette assertion, qu'avant le concordat de 1801 plus de 32,000 paroisses étoient desservies, et presque toutes par des constitutionnels, quoique cette assertion ait été réfutée dans les Mémoires de M. Jauffret, et depuis dans une note très-curieuse de M. Tabaraud, que nous avons donnée textuellement nº 540, t. XXI. Il ne manque pas non plus de répéter cette autre assertion que nous avions aussi signalée, savoir, que les deux causes principales de la révolution sont : le luxe et les dilapidations de la cour, 2º le libertinage de la cour; ce qui est bien digne d'un homme qui a les cours en horreur, et qui a dit et écrit qu'elles étoient l'atelier des crimes et la tanière des tyrans. (Disc. à la Conv., le 21 sept. 1792.)

Mais si l'auteur aime à se répêter, c'est surtout dans ses invectives contre l'ancien clergé, et dans ses plaisdovers pour les constitutionnels. Ne pourroit-on pourtant faire comprendre à un prêtre qui, par son âge appartient à l'ancien clergé, qu'il lui sied mal de flétrir ses confrères, qu'on ne l'en estimera pas davani tage, quand il aura traîné dans la boue, et le cardinal, Dubois, et le cardinal de Tencin et le cardinal de Rohan; quand il aura plaisanté sur les abbés mondains et sur des abus qu'il exagère? Ne pourroit-on lui remontrer que ce n'est pas à un prêtre à répéter des acousations ridicules, à nous parler de la conspiration effrayante denoncée par M. de Montlosier, et à nous faire une peinture menaçante de la France inondée par le jesuitisme, des prédications tantot niaises, tantot furibondes de certains missionnaires, du fanatisme des jeunes lévites, etc.? Ce ton pouvoit ne pas paroltre

déplacé, il y a trente et quelques années, dans la Convention ou dans les clubs; mais aujourd'hui ces déclamations révolutionnaires doivent être passées de mode, et ces expressions de jésuitisme, de furibondes et de fanatisme sentent trop le langage de 1793 et les bulletins du jacobinisme. Si on gémit de trouver ce style emphatique et grossier dans les écrits de quelques jennes adeptes de l'impiété, combien ne doit-il pas paroitre plus révoltant dans un homme qui s'intitule évêque, qui veut qu'on le croie attaché 🗀 a religion, et qui parle souvent de la nécessité de la charité (1)! Ne seroit-il pas temps à 77 ans de se dépouiller un peu des habitudes de la révolution, et d'abandonner enfin ce pathos boursouflé et ces exagérations de la tribune conventionnelle? C'est un conseil que, malgré mon indignité, j'oserois adresser à l'illustre représentant du peuple.

Une chose non moins ridicule, c'est cette affectation à revenir sans cesse sur l'église constitutionnelle et sur tout ce qu'elle a fait, sur ses encycliques, sur

Eh bien! cette espèce de désavou est non-avenu pour M. Grégoire: il cite le passage scandaleux du tome XI, et il le cite sans correctif, sans prévenir que l'insertion de ce passage avoit été blame par ses amis eux-mêmes. Ils étoient désolés, disoient-ils, de cet arfiele, et M. Grégoire répète avec complaisance ces mêmes calomnies dont ils paroisseient honteux. Quelle équité! quelle discrétion! quelle

obarilé !

s 4. 1.

<sup>(1)</sup> Je trouve, dans l'écrit de M. Grégoire, une preuve entre mille autres de la charité qui le distingue: il se moque du conseil qui gouvernoit le diocèse de Paris en l'absence de M. de Juigné, et il dit que ce conseil avoit pour panégyriste un ecclésiastique autrefois renfèrmé à Saint-Lazare, et qui, ensuite élevé à l'épiscopat, est mort en 1825; ici il renvoie aux Annales de la religion, tome XI, page 576. Lh, en effet, se trouve un article plein de grossièrelés ou d'infamies contre l'abbé de Malaret, l'abbé de Boulogne, M. de Maillé, évêque de Saint-Papoul. L'article étoit si révoltant, que, dans un numéro suivant, on mit une sorte de rétractation. Nous avons été désolés, lit-on su tome XII, page 53, nous avons été désolés de l'insertion, dans le dernier numéro des Annales, d'un article contraire à la charité; elle a eu lieu à notre insu, pendant le trouble excité par la retraite de Mauviel. Nous protestons contre cette manière de défendre une aussi bonne cause.....

ses synodes et sur ses conciles. C'est vraiment une dérision de nous parler de cette pauvre église, comme on parleroit de la primitive Eglise au temps des persécutions et des martyrs. On nous cite trois ou quatre évêques constitutionnels qui ont écrit contre le mariage des prêtres, et nous pourrions en citer douze ou quinze qui ont autorisé par leur propre exemple la violation du célibat ecclésiastique. Nous pourrions en citer autant qui ont apostasié d'une manière scandaleuse; nous pourrions en nommer qui ont pris une part plus ou moins active à la persécution, et qui ont même compté au nombre des bourreaux. Ce n'est pas tout-à-fait ainsi que la primitive Eglise se montroit au milieu des tempêtes qui l'ont assaillie, et ses évêques ne siégeoient pas et ne votoient pas avec les

juges des martyrs.

Après cela, il devient plaisant d'entendre vanter la sagesse, l'orthodoxie et même le courage des constitutionnels. On vent nous faire admirer l'intrépidité de ces hommes apostoliques qui ont constamment refusé d'admettre dans le ministère des prêtres mariés, et qui n'ont jamais permis de conférer la bénédiction nuptiale aux prétres. Jamais; l'auteur en est-il bien sûr? Gobel n'a-t-il pas donné l'institution à un curé marié? Torné n'a-t-il pas béni le mariage d'un prêtre avec une religieuse? et si ces exemples d'évêques apostats ne suffisent pas, Diot, évêque de la Marne, n'a-t-il pas marié le 6 nov. 1793 un de ses vicaires? Ce Diot cependant, après la terreur, a repris sa place auprès de ses confrères; on l'a admis à signer les encycliques sans faire aucune réparation, il a siégé dans les conciles, c'étoit un des pères de la nouvelle église. Comment donc peut-on dire que les évêques assermentés n'ont jamais autorisé le mariage des prêtres? Ne liton pas dans les Annales de la religion, tome VII, page 178, un article où l'on regrette que le concile de 1797 n'ait pas autorisé le mariage des prêtres? Cet

article a-t-il été désavoué? En vérité, il sied bien à des gens auteurs ou complices de tant de scandales, de nous parler de leur inébranlable fermete et de leur sévère orthodoxie.

Dans un deuxième article, nous montrerons encore mienx la part que le clergé constitutionnel prit aux plus honteuses démarches.

# NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Pann. Quelques journaux avoient annoncé, il y a peu de temps, que M. le cardinal Giustiniani, dernier nonce en Espagne, étoit nommé légat à latere pour les nouveaux États de l'Amérique méridionale. On ne sait ce qui avoit pu donner lieu à ce bruit, qui n'avoit aucune vraisemblance, et que nous nous abstinmes de répéter. Le Diario de Rome dément positivement cette nouvelle, qui, dit-il, est destituée de tout fondement.

Le sacre de M. l'évêque de Versailles avoit attiré à Notre-Dame un nombreux concours. La cérémonie a commence un peu après 9 heures, un autel avoit été dressé à l'antrée de la nef. M. l'archevêque étoit assisté de MM. les évêques de Rodez et de Chartres; MM. Desjardins et Boudot étoient prêtues assistans, et MM. les chanoines Lecoq et Lucot faisoient les fonctions de diacre et de sous-diacre. M. l'archevêque a célébré une grand'messe, La cérémopie a été terminée par la bénédiction que le nouvel évêque a donnée dans l'église. La nef étoit remplie; M. l'évêque nommé de la Rochelle, qui doit être sacré, à ce qu'on croit, dans quinze jours, plusieurs curés et ecclésiastiques de la capitale, des chanoines et des curés de Versailles, MM. les présets de la Seine et de Seine-et-Oise, beaucoup d'amis du nouvel évêque assistoient à cette cérémonie. On sait que que M. l'abbé Borderies a exercé long-temps le ministère dans une importante paroisse; il dirigeoit un grand nombre de personnes de toutes les classes, entr'autres beaucoup d'hommes dont sa sagesse, son expérience et ses lumières.

avoient conquis l'entière confiance. Les nombreux services qu'un homme si distingué a rendus depuis plus de 50 ans au diocèse de Paris, expliquent les regrets profonds qu'it y laisse, et sont en même temps pour un diocèse voisin un juste sujet d'espérance.

- Le sacre de M. l'évêque d'Aire a eu lieu le même jour dans la chapelle des Filles de la Charité; M. le cardinat de Clermont-Tonnerre étoit assisté de M. l'évêque de Tulle et de M. l'évêque de Caryste. Le soir, le nouvel évêque a donné la confirmation dans l'église paroissiale d'Issy.
- En vertu d'une ordonnance royale du 10 juin 1827, la paroisse succursale de Sourdun, arrondissement de Provins, diocèse de Meaux, a été érigée en cure titulaire de 3º classe. M. l'abbé Chamelot, qui desservoit cette paroisse dépuis quatre ans, en a été nommé curé. A la nouvelle de sa nomination, M. Dubois de Moulignon, maire de la commune, alla lui même, accompagné de son adjoint et des principaux du pays, complimenter le nouveau curé; en même temps, le sou des cloches, les décharges de mousqueterie, et tous les signes de la joie populaire annonçoiefit la part que les habitans premoient à cet évènement. L'installas tion de M. le curé eut lieu le lundi 25 juillet; l'église offroit autant de monde que dans les plus grandes solennités. Le soir, il y eut une nombreuse réunion chez M. le maire. Tout ce qui s'est passé oe jour-là à Sourdun montre qu'en dépit de toutes les calomnies et de tous les mauvais livres, le peuple est encore attaché à la religion, et sait apprécier le mérite d'un pasteur qui honore son ministère par son zèle, sa maturité et sa prudence, et qui se fait aimer en même temps par les plus heureuses qualités.
- M. de Gruben, évêque de Paros et administrateur d'Osnabruck, est mort le 4 juillet, dans sa 63° anuée. M. Charles de Gruben étoit né le 23 novembre 1764 à Bonn, au diocèse de Cologne, et devint suffragant d'Osnabruck le 1<sup>cr</sup> juin 1795. Buonaparte le fit venir à son concile en 1811, ainsi que M. le suffragant de Munster, qui réclama si généreusement en faveur du Pape. Une bulle du Pape, du 20 mai 1824, ayant réglé la formation de deux diocèses catholiques pour le royaume de Hanovre (voyes notre n° 1035), M. de Gruben parut destiné à occuper le

siège d'Osnabruck; il en étoit administrateur apostolique. Son âge peu avancé faisoit espérer qu'il pourroit gouverner cette église formée de démembremens de diocèses voisins, et qui ne paroît pas encore complètement organisée.

- La Gazette des Pays-Bas annonce, dans sa partie officielle, une nouvelle importante, c'est qu'une convention a été conclue à Rome, le 18 juillet dernier, entre le saint Siège et l'ambassadeur du roi, et que cette convention a été ratissée par le roi le 25 juillet. La Gazette ne donne point encore le texte de cette convention, dont la teneur va être l'objet d'une vive curiosité. Les catholiques des Pays-Bas attendront avec anxiété la publication d'un tel acte, qui apparemment va être pour eux le signal d'un ordre de choses plus savorable. L'empressement qu'a mis le gouvernement à conclure ce traité doit leur faire espérer des dispositions plus bienveillantes, une protection plus franche, un système tout nouveau, et aussi généreux que conforme aux principes d'une bonne politique. Nous nous empresserons de faire connoître la convention, dès qu'elle aura paru, et de rendre compte de son exécution, qui nous fournira sans doute une série de faits du plus grand intérêt pour le bien de la religion.

## NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. Le voyage du Roi à St-Omer est définitivement fixé. S. M. quittera Saint-Cloud le 3 septembre, et ira coucher à Laon; elle arrivera le 4 au soir à Cambrai. Le Roi partira le lendemain pour Douai, où il a sistera à la fonte d'une pièce d'artillerie. S. M. visitera ensuite le camp, se rendra à Valenciennes et à Lille, et arrivera à Dunkerque le 7. L'absence du Roi sera de vingt jours. S. M. reviendra immédiatement habiter les Tuileries, dont les réparations seront totalement achevées à cette époque. M. le Dauphin accompagnera le Boi dans son voyage. La joie la plus vive éclate déjà dans toutes les villes où ils doivent passer, et tout le monde semble, dès-à-présent, y rivaliser d'enthousiasme. Le conseil municipal de Cambrai a voté une somme de 20,000 fr. pour la réception de S. M.

— S. A. R. MADAME, duchesso de Berri, est attendue à Rouen dans les premiers jours de ce mois.

— S. A. R. MADAME, duchesse de Berri, a visité, jeudi dernier, la belle manusacture de cires située auprès de Versailles, que Mme la Dauphine étoit allée voir il y a quelque temps. L'auguste princesse a examiné avec intérêt tous les procédés employés dans set établissement, qui remonte au temps de Louis XIV. Elle a témoigné au directeur, M. Deslandes, toute sa satisfaction, et laissé aux ouvriers des marques de sa munificence.

- Le Roi a fait parvenir un secours de 200 fr. à la vette Picard, de Montpellier, qui a servi depuis 1789 jusqu'en 1809, dans le régiment d'artillerie de la Fère, où elle a obtenu la croix de la Légion-d'Honneur, et qui a son plus jeune fils à sa charge. M<sup>mo</sup> la duchesse d'Orléans lui a aussi accordé quelques marques de sa munificence. Cette femme courageuse jouit d'ailleurs de son traitement de légionnaire; elle a deux fils en activité dans le régiment où elle servoit, et un autre à l'école de St-Cyr.
- Une mutation de préfets a lieu, d'après une ordonnance royale du 18 juillet dernier, comme il suit: M. de Curzay, préfet du département de la Vendée, passe à la préfecture d'Ille-et-Vilaine; M. de Vandœuvre, préfet d'Ille-et-Vilaine, passe à la préfecture de Turnet-Garonne; M. de Suleau, préfet de Vaucluse à la préfecture de la Vendée; M. de Limairac, préfet de Tarn-et-Garonne, passe à la préfecture de Vaucluse; M. de Beaumont, préfet de l'Aude, passe à la préfecture des Hautes-Alpes; M. Asselin, préfet des Hautes-Alpes, passe à la préfecture de l'Aude.
- M. le prince de Polignac, ambassadeur à Londres, est arrivé samedi dernier à Paris avec sa famille. S. Ezc., qui a obtenu un congé, passera quelque temps dans une de ses terres auprès de Rambouillet.
- On annonce, pour la prochaine session des chambres, un projet de code de la peche fluviale, et la suite du code militaire.
- L'exposition des produits de l'industrie française au Louvre doit commencer aujourd'hui 1° août. Le public y sera admis tous les jours, à l'exception des vendredis et samedis, qui sont réservés pour les personnes munies de billets.
- On a arrêté, jeudi soir, un individu qui vouloit faire changer, comme billet de banque de 500 fr., une de ces adresses du dentiste Desiderabode, qui y ressemblent beaucoup.
- Le Constitutionnel pleure la mort de M. Robin Scevole, ancien député de l'Indre. C étoit, dit-il, un des meilleurs citoyens de ce département, et il s'étoit distingué jadis à la chambre par la sagesse et la fermeté de ses principes constitutionnels. Il est inutile que nous ajoutions que M, Robin Scevole siégeoit à gauche.
- Le fils de Louis Buonaparte a adressé, de Florence, une lettre au Constitutionnel, en réponse à quelques passages désobligeans pour son père que contenoit un ouyrage de M. Pons de l'Hérault, intitulé le Congrès de Châtillon.
- L'ex-libraire Barba, ayant été privé de son brevet par suite de condamnations, s'étoit associé un sieur Grandin, pourvu d'un brevet, et continuoit d'exercer l'état de libraire. Des poursuites furent alors dirigées contre Barba, comme exerçant la librairie sans brevet,

et le tribunel correctionnel les candamna tous deux, à 500 fr. d'eménde, pour avoir éludé le réglement de la librairie de 1723, au moyen d'un acte de société simulé, par lequel Grandin a établisseit en réalité le prête-nom de Barba. Ils en appelèrent, et la couroyale, par arrêt du 17 avril dernier, a infirmé ce jugement, en cousidérant que la loi ne défendoit pas à un libraire d avoir un associé, et qu'ainsi il n'y avoit pas de délit de la part de Barba. Le minitère public s'est pourvu contre cet arrêt, et la cour de cassalion, dans sa séance de samedi dernier, vient de l'annuler, et a renvoyt l'affaire devant la cour royale d'Amiens, pour statuer sur la condamnation. La cour suprême a établi qu'il y avoit délit véritable et in fraction des réglemens de la part des prévenus, et qu'ainsi la cour royale n'auroit pas dù les acquitter.

... M. le baron de Chambrun, colonel du 4º lèger, a porté me plainte en calomnie contre le rédacteur du Journal du Puy-de-Dôme, pour avoir inséré un article où il étoit dit que quatre militaires de ce régiment, venant de se baigner, avoient insulté des femmes par

des propos et des gestes indécens.

Le tribunal de première instance, après une réplique de Me Bathe, avocat de la veuve Murat, et sur les conclusions conformes du ministère public, a prononcé, lé 29 juillet, son jugement dans la considérant que le demandeur ne produisoit aucun titre, qu'il n'a pu être trouvé aucun commencement de véritable preuve par écrit, et que rien ne prouve que Franceschetti n'ait pu's en procurer, l'a débouté de sa demande, et ordonné la main-levée des opposition qu'il avoit faites sur la veuve Murat, dité comtessé de Lipane, et en anne.

M. le duc de La Rochefougauld-Doudenuville, comme membre du consent royal des prisons de France, a visité celles de Périgueux à son passage dans cette ville, le 26 juillet. Il est entré dans les ples grands détails sur le bien-être des prisonniers, et à êté satisfait de bonnet tenné des prisons. Un détenu, que son insubordination avoit fait mettre au cachot, a obtenu sa grace à la demande du noble duc.

"Il vient d'arrivet au Havre six sauvages de la tribu des Orages (4 hommes et 2 semmes), qui se rendent à Paris. Ils out payé leu passage de la Konvelle-Orléans en France avec le produit de 3 muées de leur chasse. Ils apportent avec eux plusieurs animaeux trèrares, dont ils veulent faire présent à la ménagerie royale. Ces sevages sont accompagnés du colonel David Delaunay et d'un interpréte

- M. le baron de Marcuil, ambassadent français aux Etais-Unit. vient de débarquer avec sa famille au Havre.

— On va établir, à la Rochelle, des bains de mer tels que ceux qui existent, depuis quelques années, à Dieppe et à Bonlogue.

— Des fièvres endémiques, produites sans doute par les chalcurs execssives et la fatigne des travaux de la campagne, désolent en «

moment plusieurs villages de la Dombe. Si la fièvre n'est promptement arrêtée, les malades y succombent. Il y a des chammières où 4 ou 5 malheureux gisent auprès les uns des autres sur un lit de douleur.

La couronne de l'ostensoir de l'église des Augustins de Marseille a été volée dernièrement. Cet objet étoit d'un grand prix.

Le 23 juillet, vers 2 heures, le sonneur de l'église Saint-Vincent, à Metz, aperçut dans cette église un individu qui, à l'aide d'une baleine enduite de poix, enlevoit l'argent dépose dans le tronc des pauvres. Cet homme a été aussitôl arrêté, et l'on a trouvé sur lui des pièces d'or et d'argent, une vessie pleine de poix et 15 hillets de loterie. Il disoit que ce n'étoit pas un vol qu'il vouloit faire, mais seulement un emprunt à l'église, pour mettre cet argent à la loterie, persuadé qu'il gagneroit avec ce qu'il auroit pris de la sorte, et assurant qu'il étoit dans l'infention de remettre dans le tronc la somme qu'il en auroit ôtée.

I avant dernier dimanche, un crime affreux a été commis dans l'église de Brangues, argondissement de la Tour-du-Pin, en Dauphiné. Pendant la messe, et au moment de la communion, une danse fort respectable et mère de famille reçut un coup de pistolet, et et la poitrine traversée de 2 balles. L'assassin a voulu aussités se brûler la cervelle avec un aurre pistolet, et il s'est seulement fracassé la machoise. Un tel attentat a jeté l'épouvante et la consternation dans une population nombreuse qui assistoit à l'office divin. L'auteur de ce crime, fils d'un honnête artinan qui se trouvoit aussi à la messe, a été aussitét conduit en prison. On croit qu'il à été porté à cet acte par esprit de vengeance. Vendredi dernier, on conservoit peu d'es poir de sauver sa malheureuse victime.

Un ancien commerçant de Marseille, roiné par suite de beaucoup de pertes, et dépourvi de toutes ressources à un âge déjà
avance, fut admis, il y a quelque temps, à l'hospice de la charité
de cetto ville, où sa résignation et ses malheurs intéressèrent bientôt tout le monde. Heureusement qu'ils touchèrent aussi le cœur d'un
de ses anciens débiteurs, suffisamment pour le porter à tenir compte au
malheureux vicillard de ce que la conscience exigeoit d'un homme
juste. Ce débiteur s'adressa à M. l'abbé Blame, curé de la Trinité,
pour faire remettre à son pauvre crémeier 1000 fr. à titre de réstitution. Cette somme a sonlagé l'infortuné viciliard, qui aurôit une
hounête sisance, si d'autres personnes imitoient ce retour à la probité que l'on doit à une religion toute divine.

— Deux valsseaux, a frégates et à corvettes sont partis, le 23, de la rade de Bre t pour la Méditerranée. Depuis long-temps, la marine française n'avoit déployé autant de forces, et nos ports autant d'activité. L'escadre du Lévant, sous les ordres de M. le contre-amiral de Rigny, va se trouver forte de 23 bâtimens de guerre. La division de vant Alger, qui compte déjà 7 bâtimens, va en avoir 12; un certain mombre d'autres bâtimens sont établis en croisière sur différens points de 1a Méditerranée, ou employés à convoyer les bâtimens de com-

merce; enfin, plus de 60 navires de la marine royale occupent difsérentes stations dans l'Océan, ou poursujvent les corsaires. On remarque qu'en fort peu de temps une vingtaine de bâtimens ont été

armés.

- Quelques journaux ont annoncé faussement que 2 bâtimens français ont été pillés, dans la Méditerranée, par des corsaires algériens : au contraire, ce sont 2 de ces navires algériens qui ont été pris par nos croisières, au moment où ils essayoient de sortir du port. Il est également faux que 14 de ces consires se soient échappés d'Alger pour aller faire des excursions.

Les travaux relatifs aux fondations du nouveau pont qui se construit à Londres, ont amené la découverte de quelques médailles romaines et d'autres antiquités. Un cheval de plomb, d'une exécu-

tion admirable, en a été tiré il y a quelques jours.

— On vante les principes d'égalité et de liberté qu'on professe en Angleterre comme par excellence, et dernièrement on lisoit, dans un journal anglais, l'annonce d'un pensionnat dont le chef, ministre de l'église anglicane, déclare qu'il n'admettra, crainte de mésalliance, aucun enfant de marchand dans sa maison, exclusivement ouverte aux fils de gentlemen.

- On a repandu avec profusion, à Lisbonne, une proclamation des royalistes portugais en fayeur de don Miguel et contre l'oppres-

sion des Anglais.

— Le médecin portugais Abrantès, nommé conseiller d'Etat par don Pédro, et connu par sa politique libérale, a adressé une longue lettre à sir Villiam A'Court, ambassadeur anglais à Lisbonne, que le Constitutionnel n'a pas manqué d'insérer entièrement, pour se plaindre de ce que la régence, de concert avec ce diplomate, ne veut pas reconnoitre sa nomination, et pour chercher à prouver que l'infant don Miguel ne peut être régent de Portugal aussitôt qu'il aura atteint sa 25° année; mais que la régente doit gouverner jusqu'à la majorité de la jeune reine. C'est une véritable thèse de droit en saveur de don Pédro à l'exclusion de son frère. Il reproche même à l'ambassadeur d'être l'ennemi de la charte, et de favoriser, avec les autres diplomates, le projet de régence pour don Miguel.

- Dans la nuit du 2 au 3, un incendie a réduit en cendres pres-

que toute la ville de Haimbourg, en Hongrie.

– On a trouvé dans une tourbière, à Falster, en Danemarck, 17

pièces de monnoie portant des caractères syro-chaldéens.

- L'escadre russe, sous les ordres de l'amiral Seniavine, a jeté l'ancre dans la rade de Revel le 26 juin; elle a été ensuite retardée par des vents contraires. Elle n'avoit pas encore passée le Sund le 17 juillet.

- On assure que le pacha d'Egypte songe à se rendre indépendant de la Porte, et qu'il profitera des circonstances prochaines pour rea-

liser son projet.

-Une lettre d'Alep, en date du 22 mai, porte que la peste avoit fait, depuis quelque temps, des progrès effrayans dans cette ville, qu'elle enlevoit, chaque jour, 4 à 500 personnes, et que la conster. nation y étoit à son comble.

- Les nouvelles de Batavia annoncent la défaite d'un corps de 3000 rebelles par les troupes sous les ordres du gouverneur-général de Kock.

- Le Péron est définitivement insurgé contre Bolivar. Des lettres du 12 avril annoncent même que 2800 hommes de ses propres tronpes étoient parties de Lima pour renverser le pouvoir de ce despote,

et étoient déjà à Guayaquil.

— Il s'est formé à Charlestown (Elats-Unis) une société qui a pour but de prévenir les duels. Beaucoup d'officiers d'un courage épronvé sur les champs de bataille, et plusieurs fonctionnaires civils, en sont déjà membres. Souhaitons de voir quelque chose de semblable s'établir en France.

- Il est arrivé à Quebec 8550 émigrans d'Europe pendant les

5 premiers mois de cette année.

Les journaux se sont empressés de donner les détails d'une affaire affligeante qui a été portée dernièrement aux assises de la Drôme; il s'agissoit d'une accusation d'empoisonnement dirigée contre M. Saladin, vicaire à Pierrelatte, diocèse de Valence. On prétendoit qu'il avoit mis du vert de gris dans la burette au vin destiné pour le saint sacrifice, et qui devoit servir au curé, M. Piolet. On s'apercut de la présence du vert de gris, qui fut constatée par une analyse de la liqueur. M. Saladin fut mis en cause, et son assaire a été portée aux assises le 21 juillet dernier. Elle avoit attiré un grand concours. L'accusé étoit désendu par M. Augier, gendre de M. Pigault-Lebrun. La séance se tenoit dans le temple des protestans, transformé pour cette fois en salle de cour d'assises. M. Piolet, curé, a rendu compte des faits; il avoit précédemment interdit la confession à M. Saladin, et il paroît qu'il y avoit entr'eux une division déclarée. C'est peut-être ce qui a donné lieu aux soupçons; car M. Fière, vicaire-général de Valence, et plusieurs autres personnes, prêtres et laiques, ont rendu un témoignage favorable à M. Saladin. Le receveur de l'enregistrement a déposé que l'opinion à Pierrelatte étoit déclarée pour cet ecclésiastique. Après l'audition des nombreux témoins, M. Ollivier a pris la parole, et s'est d'abord attaché à justifier M. Piolet des reproches et des imputations qui lui avoient été faits dans les débats; il a fini en disant que l'abbé Saladin seroit peut-être affranchi de l'accusation qui pesoit sur lui, mais qu'il ne pourroit éviter la réputation de calomniateur. M. Augier a plassé pour M. Baladin, il a produit de nombreux certificats en saveur de l'accusé, il a sait remarquer l'invraisemblance d'un pareil crime de la part d'un prêtre, d'un homme doux et pacifique. M. le président Michaud a sait le résumé, et le jury ayant répondu négativement aux questions, M. Saladin a été mis en liberté.

# AU REDACTEUR.

Monsieur, on a été un peu surpris de trouver dans le dernier numéro d'un ouvrage périodique l'annonce d'une brochure qui vient de paroitre, et qui est égalément misérable par le style, par le ton qui y règne, et par les raisonnemens de l'auteur; comme cette anionce est immédiatement précédée de plaisanteries contro l'ecclésiatique attaqué dans la brochure, c'est une sorte de recommandation pour le lecteur. D'ailleurs, la brochure se distribus ou bureau même de l'ouvrage périodique, et l'affiche s'en trouve à la porte de ce bureau. Il y a donc communauté de sentimens entre les auteurs; or, je m'étonne que des gens qui se respectent donnent que que approbation à un écrit de mauvais goût, et dont le titre seul est une insolte; tel est ce titre:

Enfin un mot sur divers écrits intitulés : Quelques observations, Nouvelles observations, Dernières observations, Réflexions diverses, etc., d'un ancien grand-vicaire, par un ancien professeur qui appelle éhatun chat, où enfin, un Mot sur ce M. Clausel, avec cette épigra-

phe : Quousque tandem abutere , C .... , patientid nostra?

On sentira tout le sel de cette épigraphie, de ce proverhe si bion enchasse dans le titre, et suptout de cette manière polie de désigner un ecclés astique dont le caractère, l'âge et les services commandoient, je crois, des égards. Mais ce n'est là que le commencement des gentillesses de l'anonyme. Dans l'avis en tête de sa brochure, it appelle M. Clauset un impudent Zotle, il conseille de lui administrer quelques remèdes, si meux on n'aime l'envoyer à Antiqyre. Ces plaisanteries ne sont-elles pas bien ingénieuses? Il accole son adversaire avec le plus plat et le plus triste écrivain, le sieur. Marcet. Partout c'est une absence complète de jugement et de retehue.

A la page 51, l'auteur suppose que M. Clausel a reçu 10,000 fr., et peut-étre 300,000 fr. pour publier ses écrits; ce peut-étre est excellent. Il est fort vraisemblable, en esset, que le ministère, qui sait que faire de son argent, s'est empressé d'offrir 100,000 écus à
M. Clausel; 100,000 écus, c'est si peu de chose! A la page 45, l'auteur demande à M. l'abbé Clausel, si ses adversaires ne l'ont pas ménage; évargné; certainement, témoin certain factum qui a paru sous
le litre de : l'Homme aux ibelles; et qui étoit pleim d'aménités telles
qu'après cela, il ne restoit plus qu'à prendre un homme aux chevqua
et à lui cracher au visage. Ce n'est même pas seulement M. l'abbé

Clausel qui est ménagé à la manière de l'anonyme; M. l'évêque de Chartres a aussi sa part dans ces bons procédés, et comme M. l'abhé Clausel avoit dit qu'une plume savants et exercés alloit veuger l'église de France, l'anonyme ajoute poliment que cette plume est tout simplement celle de M. l'évêque de Chartres, auquel a répondu si solidement le supérieur des missionnaires de Nanci, que MM. Clausel n'ont point encore fait réponse. Que cela est bien tourné!

Mais laissant de coté ce qu'il y a d'injufieux dans la brochure, je viens aux raisonnemens et à la théologie de l'auteur, et je citerai deux ou trois passages sur lesquels de demanderai l'avis des hommes

sages et éclairés :

a Dire que l'autorité temporelle est entièrement indépendante de l'autorité spirtuelle, n'est ce pas dire qu'elle n'a de règle que sa volonté et ses caprices? n'est-ce pas favoriser les plus hisarres entre-prises, les plus injustes prétentions, et nous mettre, au soin du christianisme, sous le joug de Mahomet? On dit : Le prince ne dépend que de Dieu, qui le jugera. Mais entendons nous. Si Dieu a établi son Eglise pour éclairer et conduire ses enfans à l'héritage du salut, et si le prince est lui-même enfant de cette Eglise, le prince ne doit il pas aussi être éclairé et conduit par l'Eglise, s'il veut son salut? et a'il ne s'entend avec elle pour gouverner ses sujets, s'il ne suit ses lois saintes pour l'administration de ses Etats, ne se déclare-t-il pas indépendant de l'autorité établie de Dieu, et par suite indépendant de Dieu, et l'Etat où cette indépendance est proclamée, n'est-il pas légalement athée? »

Il y aurait beaucoup à dire sur ces inductions et ces conséquents

ces; mais voici quelque chose de plus singulier encore :

a'M. Clausel ne veut que la doctrine des martyrs. Oui, sans doute, les premiers chrétiens mouroient; mais étoient-ils constitués comme nous en Etats chrétiens? et leurs princes avoient-ils juré d'obér à l'Eglise? et le pouvoir de l'Eglise au berceau étoit-il expliqué, développé, comme il devoit l'être, lersqu'elle auroit reçu dans son sein les peuples et les rois? Vouloir que les chrétiens de nos jours meurent, sans mot dire, comme ceux d'autrefois, n'est-ce pas supposer qu'ils ne sont aujourd'hui que tolèrés dans les Etats, et que ces Etats sont règis par des princes ennemis du christianisme?.... La théologie de M. Clausel, qui condamne encore les chrétiens à mourir, n'est donc qu'une théologie de conseil; autrement les enfans de l'Eglise ve trouveroient encore dans la condition où ils étoient sous les empereurs idolàtres. »

Je ne doute pas que beaucoup de gens ne sachent gré à l'anonyme d'avoir établi de tels principes; car enfin cette doctrine des maryrs; n'est pas attrayante. Tout le monde n'a pas de vocation pour le martyre, et il est bien dur de vouloir nous assimiler aux premiers siècles; est ce que tout n'est pas changé? est-ce que nous n'avons pas une constitution? Le pouvoir de l'Eglise n'est-il pas mieut explique et développé? Voilà donc la théologie de l'anonyme, elle a du moins le mérite de la noûveauté relle suppose que l'Evangile s'est perfectionné; que les premiers chrétiens ne mouroient que faute d'être assez éclairés; que c'est une simplicité de se laisser

tucr comme eux, sans mot dire; que mourir plutôt que de se révolter contre son souverain, est simplement un conseil, etc. M. Clausel n'auroit-il pas beau jeu à tourner en ridicule cette doctrine de l'ancien professeur, qui apparemment a plus étudié la théologie dams les écrits philosophiques ou dans les journaux révolutionnaires que dans les livres des Pères ou dans l'histoire de l'Eglise? Je lui indiquerois aussi un endroit de la page 38, où on accuse le silence des évêques dans ces derniers temps comme une approbation tacite de l'oppression de l'Eglise, et comme imporant à un simple prêtre l'obligation de réclamer; et un autre endroit de la page 39, où il est dit qu'un prêtre, dans ce cas, ne dépend plus de son évêque, au moins sur un point; doctrine qui tendroit à soustraire les prêtres à la juridiction de l'ordinaire, et qui les rendroit juges de l'obéissance qu'ils vioirent à leur évêque.

J'ai l'honneur d'étre..... 28 juillet 1827. Votre abonné.

Le savant et laborieux M. Mai vient de publier à Rome le 2º vol. de la collection qu'il a commencée, en 1825, sous le titre de Scriptorum veterum nova collectio è Vaticanis codicibus edita. On se rappelle que le premier volume parut il y a deux ans, et nous en avons donné la description nº 1174. Le second volume renserme des morceaux inédits des historiens grecs; c'est un in-4º grec et latin d'environ 800 pages, avec 3 gravures. On y trouve des fragmens inédits de Diodore de Sicile, qui réparent en partie la perte des 24 livres de cet historien, et qui forment 134 pages; des fragmens également inédits de Dion Cassius, pour les temps de la république romaine et pour ceux de l'empire, 130 pages; des morceaux de Polybe, 92 pages; des morceaux de Denis d'Halycarnasse, 61 pages; des morceaux moins considérables d'Eunape, de Dezippe, de Ménandre, d'Appien, d'Iamblique; des fragmens de discours, etc. Le reste du volume est occupé par des éclaircissemens de l'éditeur, par un catalogue des anciens écrivains sur la politique, par des tables détaillées et par une présace savante. Le volume sort des presses du Vatican, et offre une épître dédicatoire où on retrace les principaux faits du pontificat de Léon XII. Le roi de France a souscrit pour 52 exemplaires, qu'il se propose de distribuer dans le royaume. L'Académie royale des Pays-Bas en a demandé aussi 50 exemplaires; la cour de Toscane, 12 en vélin; une autre cour d'Italie, plusieurs exemplaires, etc. Les amis de l'antiquité ne peuvent qu'aecueillir une telle publication.

## Sur un nouveau bref à l'auteur.

Nous aimons à instruire nos lecteurs des bonnes tortunes qui nous arrivent; déjà, il y a trois ans, ils eurent la bonte de prendre part à la joic que nous ress limes de recevoir de Rome un bref très-flatteur et un don magnifique, gage précieux d'une auguste bienveillance. Le saint Père vient de nous honorer d'un nouveau bref, où cette bienveillance éclate encore plus, s'il est possible. Il faut dire quelle est l'ocçasion de cette nouvelle faveur.

Les Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le 18° siècle (1) avoient été envoyés à Rome, lorsqu'ils parurent, pour être offerts en hommage à Pie VII; mais nous avons lieu de oroire que ce pontise ne les recut point, soit par suite des troubles qui agitoient alors l'Eglise, soit par la négligence de ceux par le moyen desquels s'étoit fait cet envoi. Depuis, différentes circonstances nous avoient empêché de réparer cet accident, et lorsque Léon XII sut élu, nous n'osâmes point présenter au saint Père un ouvrage déjà publié depuis quelques années. Cependant, en dernier lieu, encouragé par un illustre et pieux prélat, nous envoyâmes les Mémoires à Rome, avec une lettre où nous priions S. S. d'agréer cet hommage avec la même bouté qu'elle nous avoit déjà témoignée précédemment. C'est cet envoi qui nous a procuré le bref suivant:

# LEO PP. XII.

« Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem.

» Quantum tibi pro tuo assiduo et indefesso religionis Ecclesizeque causze adversus omnis generis hostes defendendze studio debeamus, etsi nullam przetermittamus occasionem prolixè testandi, nunquam tamen id satis cumulatè przestare nos posse existimamus. Hinc gratissimze fuerunt nobis

<sup>(1)</sup> Quatre gros vol. in -8°, prix, 25 fr. A Paris, à la librairie ecclessastique d'Ad. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

litteræ tuæ, per quas opportunitas nobis oblata est idem ipsi tibi per litteras confirmandi, præsertim cum amorem tuum ac devotionem in personam humilitatis nostræ dono etiam testatam volueris exempli operis à te conscripti, cujus titulus : Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le 18º siècle, quod jam per seipsum singulare quoddam à

nobis grati animi officium postulabat.

» Quare tum pro tot tantisque aliis tuis in Ecclesiam catholicam promeritis gratias tibi maximas et agimus et habemus, tum pro summa quam eidem ex hoc eodem opere speramus utilitatem, tum denique proptereà quòd inde jucundissima ad alias accesserit animi in nos ipsos tui declaratio. Utinam per assiduas occupationes ministerii nostri integră illius lectione nos explere potuissemus! sed ex iis quæ legimus, meritò possumus de reliquis judicare.

» Optamus et nos tecum ut in altera hujus tui operis editione ea supplere possis quæ tibi invito prætereunda fuisse significas, minime dubitantes quin ea quoque prodere memoriæ jure optimo cupias. Interim præsenti fruemur fructu ingenii, doctrinæ ac religionis tuæ, tibique et solidam apud homines gloriam, et amplissimam quæ te apud superos manet mercedem gratulantes, sincerissimo paterni animi affectu apostolicam benedictionem impertimur.

» Datum Romæ apud Sanctum-Petrum, die 18 julii anni

1827, pontificatûs nostri anno IV.

» G. Gasparini , SS. D. N. ab epistolis latinis. » La suscription porte: Dilecto filio Michaeli Josepho Petro P.... Lutetiam Parisiorum.

Quoique nous éprouvions quelqu'embarras à bien rendre des expressions si flatteuses, nous essaierons cependant d'en donner une traduction qui reproduise, quoique foiblement, l'énergie du latin; nous consultons en cela le goût de quelques-uns de nos lecteurs, qui ont moins l'habitude de cette langue:

# Léon Pape, XIIe du nom.

« Cher fils, salut et bénédiction apostolique.

» Quoique nous ne laissions passer aucune occasion de témoigner combien nous vous devons pour votre zèle assidu et infatigable à désendre la cause de la religion et de l'E-

glise contre des ennemis de tout genre, nous ne pensons pas cependant pouvoir jamais le faire assez. Aussi, votre lettre nous a été très-agréable, en nous offrant une circonstance opportune pour vous le confirmer encore par écrit, surtout puisque vous avez voulu marquer votre amour et votre dévoument pour nous par le don d'un exemplaire de vos Mémoires pour servir...; ce qui demandoit de nous quelque signe singulier de reconnoissance.

» Nous vous rendons donc de grandes grâces, et pour vos nombreux services envers l'Eglise catholique, et pour l'utilité que nous espérons pour elle de cet ouvrage, et pour cette nouvelle et agréable expression de vos sentimens pour nous. Plut à Dieu que les occupations assidues de notre ministère nous permissent de nous satisfaire par la lecture entière de ce livre! mais par ce que nous avons lu-

nous pouvons à bon droit juger du reste.

» Nous souhaitons avec vons que, dans une autre édition, vous puissiez ajouter ce que vous avez été forcé d'omettre, et nous ne doutons point que vous n'ayez de justes motifs pour désirer de publier ces additions. En attendant, nous jouirons de ce fruit de votre talent, de votre savoir et de votre religion, et en vous félicitant d'acquérir une gloire solide parmi les hommes, et de pouvoir espérer ensuite une ample récompense, nous vous domons avec une affection toute paternelle notre bénédiction aposto-

lique. »

Il y a, sans doute, de quoi nous confondre dans des expressions pleines de tant de bonté; S. S. veut bien apparemment nous tenir compte de notre bonne volonté. Elle a eu peut-être plus d'égard à nos intentions qu'à nos services réels, elle a voulu nous encourager et nous animer dans la carrière où nous sommes entré. Combien ne devons-nous pas être touché de tant de marques d'une telle bienveillance! combien surtout ne devons-nous pas être confus, que le saint Père daigne nous parler de sa reconnoissance! Ah! c'est à nous à être pénétré de la plus profonde gratitude. Aussi nous ne saurions dire combien nous avons été ému d'un bref conçu d'une manière si flatteuse. Nous redouble-rous de zèle, s'il est possible, pour reconnoître tant de faveurs, et nous continuerons, selon nos foibles moyens, à servir la cause de la religion et de l'Eglise, et à témoigner

notre dévoûment pour l'illustre et vertueux pontife que Dieu, dans sa miséricorde, a placé sur la chaire de saint Pierre.

Nos lecteurs qui, depuis tant d'années, nous donnent des preuves de confiance et d'intérêt, qui souvent ont pris la peine de nous en transmettre par écrit des marques que nous conservons, ou qui ont la bonté de suivre constamment notre journal, prendront part, nous osons le croire, à l'honneur que nous recevons; ils se féliciteront avec nous d'une si haute approbation, qui les confirmera de plus en plus, nous l'espérons, dans l'idée que nous ne sommes pas devenu indigne de leur bienveillance. Nous ne savons que trop que l'on a cherché à nous perdre dans leur esprit; on nous a fait un crime de notre modération, et de la ligne que nous suivons en religion et en politique. Notre couleur avoit change, disoit-on; on supposoit que les injures et les clameurs des T. et des G. avoient pu faire impression sur nous. Il est vrai que depuis nous n'avons pas cessé de relever comme auparavant ce qu'il y a de répréhensible dans les écrits de ces doux personnages. N'importe, nous étions un faux frère, nous nous laissions emporter à tout vent de doctrine, nous étions dans une fausse route, nous étions même ingrat envers le saint Père; car tout cela a été dit et écrit. Il paroît que Sa Sainteté n'en a pas jugé tout-à-fait de même; c'est précisément un an après cette hostilité inattendue qu'elle veut bien nous honorer d'un second bref qui, à la vérité, n'est pas directement relatif au journal, mais qui montre qu'apparemment l'auteur n'a pas dévié, comme on le prétendoit. Le saint Père qui, nous le savons, nous fait l'honneur de lire l'Ami de la religion, n'auroit pas manqué de remarquer si nous nous étions rendu coupable de quelque foiblesse; au contraire, S. S. daigne parler de notre zèle assidu, de nos autres services (pro tot tantisque aliis tuis in ecclesiam meritis). Il y a là de quoi nous consoler abondamment de quelques traits jaloux, de quelques sourdes attaques, fruit d'une exagération ou d'un esprit de parti que nous nous faisons gloire de ne pas partager. Nous continuerons donc à marcher dans la même ligne, et si quelques esprits ardens blâment notre retenue, nous nous sentons en fonds pour supporter avec courage cette petite tribulation

## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Paris. Mercredi dernier, MM. les évêques de Versailles et d'Aire ont prêté leur serment entre les mains du Roi; ces prélats ont été présentés à S. M. par M. l'évêque d'Hermo-

polis, premier aumônier.

- M. Bernet, curé de St-Vincent de Paul, élu évêque de la Rochelle, entre dimanche en retraite au séminaire d'Issy. Le prélat sera sacré le dimanche 12, dans l'église Saint-Sulpice, par M. l'archevêque de Paris. La cérémonie

aura lieu à 9 heures du matin.

- Le dimanche 5 août, on célébrera dans l'église de St-Etienne-du-Mont la sête de l'invention des reliques de saint Etienne, premier martyr. M. le cardinal de Clermont-Tonnerre, archevêque de Toulouse, officiera pontificalement à la grand'messe; à 4 heures, vêpres, sermon par M. l'abbé Ronsin; salut et procession, auxquels M. l'évêque d'Airc

officiera pontificalement.

-M. l'évêque de Beauvais est de retour dans sa ville épiscopale; il en étoit parti dès le mois d'avril, avec le projet de faire entendre à une grande portion de son diocèse les vérités de la religion. L'arrondissement de Beauvais, composé de douze cantons, a été l'objet de ses travaux. Le prélat en a visité, sans la moindre exception, les villages et les hameaux. Trois cantons cependant, ceux de Méru, de Nivilliers et de Noailles ont été réservés pour l'automne, à cause des travaux de la saison actuelle. Une circulaire avoit prévenu les curés de la marche que suivroit le prélat; il visitoit tous les jours deux paroisses. Dans la 170, Mer prononçoit d'abord un discours, célébroit la messe, et adressoit encore une exhortation aux fidèles qui devoient communier. Venoit ensuite une instruction préparatoire à la confirmation que le prélat administroit dans toutes les églises. M. Feutrier prêchoit le soir autant de fois que le matin, et terminoit les exercices par un salut. Une pratique a surtout excité. l'intérêt et l'émulation des paroisses. Mer, avant de sortir de l'église, se faisoit d'abord rendre compte de tout ce qui concernoit la fabrique et les écoles, puis il interrogeoft publiquement le curé sur la situation spirituelle de la paroisse. Ainsi, le nombre des sidèles qui remplissoient le devoir pascal, la manière dont le dimanche étoit sanctifié, les mariages civils et l'éducation des ensans, tels étoient les sujets des questions principales. Mar montoit encore en chaire, et, selon les renseignemens qu'il venoit d'obtenir, il adressoit, ici des avis paternels, là d'honorables encouragemens, partout des réflexions analogues aux besoins. Le zèle et l'empressement des peuples ont répondu d'une manière bien consolante à la sollicitude du premier pasteur. Sans parler des 17,000 fidèles qui ont reçu la con-firmation, la plupart des personnes qui n'étoient unies que civilement, ont demandé avec instance la bénédiction de l'Eglise, et plusieurs même se sont confessées au prélat, qui offroit son ministère avec un dévoûment sans bornes. Les promesses et les dispositions de ceux qui reviennent ainsi à la religion ne sont pas seulement un présage de leur persévérance, elles font encore espérer des exemples salutaires pour toutes les communes. On a droit d'attendre d'ailleurs des fruits ábondans et durables des travaux d'un évêque qui se consacre sans réserve à ses diocésains.

- M. l'évêque de St-Flour a fait, il y a quelque temps, tine tournée dans une partie des arrondissemens d'Aurillac et de Mauriac. Le prélat arriva, le 18 mai su matin, à Pléaux, ches-lieu de canton, et y fui reçu avec toute la la pompe possible. A dix heures, il administra le sacrement de confirmation à 6 ou 700 personnes, et autant le lendemain. Il recut la visite des ecclésiastiques du canton, leur dontià des témoignages de bienveillance, et adressa à chacun les avis et encouragemens convenables. Il accueilit aussi avec bonté ses diocésains, et parut sensible à leurs démonstrations de joie. Le dimanche 20 mai, il y eut une ordination extra tempora dans l'église du petit séminaire de Pléaux; un diacre et trois sous-diacres y surent ordonnés, et un jeune professeur reçut la tonsure; les autres étoient aussi des professeurs du petit séminaire. Le lundi 21, le prélat visita les églises et le couvent des religieuses, et le mardi, les classes du petit séminaire; il examina et encouragent les élèves, et sit distribuer des livres aux élèves de quelques écoles du canton. M. Vergne, directeur du petit séminaire, a été nommé chanoine honoraire, et M. Mailhes, curé et supérieur de la maison, a reçu des lettres de grand-vicaire. Le mardi soir, M. l'évêque repartit pour Mauriac, y confirma, se rendit ensuite à Aurillac, d'où il retourna à St-Flour.

- Nous avons parlé des ravages causés dans plusieurs paroisses de l'arrondissement de Draguignan par les orages et les inondations. Le 6 juillet, la plaine de Draguignan a été tout à coup inondée, les campagnes ont été ravagées, les moissons perdues, des maisons emportées, et beaucoup de personnes exposées à la mort; dans ce nombre, six ont péri, 2 à Draguignan et 4 à Trans. Au milieu de la douleur générale, M. l'évêque de Fréjus, particulièrement sensible aux désastres de son troupeau, a voulu aller consoler les plus malbeureux. Le 16 juillet, le prélat, accompagné d'un seul ecclésiastique, a entrepris cette pénible visite; il a parcouru les paroisses de Montferrat, de Chatcaudouble, d'Ampus, de Rebouillon et de Trans. Les habitans ont été fort élonnés en le voyant paroître tout à coup au milieu d'eux, et ont été touchés de sa bonté. Le soir, lorsque tous les habitans étoient revenus de leurs travaux, ou le matin avant qu'ils s'y rendissent, le prélat se rendoit à L'église, montoit en chaire, et exhortoit les fidèles à la résignation, et surtout à apaiser la colère de Dieu par la pénitence. Après l'instruction, on exposoit le saint sacrement, on entonnoit des chants de pénitence, et le pieux pontife, prosturné au milieu du sanctuaire, imploroit la miséricorde de Ditu en faveur de son peuple. Ce spectacle arrachoit des larmes aux plus insensibles. La cérémonie se terminoit par la bénédiction du saint sacrement. A Trans, qui a été le torme de sa course, M. l'évêque a célébré un service solennel pour les victimes de l'inondation. Dans chaque paroisse, il a laissé entre les mains des carés des secours pour les besains les plus pressans. De plus, il a voulu visiter les familles qui avoient sait quelque perte; il s'est fait conduire chez les malades et les infirmes, et a laissé des aumônes à ceux qui étoient dans le besoin. C'est dans de telles circonstances qu'un évêque se montre véritablement pasteur et père, c'est surtout par de tels actes de charité qu'il gagne les cours et qu'il bonore son divin ministère.

- Les retraites ecolésiastiques ont déjà commencé en quel, ques diocèses. M. Boyer, de Saint-Sulpice, après avoir donné

celles de Bourges et d'Autun, est arrivé dans le diocèse de Belley. Le 15 juillet, il y a eu une ordination dans l'église de Brou; M. l'évêque de Belley a ordonné 15 prêtres, 17 diacres, 14 sous diacres, 37 minorés et 14 tonsurés. Le surlendemain, la retraite s'ouvrit dans le grand-séminaire de Brou; près de sou ecclésiastiques y étoient réunis. Elle a duré jusqu'en sá juillet, et a été terminée par une cérémonie célébrée dans la principale église de Bourg. M. l'évêque célébra la messe et donna la communion à son clergé. Les exercices ont été dirigés par M. Boyer, qui, le dernier jour, prononça devant tout le peuple un discours où îl rappeloit aux ecclésiastiques leurs engagemens, les exhortant à soiguer les pauvres, à visiter les malades, et à montrer pour tous les malheureux cette charité compatissante qui fait la gloire de leur ministère et le caractère distinctif de l'esprit du christianisme.

- Il a paru une Relation des exercices et réunions de piété dans la cathédrale de Mets, pendant le carême de 1827, in-8° de 32 pages. Cet écrit présente l'ensemble des exercices dont nous avons dejà parlé nº 1325 et 1332. Depuis le premier dimanche de carême jusqu'au dimanche de Quasimodo, des exercices et des instructions furent donnés dans la cathédrale de Metz, par MM. Guyon et Petit. Des militaires y venoient; M. l'abbé Guyon, frappé de leur empressement et de leur attention, leur proposa de leur faire des instructions séparées, auxquelles ils accoururent en grand nombre. Il les entretint pendant 8 jours des grandes vérités de la religion. Il les invita à y réfléchir, à s'en pénétrer, et s'ils vouloient y conformer leur conduite, à se rendre dans un vaste local où ne seroient admis que ceux qui se prépareroient à recevoir les sacremens. L'empressement et l'assiduité aux exercices furent les mêmes, malgré les fatigues du service militaire. Dès le 1ex jour, ces braves gens choisissent leurs confesseurs; bravant les plaisanteries et le respect humain, ils se préparent, soit en public, soit en particulier, à la grande action qu'ils méditoient. Ils ne furent exempts de service que la veille du dimanche des Rameaux, sur la demande de M. l'évêque; le dimanche, à six heures et demie, ils étoient dans la cathédrale, en bon ordre, et au nombre de près de 800. M. l'évêque, qui avoit pris le plus vif intérêt aux exercices, et qui les avoit sou-

vent encouragés par sa présence, voulut célébrer la messe, pendant laquelle M. Guyon suggéroit aux militaires de pieuses pensées. Sur son invitation, ils déposèrent leur sabre avant la communion, et s'approchèrent de la sainte table avec autant d'ordre que de modestie. Tous les fidèles qui se trouvèrent là furent touchés de leur attitude recueillie. La communion dura une heure et demie, cent la recevoient pour la première fois. Toute la cérémonie dura deux heures et demie; cependant 500 militaires resterent encore pour recevoir la confirmation, et le missionnaire les entretint de la nouvelle grâce que la Providence leur réservoit. Le soir, ils assistèrent à l'office et au sermon. Comme beaucoup de militaires n'avoient pu être disposés pour ce jour-là, on indiqua une deuxième communion pour le dimanche de la Quasimodo; plus de 300 vinrent s'inscrire, et choisirent leurs confesseurs. Le jeudi-saint, ils assistèrent à une instruction particulière pour eux; le vendredi-saint, ils vinrent à l'adoration de la croix, et écoutèrent une instruction sur le mystère du jour. Les autres instructions étoient failes alternativement par MM. Guyon et Petit, et par un des missionnaires du diocèse. Le jour de Quasimodo, M. l'évêque célébra encore la messe et donna la communion, pendant que M. Guyon excitoit les assistans à s'occuper de pieuses pensées. Plusieurs sous-officiers s'étoient joints aux soldats; des officiers de tout grade avoient aussi suivi les exercices; la plupart communièrent dans leurs paroisses respectives, un seul parut à la sainte table, à la tête de son régiment : 300 soldats environ communièrent ce jour-là, la moitié n'avoient pas été confirmés, ils le furent après la messe. Le dimanche suivant, M. l'évêque leur adressa une exhortation toute paternelle, et leur indiqua les moyens de conserver la grâce qu'ils avoient recue. Il leur remit à chacun un livre de piété. Ces exercices ont montré combien, il seroit facile de maintenir les soldats dans les sentimens religieux, ou de les y rappeler. On a vu ici les militaires supporter les contradictions, les plaisanteries, les injures même, pour remplir leurs devoirs. On a répandu contre eux des bruits pleins, de malice; on supposoit que c'étoit l'hypocrisie ou d'autres motifs qui les avoient guidés dans les démarches qu'ils ont faites. Il n'est pas difficile de voir quelle étoit la source de ces; bruits; des ennemis de la religion, ou des gens qui n'avoient

pas eu la force de faire comme ces bons militaires, cherchoient à atténuer le mérite de leur courage, qui a pénétié d'admiration tous les gens sages et impartiaux. Telle est la substance de cette relation, également intéressante par les faits qu'elle contient et par les réflexions qu'elle présente.

### NOUVELLES POLITIQUES.

PANS. Le Boi doit rester 5 jours à St-Omer et 2 jours à Arras. Il portira de cette dernière ville le 183 au matin. M. le maire d'Arras à publié une proclamation pleine d'enthousiasme.

- C'est le 6 de ce mois que S. A. R. Madanz doit partir pour les bains de Dicppe. Il se trouve en ce moment, dans cette ville, un

certain nombre de personnages de distinction.

Le nommé Ginart, ancien militaire, père d'une nombreuse famille, ayant eu le malheur d'être écrasé dans une plátriere de la Perté-sous-Jouarre, M. Héricart de Thury a exposé à S. A. R. M. le Dauphin la détresse de la veuve, restéé sens auvane ressource avez quatre enfans en bas âge. M. le duc de Damar lui a fait remettre, an nom de M. le Dauphin, une somme de 150 fr., et M. le duc de Rivière celle de 90 fr., au nom de M. le duc de Bordeaux, pour cette malheureuse mère de famille.

somme de 1000 fr. pour l'établissement des sources muettes de Besançon, que S. A. R. a daigné prendre sous son auguste protection:

— S. A. R. Mme la Dauphine, à qui les pauvres ne s'adressent jatinais en vain, a bien voulu accorder, sur la demande du général Nempde, 300 fr. pour les pauvres de la ville de Brioude.

M. Desroys-Duroure, conseiller de préfecture à Versailles, et nommé sous-préfet à Brampes, en remplacement de M. de la Bouli-

nière, décede.

- Le projet de Code de la péche fliviale, dont nous avons parlé dans notre dernier numéro, va être communiqué aux présets, aux généraux, aux cours royales et aux membres des deux chambres.

— Une ordonnance royale du 11 juillet dernier vient d'autoriser l'ouverture d'un nouveau boulevard sur le côté occidental de l'hôtel des lavalides. Ce boulevard, dont le projet avoit éjé formé en 1798, s'étendra depuis l'avenue de Tourville jusqu'à celle de la Mothe-Piquet. Les frais de pavage et de plantation seront supportés par la ville de Paris.

L'Académie des inscriptions et belles-lettres avoit proposé, pour sujet du prix qu'elle devoit décerner le mais dernier, de recherche quel fut l'état politique des cités grecques de l'Europe, des iles et de l'Asie mineure, depuis le commencement du 2° siècle avant notre ère jusqu'à l'établissement de 4'empire de Constantinople. Aucun des ou-

÷

vragel envoyés au concours n'ayant paru à l'Académie être digne du prix, elle propose de nouveau le même sujet pour l'année 1829. L'Académie a renouvelé l'annonce du sujet du prix de 1838; il s'agit de présenter le tableau des relations commerciales de la France et des Etats du midi de l'Europe avec la Syrie et l'Egypte, depuis la décadence des Francs dans la Palestine jusqu'au milieu du 16° siècle, en indiquant les effets que produisit sur le commerce avec le Lévant la navigation par l'Océan. Elle propose, pour sujet d'un autre prix, l'exposition du système de philosophie connu sous les noms de néoplatonisme, philosophie éclectique ou syncrétisme, jusqu'à la conquête de l'Egypte par les Arabes, en indiquant les emprunts que les auteurs de ce système ont pu faire à la doctrine chrétienne ou à celle des sectes nées dans le christianisme. Chacun de ces prix sera une médaille d'or de la valeur de 1500 fr.

— Les travaux pour l'achèvement du Palais Royal se poussent toujours avec la plus grande activité. La nouvelle galerie du côté de la cour des Fontaines est presque achevée. Bientôt les galeries de bois seront remplacées par une galerie en pierre supportant une terrasse,

— Depuis le 1et de ce mois, le Journal de Paris reparoit; mais il ne traite plus de politique ni de nouvelles étrangères : il prend le titre de nouveau Journal de Paris et des départemens, feuille admir

nistrative, commerciale, industrielle et littéraire.

Les sieurs Maubreuil et Paulmier s'étoient réciproquement intenté un procès en diffamation, et le tribunal correctionnel avoit condamné le premier à 16 fr. d'amende, le second à 5 jours de prison et 100 fr. d'amende. Sur l'appel des deux parties, la cour royale, dans sa scance de mardi dernier, les a mis tous deux hors de cause.

dépens compensés.

— M. Siffrein Maury, neveu et héritier du cardinal, avoit rendu plainte en contrelaçon et lésion de propriété contre le libraire Aucher-Eloy, qui vient de publier le Panegyrique de saint Vincent de Paul, par le feu cardinal, qu'il croyoit tombé dans le domaine public. Le tribunal correctionnel, dans sa séance de jeudi dernier, a déclaré M. Maury non recevable en sa demande, et l'a condamné aux dépens, attendu que le réclamant, lorsqu'il a publié lui-même le pauégyrique dont il s'agit, l'avoit joint avec d'autres ouvrages plus anciens, et qu'il auroit fallu qu'il fût vendu séparément pour ne pou-

voir êtré publié par d'autres éditeurs dans les dix ans.

— Un particulier ayant en recours à l'administration des petites Messageries pour le déménagement de ses meubles, se plaignit aux entrepreneurs de relards et d'avaries. Les entrepreneurs ne lui ayant pas donné la satisfaction qu'il exigeoit, cet individu, afin d'éviter un procès pour si peu de chose, s'avisa de consigner ses plaintes dans un petit journal dit le Figaro. L'administration des petites Messageries rendit plainte à son tour en diffamation contre le réclamant. Le tribunal correctionnel l'a condamné, pour ce motif, à 25 fr. d'amende et aux dépens. Le rédacteur du Figaro a été absous, et les entrepreneurs des petites Messageries ont été autorisés à faire inséter le jugement dans ce journal ou dans un autre, aux frais du délinquant.

- Les journaux libéraux, fort contens de la nouvelle loi sur le jury, parce qu'elle se rattache aux droits électoraux, ne cessent d'avertir leurs lecteurs de prendre toutes les mesures pour faire valoir leurs droits de jurés, et répondent journellement à de prétendues questions qui leur sont adressées sur la légalité de ces droits.

- M. de Champmartin jeune, l'un de nos peintres les plus distingues, qui avoit accompagné dans la Terre-Sainte M. l'abbé Desma-zures, vient de débarquer à Marseille et va arriver à Paris. Il rapporte plus de 200 dessins, que la visite des lieux saints, quelques circonstances relatives aux Grecs et à leur pays, lui ont fourni l'oc-

casion de tracer, et qui seront du plus grand intérêt.

- M. Drovetti, consul général d'Alexandrie, en Egypte, revient à Paris. Il rapporte plusieurs objets d'antiquités. A Lyon, il a donné au musée de cette ville un roulcau de papyrus, écrit en caractères hiéroglyphiques, orné de figures, et d'une conservation parfaite.

Outre plusieurs antiquités égyptiennes qui viennent d'être ajoutees à la collection qui existe deja au Louvre, on doit, dit-on, J placer le sphynx de Sais, colosse en granit rose, de 22 pieds de proportion, d'un seul bloc et bien conservé, ainsi qu'une autre figure

colossale en granit rouge.

- M. le marquis de Martel, qui a eu le malheur d'être tué dernièrement lorsque le Roi se rendit à Versailles, étoit le frère de M. le commandant de la garde nationale, qui étoit alors sous les armes pour être passée en revue par S. M. L'infortuné marquis de Martel avoit fait avec distinction toutes les campagnes de l'armée de Condé, et avoit été reçu chevalier de Saint-Louis par M. le duc d'Enghien, auprès duquel il avoit été blessé deux fois.

MM. les vicaires-généraux de Toulouse viennent d'adresser à M. le maire de cette ville une somme de 702 fr. 70 cent., produit des quêtes ou des souscriptions faites à l'archeveché au profit des

victimes de l'inondation du mois de mai dernier.

-- Un incendie, qui pouvoit avoir les suites les plus facheuses, a éclaté dernièrement à Roquemaure, à 2 lieues d'Avignon, et avoit mis l'alarme dans tous les environs. Les dégâts ont été peu considé-

rables au moyen des prompts secours qui y sont arrivés.

- Le lieutenant de police de la ville de Genève a refusé la permission d'introduire et de montrer dans le canton une ménagerie où se trouve un couple de serpens à sonnettes. Les motifs de ce magistrat sont fondés particulièrement sur la crainte que de tels serpens ne viennent à s'échapper, et qu'ensuite ils se réfugient dans les cam-

pagnes et se multiplient en Europe.

On va reiterer, avec une machine perfectionnée propre à manœuvrer sous l'eau, la tentative déjà faite dans le 150 siècle par le cardinal Prosper Colonne, et dans le suivant par le célèbre architecte de Marchi, pour retirer du fond du lac Némi, situé à 5 lieues de Rome, un très-beau bâtiment construit par Tibère, et qui doit renfermer des objets précieux par leur richesse et un grand nombre d'antiquités curieuses. Les traditions du pays rapportent que ce navire y a été submergé peu après sa construction. - Le Danube, la Drave et la Save ont causé beaucoup d'inondations par la grande crue de leurs eaux. Une partie des pays baignes par ces rivières sont submergés, et on estime les dommages à plu-

sieurs millions.

L. M. Joachim-Joseph de Miranda-Coutinho, évêque de Castello-Branco, pair du royaume de Portugal, a publié, sous la date du 13 juillet, une lettre pastorale dans laquelle il se plaint que les ecclésiastiques de son diocèse n'ont pas eu égard à sa précédente circulaire, qui leur enjoignoit d'instruire les fidèles pendant les offices dans l'inctelligence de la Charte, et de leur en recommander l'obéissance, sous peine de suspension de leurs fonctions contre ces ecclésiastiques, et ordonne à son vicaire-général de procéder à une enquête contre les prêtres qui n'auroient pas suivi ses intentions.

— Le roi des Pays-Bas a fait remettre, par son ministre à Paris, une médaille d'or au docteur Civiale, auteur de la Méthode pour le broie-

ment de la pierre dans la vessie.

- La flotte russe est arrivée le 18 juillet à Copenhague.

- Deux gros vaisseaux de guerre vont encore partir d'Espagne pour aller renforcer l'escadre espagnole qui croise auprès de Cuba, sous les ordres de l'amiral Laborde, à qui le roi d'Espagne vient d'accorder le grand-cordon en récompense de ses services.

- Un traité de paix vient d'être conclu entre l'empereur du Brésil

et la république de Buenos-Ayres.

Le congrès s'est réuni, le 12 mai. à Bogota, pour s'occuper de la démission de Bolivar. L'armée du Pérou marche sur cette ville, sous les ordres du général Bustamente. Ces troupes sont entrées à Guayaquil le 6 avril, et toutes les autorités en ont été déposées sans effusion de sang. On prétend que tout cela est d'accord avec Santander, vice-président de la Colombie, qui passe pour l'ennemi du libérateur. Le général Santander, à l'ouverture du congrès, a adresse deux messages, l'un portant la date du 2 janvier, et l'autre celle du 14 mai, dans lesquels il rend compte des relations qui viennent d'être établies avec les Etats de l'Europe, et demande sa démission. Il a fait entendre qu'il ne pouvoit rester au gouvernement avec des personnes qui ont des vues ambitieuses, faisant ainsi allusion à la conduite et aux desseins de Bolivar. Le sénat a refusé d'accepter la démission de tous les deux; mais il paroit certain que si l'un est maintenu, l'autre ne voudra pas rester.

M. de Pradt, qui a été tour à tour publiciste, évêque, diplomate, puis écrivain politique, et qui a publié vingt ouvrages pour la propagation et l'affermissement du régime constitutionnel; M. de Pradt, dis-je, vient d'entrer dans une nouvelle carrière: il s'est fait agriculteur, mais agriculteur en grand et par pure philantropie. Privé de son siège de Malines, il a formé, en Auvergne, un établissement pas-

toral d'un autre genre. S'il n'a pes un troupeau à conduire au figuré, il a du moins un haras et des vaches de Suisse : il sera des expériences, il croisera des races, il établira un centre d'instruction agricole. De tels soins, diront les médisans, ne convienment pas trop à un évêque. Les ingrats! n'étoit-ce pas assez de se moquer de ses écrits, et ne devroientils pas admirer la conduite de ce philantrope vénérable, qui se venge si noblement de leurs sarcasmes par des bienfaits, qui, après tant d'efforts pour l'amélioration de l'espèce bumaine, travaille avec un surcroît de zèle à l'amélioration de l'espèce bovine et des jumens poulinières, et qui, s'oubliant. lui-même sur le déclin de l'âge, s'occupe, par un sacrifice héroïque, de fourrages, de céréales, de prairies, de bestiaux, de perfectionnement des races et d'autres essais agricoles? Aussi le Constitutionnel, digne appréciateur de son mérite, l'a célébré avec effusion, et la ferme de Pradt partagera désormais, avec celle de Roville et d'autres établissemens patrictiques, les élores de tous les admirateurs des nonvelles mathodes.

## Dictionnaire historique de Feller, septième édition (1).

Les éditions du Dictionnaire historique de Feller se sont beaucoup multipliées depuis quelques années, et il est peutêtre à propos d'en remarquer la date pour éviter la confusion. La première édition étoit de 1781; la seconde parut avec quelques augmentations, de 1789 à 1797; il y en eut une troisième en 1809, après la mort de Feller, mais avec la même date de 1797. La quatrieme fut publiée à Paris en 1818, par M. Méquignon, avec un supplément par M. l'abbé l'Ecuy et par M. Bocous. Le même libraire en commença une cinquième édition en 1821; les articles du supplément s'y trouvent refondus et placés à leur rang. Cette édition étoit en 13 volumes, et, en 1825, on lui donna un supplément en 5 volumes. Nous avons annoncé dans le temps ces dernières éditions, et nous nous proposions de rendre compte

<sup>(1)</sup> Prix de chaque volume, 7 fr. A Paris, chez Méquignon-Havard, et à la librairie ecclésiastique d'Ad. Le Clere et compagnie, au buseau de ce journal.

du supplément et de faire quelques observations à l'éditeur, mais nous n'en eûmes pas le temps. En même temps que la cinquième édition, il en avoit paru une autre à Lyon en 10 gros volumes in -8°; il en a été parlé plusieurs fois dans ce

journal.

La présente édition est donc la septième, et doit être en 17 volumes. On y intercalera les articles du supplément de 1825 et ceux des personnages morts depuis; on annonce même qu'on reverra tous les autres, et qu'on continuera les tables chronologiques jusqu'au moment actuel; ce qui n'a pas été fait complètement, car le tableau des évènemens de l'histoire ecclésiastique ne va pas au-delà de la fin de 1820.

Les deux premiers volumes qui viennent de paroître vont jusqu'à BE. Ils renferment plusieurs articles nouveaux : Alexandre, empereur de Russie; Ali-Pacha, Andres, Alquier, Barbier, Bausset, Baston, Barruel, Bellart, etc. Ces articles nous ont paru rédigés avec sagesse, et renferment ce qu'il y avoit de plus essentiel à connoître sur ces personnages. Nous n'en extrairons rien, ayant eu occasion de parler dans ce journal de ceux qui peuvent intéresser nos lecteurs. Nous remarquons même que l'article Baston est tiré de la notice étendue qui a paru dans l'Ami de la religion, et l'éditeur cite plusieurs fois, d'une manière obligeante, et ce journal et les Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiestique pendant le dix-huitième siècle. Nous sommes bien aise qu'il ait pu trouver dans ces ouvrages quelque chose qui lui ait été utile : du reste nous n'avons cu aucune part à cette édition, qui est entièrement son ouvrage.

Nous lui demanderons la permission de lui faire quelques observations dans l'intérêt de l'ouvrage, et pour empêcher quelques méprises de se perpétuer dans les éditions subséquentes. Dans la cinquième édition, on avoit cité un abbé Andra, auteur d'un Abrègé de l'Histoire générale de Voltaire, et mort en 1770; le nom de cet écrivain étoit Audra. Nous avons vu aussi avec étonnement seproduire un article du supplément de 1825 sur le faux Arnauld: ce personnage chimérique ne devoit pas faire le sujet d'un article à part. On pouvoit parler de cette mystification à l'article du docteur Arnauld, ou à celui du docteur Tournély, auquel elle fut attribuée; mais si, dans un dictionnaire tel que celui-ci, on vouloit consacrer des articles spéciaux aux anonymes

et aux pseudonymes, on finiroit par y introduire une confusion véritable.

L'éditeur nomme à son rang le cardinal Nicolas Antonelli, mort en 1767. J'aurois souhaité qu'il eût accordé une place à un autre cardinal de ce nom, Léonard Antonelli, un des membres les plus distingués du sacré collège dans ces derniers temps. Léonard étoit neveu du cardinal Nicolas, et étoit ne à Sinigaglia le 6 novembre 1730. Après avoir rempli diverses charges à Rome, il fut fait cardinal le 24 avril 1775. Ce fut le premier chapeau donné par Pie VI, qui avoit apprécié le mérite du prélat. Le cardinal Antonelli fut préfet de la Propagande, et devint doyen du sacré collège en 1807. Dans la première persécution de Rome en 1798, il fut emprisonné, puis exilé; dans la seconde, en 1808, il fut enlevé de Rome le 6 septembre, conduit à Spolette, puis à Sinigaglia, où il mourut le 23 janvier 1811, à l'âge de 81 ans. Ce cardinal étoit savant, pieux, zélé, et universellement estimé pour sa sagesse et ses lumières. Il étoit venu à Paris avec Pie VII en 1804, et eut la confiance de ce pontife comme de son prédécesseur. Nous avons cité, dans ce journal, une lettre curieuse du cardinal Antonelli aux évéques d'Irlande, (Voyez nº 457, tome XVIII.)

Il semble aussi qu'on auroit pu consacrer un article à l'académicien Bernardi, auteur de plusieurs écrits, et mort en 1824; nous en avons parlé brièvement nº 1158. Ces omissions ne sont pas très-graves, et peuvent encore se réparer

dans le dernier volume.

Nous engageons le laborieux et estimable éditeur à surveiller la correction des épreuves. Je lui dénoncerois volontiers quelques tours que lui ont joués les imprimeurs. A l'article Alquier, il est dit que ce diplomate remplaça à Rome le cardinal Tejef: sous ce nom défiguré, il est difficile de reconnoître M. le cardinal Fesch, qui occupoit l'ambassade de Rome avant M. Alquier. A l'article Bellart, on parle du procès de M. l'abbé Salamon: c'est M. l'abbé Salamon, aujourd'hui évêque de Saint-Flour.

Par une décision du 27 juillet, le ministre d'Etat intendant-général de la maison du Roi a fait souscrire pour la bibliothèque de S. M. à 30 exemplaires de l'ouvrage intitulé: Préparation à l'enseignement du petit catéchisme, dont nous avons rendu compte il y a peu de temps.



# Sur quelques nouveaux journaux.

Il a paru, depuis quelques mois, deux ou trois journaux qui ont passé comme l'éclair, et dont le public ingrat a preique oublié l'existence. D'abord, la Sentinelle s'étoit montrée dans une attitude un peu militaire; mais elle n'est pas restée long-temps en faction, et soit qu'elle fût lasse de son service, ou que sa guérite ait été renversée par quelque coup de vent, on l'a vue s'éclipser et appeler à son aide un remplacant. Le Médiateur vint : ce nom annonçoit des vues plus pacifiques. le début sembla confirmer cette espérance; en promit monts et merveilles, c'est toujours ce qui coûte le moins; mais ensuite des articles pleins d'âcreté et d'amertume, des erreurs et des méprises plus ou moins choquantes, un peu d'exagération, des leçons assez hautaines adressées au clergé, quelques traces de précipitation, déparèrent ce qu'il pouvoit y avoir de bon et de judicieux dans d'autres articles. Les réabonnemens n'arrivèrent point; c'est là la partie difficile dans une pareille entreprise. Beaucoup de gens ne demandent pas mieux que d'essayer d'un nouveau journal; no Prospectus assez ronflant, un peu de parlage et de charlatanisme, l'art de jeter de la poudre aux yeux, il n'en faut pas davantage quelquesois pour obtenir un certain nombre de souscriptions. Mais soutenir un journal, y mettre de l'intérêt et de la variété, de l'exactitude dans les faits, de la sagesse dans les doctrines, de la modération dans la critique: c'est là où bien des écrivains échouent, c'est là la cause des naufrages de tant de feuilles qui avoient eu d'abord un début assez brillant. Le Médiateur disparut donc à son tour, en laissant, dit-on, quelque embarras dans ses finances et sans avoir pu parvenir, malgré son titre, à mettre d'accord un propriétaire et des rédacteurs qui se plaignoient les uns des autres, et à retenir des abonnés qui vouloient à noute force s'en aller.

Le sort de ces journaux n'a point empêché de fonmer deux nouvelles entreprises; l'une est le Spectateur, raligioux, qui est maintenant en procès devant les tribunaux, et dont

Tome LII. L'Ami de la Religion et du Roi. . ' Cc

par este reison nous nous abstiendrons de parler. L'autre sous le titre d'Eclair, journal hebdomadaire, consacre à la religion, à la philosophie, à la littérature et aus masure; le premier numéro est du 3 juillet dernier, et offre un avis assez plaisant: on y prévient donc qu'on peut se procurer tous les numéros de l'Eclair publiés depuis son commencement. Qu'on eût donné un tet avis quelque temps après la naissance du journal, cela eût paru fort naturel; mais au moment même de sa formation, et quand il n'en a encore paru qu'un numéro, avertir dans ce même numéro qu'on peut se procurer tous ceux qui ont été publiés précédemment, c'est une recommandation assez voisine du ridicule.

Nous n'aurions pas remarqué cette espèce de fanfaronnade, et nous aurions laissé passer cet Eclair, comme nous avons laissé passer en paix le Médiateur, si, dès le 1 numéro, nous ne nous étions vu attaqué par ce nouveau journal. On annonce, à la fin du numéro, qu'on relevera nos erreurs; c'est au sujet du Traité métaphysique des dogmes, dont nous avons rendu compte nº 1311. L'Ami de la religion, dit l'Eclair, en a blame plusieres passages sans les comprendre, et a cru pouvoir réfuter des raisonnemens rigoureux par des phrases qu'il s'est efforce de rendre plaisantes. Nous n'avons point réfuté des laisonnemens rigoureux, par une raison toute simple, c'est qu'il n'y en a pas dans le Praité; mais nous avons relevé des hypothèses ridicules et des assertions formellement contraires à des décisions de conciles généraux : voilà nos erreurs. Il falloit que le rédacteur de Faclair fût bien pressé d'entrer en lice avec nous, pour nous jeter ainsi le gant dès son premier numéro; mais cet empressement et cette ardeur martiale s'expliquent, s'il est vral, comme on l'assure, que le rédacteur principal de PEclair soit l'auteur même du Traité métaphysique des dogmes. On conçoit alors le tendre intérêt que le journaliste avoit à soutenir l'ouvrage, et on est moins étonné d'une attaque si rude, où l'on entrevoit l'amour propre d'auteur.

Ce n'est même pas la seule marque de bienveillance que nous ait donné le nouveau journal, et au lieu de s'annonter pour vouloir vivre en paix avec ses confrères et de conserver avec eux les égards et la bonne harmonie, comme entre gens qui courent la même carrière, il fait le procès à tous les journaux religieux. Déjà, dans son Rrospectus, il avoit dit que de tous les écrits périodiques qui se publient en France, il n'en est pas un seul qui satisfasse pleinement les vœux de la religion et les besoins de notre siècle; il revient sur ce sujet dans son 4° numéro, et par un artifice un peu usé, il se fait écrire par un anonyme une lettre de félicitation sur son plan et ses travaux; mais en même temps qu'il se donne des lougnges à lui-même, il attaque les autres feuilles qui traitent des matières de religion. Il n'an est aucune, dit-il, qui s'acquitte exactement de ses obligations; on n'y trouve que des choses étrangères aux besoins de notre siècle, des nouvelles sans intérét, des dissertations intempestives, et jusqu'à des querelles scandaleuses. Il n'y a pas plus d'adresse que de bonne foi dans cette accusation générale,

dont le motif et le but n'échapperont à personne:

Les rédacteurs de l'Eclair paroissent d'ailleurs avoir de hautes prétentions, ils veulent réformer l'enseignement théologique. Il s'agit d'examiner, disent-ils, si la théologie n'est pas maintenant trop en arrière des sciences philosophiques.... Que d'erreurs ne reste-t-il pas à effacer des pages de nos plus modernes ouvrages de théologie scolastique? Que d'hypothè-🚜 irreflèchies, que d'argumens bizarres dans quelques-unes des dissertations systématiques qui y sont conteques! Les rédacteurs se proposent donc d'examiner la théologie scolastique en usage aujourd'hui, et d'en signaler les principaux defauts. Les professeurs de théologie dans les séminaires et les académies attendent sûrement avec anxiété le jugement que vont porter MM. de l'Eclair, et les évêques s'empresseront de déférer aux arrêts de ces réformateurs, et d'effacer les erreurs qui se trouvent en grand nombre dans les livres de théologie modernes. Quelle obligation aura le clergé à ces trois ou quatre jeunes gens qui se chargent ainsi de diriger l'enseignement, d'éclairer l'épiscopat, de guider les supérieurs des séminaires, d'épurer les livres de théologie! Fautil rire ou gémir d'une si incroyable présomption?

Mais ce n'est pas tout; non contens de réformer l'enscignement théologique, ces jeunes oracles prétendent réformer aussi la chaire chrétienne. Ils sont fort mécontens des prédicateurs de nos jours. Il n'est pas rare, disent-ils, de trouver des orateurs sacrès se renfermant dans un cercle de réflesions pieuses qui, sous le règne de Louis XIV, eussent

pu produire des fruits abondans, mais qui aujourd'hui ont à peu près perdu toute leur fécondité. En vérité, ces MM. ont découvert là un abus révoltant; quoi! il est des prédicateurs qui prêchent encore comme du temps de Louis XIV, et qui se renferment dans un cercle de réflexions pieuses! Sur quoi faut-il prêcher sinon sur des sujets de piété? Est-ce un journal religieux qui ose dire que des réflexions pieuses eussent pu produire des fruits abondans sous le règne de Louis XIV. mais qu'aujourd'hui elles ont à peu près perdu toute leur fécondité? Est-ce que la religion est changée? est-ce qu'elle n'a plus le même pouvoir sur les cœurs? Il est encore un abus que l'auteur déplore en des termes pleins d'énergie. Il est, dit-il, des prédicateurs qui, portant encore plus loin l'oubli de la grandeur de leur ministère, ne rougissent pas de saluer ceux qui les écoutent.... C'est ce qui nous confond, c'est ce que nous hésiterions à croire, si ce spectacle affligeant n'avoit pas déjà frappé nos regards. Il faut être de bon compte, cette affliction pour un tel sujet est un peu comique, et tout ce pathos sent l'exagération. L'auteur de l'article conclut qu'il faut que le sacerdoce réunisse en général la profondeur du raisonnement à l'énergie et à la noblesse de l'expression, et qu'il manie avec dextérité toutes les armes de l'éloquence. Nous croyons qu'il vaut mieux ne demander que ce qui est possible; tous les prêtres ne peuvent pas être éloquens, il n'est pas nécessaire qu'ils le soient. La profondeur du raisonnement, l'énergie et la noblesse de l'expression sont de belles choses assurément; mais sont-ce là les qualités qui doivent briller nécessairement dans le prône d'un curé, lequel parle à des paysans? Seront-ils en état de suivre ces raisonnemens profonds? entendront-ils ces expressions nobles et énergiques que l'on conseille à tous les prêtres? Il seroit bon, quand on aspire à diriger le clergé, de lui donner des conseils applicables aux diverses circonstances où les prêtres peuvent se trouver placés.

Dans un autre numéro du même journal, on donne une verte semonce à un ecclésiastique distingué de la capitale, docteur de Sorbonne, aucien grand-vicaire, chef d'un grand établissement, et on lui apprend à diriger mieux un collège qui cependant prospéroit beaucoup sous sa conduite. Ainsi, MM. de l'Eclair étendent partout leur inspection et leur surveillance; combien on leur doit de remercimens pour

un zèle si vif et si bien dirigé par la prudence, et quelle discrétion à de jeunes écoliers sortis fraîchement du collège d'adresser ces graves objurgations à ceux qui seroient leurs maîtres à tant de titres!

## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Paris. Une des places d'archidiacre et de grand-vicaire de Paris étant vacante par la promotion de M. Borderies à l'épiscopat, M. l'archevêque y a nommé M. l'abbé Boudot, chanoine théologal et grand-vicaire du diocèse. M. l'abbé Boudot est un ancien directeur du séminaire du St-Esprit. qui a exercé le ministère à Paris dans les temps les plus difficiles. Caché alors, il a soutenu la foi des fidèles par son zèle et sa prudence. Son expérience et ses lumières seront encore plus utiles au diocèse dans un poste plus élevé. M. l'archevêque a installé, il y a quelques jours, M. l'abbé Boudot comme archidiacre de Ste-Geneviève, et a nommé à son canonicat M. l'abbé Caillon, curé de St-Denis, près Paris. M. l'abbé Caillon est un ecclésiastique du diocèse de Reims que M. le cardinal de Périgord avoit, il y a plusieurs années, appelé dans le diocèse de Paris; il s'étoit fait estimer à St-Denis par ses excellentes qualités, mais l'état de sa santé lui rendoit pénible l'exercice du ministère, et M. l'archevêque a saisi l'occasion de lui offrir une retraite honorable. M. Caillon a été installé chanoine dimanche dernier.

— Il y a, cette semaine, une retraite à Sainte-Geneviève pour les différentes associations formées par les missionnaires; M. l'abbé Rauzan en a fait l'ouverture dimanche soir par un discours auquel assistoient grand nombre de fidèles. Tous les jours, il y a trois instructions, le matin à 6 heures, à une heure, et le soir à 6 heures; celle d'une heure se fait dans la chapelle basse. Dimanche prochain, M. l'abbé Desjardins, archidiacre de Ste-Geneviève, officiera; il y aura une réunion générale, et communion pour la clôture de la retraite.

- M. Borderies, évêque de Versailles, a pris possession de son siège le mardi 7 août. De grands préparatifs avoient été faits pour cette cérémonie, qui a été fort imposante, mais dont nous ne pouvons donner les détaits que dans le numéro prochain. Le prélat a publié en même temps une Lettre pastorale, qui ne démentira pas l'idée que les habitans de Versailles ont du concevoir de son talent et de son élocution brillante et ornée. Nous citerons quelque chose de cette pastorale, qui renferme un très-bel éloge de M. l'archevêque de Paris et de feu M. Charrier de la Roche. En attendant la notice que nous avons promise sur ce dernier, nous saisissons cette occasion de faire connoître un fait qui honore sa mémoire : on a trouvé chez lui, après sa mort, une somme de 76,000 fr., qu'il avoit mise en réserve pour son seminaire, avec une note qui indiquoit cet emploi.

La Gazette de Lyon annonce la mort et fait l'éloge de M. Claude Genevey, curé de Villefranche, au diocèse de Lyon. Ce respectable ecclésiastique, dit elle, avoit été, avant la révolution, curé d'Ecully; il sortit de France à l'approche de la terreur, mais il rentra des qu'il y eut quelque espérance de faire le bien. Devenu curé de Villefranche après le concordat, son caractère conciliant, sa piété et ses lumières lui méritérent l'estime générale. La plupart des établissemens de charité de Villelfanche, et spécialement ceux des Frères des écoles chrétiennes et des Dames de la Miséricorde lui doivent leur existence et leur prospérité. M. Genevey est mort le 18 juillet, à l'âge de 83 ans, et à la suite d'une maladie de poitrine. Il avoit le titre de grandvicaire du diocese et de chanoine d'honneur de la métropolé. Ses obseques ont fait assez voir queliétoit le respect et l'attachement de toutes les classes pour ce digne pasteur.

— Un brave et religieux militaire a termine dernièrement, de la manière la plus édifiante, une vie marquée par de grands exemples de veriu : c'est M. Audigé-Descotières, garde-du-corps du Roi. Richard - Paul - Léopold Audigé-Descotières étoit ne à Builington, aux Etats-Unis, le 30 août 1797. Il étoit d'une famille de colons de Saint-Domingue, que les désastres de cette île avoient forcés de se retirer sur le continent américain. Son père avoit pris du service dans l'armée anglaise, essaya ensuite de faire le commerce, et mourut assez jeune encore. Sa mère, qui veilla spécialement sur son éducation, en fut récompensée par la plus tendre affection. On destinoit le jeune Audigé au commerce;

mais une répugnance qu'il ne pouvoit vaincre l'éloignoit de cette carrière. Ses goûts le portoient vers l'état militaire, et, étant venu en France en 1816, il entra, en 1818, dans la compagnie des gardes-du-corps de Monsieur, où il se fit remarquer par son exactitude et par les plus honorables sentimens. Cependant la Providence vouloit le tirer de la voie large où tant de chrétiens s'égarent. On sait que les missionnaires de France donnèrent à Versailles, en 1821, une mission pour les militaires : Audigé assista d'abord assez froidement aux exercices, cédant moins à sa propre impulsion qu'aux in-Marices d'une mère et d'une sœur à laquelle il ne savoit rien refuser. Bientôt le moment de la grâce arriva, et Audigé des vint le plus assidu comme le plus zélé de ceux qui fréquentoient la mission. Depuis ce temps, sa piété et son courage ne se démentirent point. Se mettant au-dessus du respect humain, il falsoit publiquement ses pratiques de religion. et quand il étoit de service au château, il ne craignoit pas de faire à genoux, devant tous ses camarades, ses prières du matin et du soir. En vain l'exhertoit-on quelquefois à éviter ce qui pouvoit donner lieu à des railleries; son courage répuguoit à ces précautions timides. Quand on connoît les habitudes de l'état militaire, on sent tout ce qu'il falloit de résolution et de fermété d'ame pour braver ainsi une opipion d'autant plus puissante, qu'elle trouve plus d'échos dans le monde qui nous entoure, et qu'elle nous attaque avec l'arme du mépris. Rien ne put ébranler le jeune et intrépide Audigé; il se confessoit toutes les semaines, et communiort plusieurs fois la semaine. Sa seule vue au pied des autels étoit une sorte de prédication qui faisoit impression sur les plus froids. Quand son service l'appeloit de bonne beure au château, il faisoit ses dispositions pour aller auparavant entendre la messe dans quelque église. Il entra dans de piouses associations, particulièrement dans la société des bonnes œuvres; et pendant deux ans, il visita assidument les malades à l'hôpital de la Charité. Sa douceur persussive, sa droiture, sa candeur, ne pouvoient manquer d'obtenir de l'influence sur ses camarades, et il en est plusieurs qu'il ramena à la pratique des devoirs du chrétien. Sa santé s'altéra dès l'année dernière; ce qui le força de renoncer au jeune et à l'abstinence d'obligation, et aux privations valontaires et de surcroît qu'il s'imposoit à lui-même. Les médecins paroissent n'avoir pas connu son état, et contribuérent à lui cacher qu'il étoit attaqué d'une maladie de poitrine. Les progrès du mal le forcèrent, vers le commencement de cette année, d'interrompre son service; il se retira dans le sein de sa famille, à Versailles. Là son corps s'affoiblit sensiblement; mais cette ame forte sembloit prendre dans les souffrances une vigueur nouvelle. Il les supportoit avec une admirable résignation; et lorsque son directeur l'eut préparé au terrible passage, il n'eut pas de peine à faire le sacrifice de sa vie, sacrifice d'autant plus pénible peutêtre, que sa samille espéroit recouvrer quelques débris de sa fortune dans l'indemnité promise aux colons de Saint-Domingue. Mais cette famille étoit destinée aux plus dures épreuves : la sœur d'Audigé, qui avoit été pour lui un ange tutelaire, mourut trois jours avant lui, sans qu'il pût la consoler à ses derniers momens. Pour lui, il rendit le dernier soupir le 28 mars dernier, après avoir reçu avec piété les sacremens de l'Eglise, et en prononçant avec amour les noms de Jésus et de Marie. Que de coups pour une mère, et quelle profonde solitude pour celle qui étoit si heureuse avec de tels enfans! Mais du moins elle les a vus s'endormir dans les bras de la religion et fortifiés par ses célestes espérances. Elle se rappelle, entr'autres, le courage héroïque de ce fils si supérieur aux foiblesses de la nature, et sa foi le lui montre jouffssant des récompenses promises à celui qui aura bien combattu. Il est utile de présenter de tels exemples à notre siècle, et de lui faire voir combien la religion retrempe les ames : elle donne de la force et de la maturité à l'âge le plus dissipé, elle soutient dans les positions les plus délicates, elle excite à la pratique des plus hautes vertus. Aussi nous savons que M. Audigé avoit conquis l'estime de ceux mêmes qui étoient les plus éloignés des sentimens de la piété; les moins religieux étoient frappés d'une vertu si franche, si désintéressée et si constante, d'autant plus qu'Audigé avoit l'instruction, l'esprit et le tact nécessaires pour répondre aux objections qu'on n'entend que trop aujourd'hui dans le monde.

<sup>&</sup>quot;— C'est une louable coutume de publier par la voie de l'impression les actes des synodes diocésains, afin que tous les ecclésiastiques puissent les connoître, les consulter, se pénétrer de l'esprit qui les a dictés et y conformer leur con-

duite. C'est dans cette vue que M. le cardinal Morozzo, évêque de Novare, a publié les actes de son synode de l'année dernière; nous avons parlé brièvement (nº 1254) de la tenue de ce synode, qui a eu lieu les 11, 12 et 13 juillet 1826, mais nous n'avons pu en faire connoître les réglemens qui n'avoient pas encore vu le jour. Nous venons de recevoir le volume qui a pour titre : Synodus diæcesana Novariensis....., imprimé à Novare, in-4°. Ce volume contient d'abord la lettre d'indiction adressée par M. le cardinal Morozzo à son clergé, en date du 20 mars 1826. Son Em. y convoquoit tous les chanoines, tous ceux qui ont charge d'ames ou qui possèdent des bénéfices. Le 29 avril, on tint une congrégation préparatoire pour nommer les officiers du synode, les promoteurs, secrétaires, confesseurs, juges des exeuses, etc. Le 11 juillet, M. le cardinal prononça le discours d'ouverture; Son Em. se félicita d'une si nombreuse réunion de plus de 600 prêtres, elle rappela le synode tenu par son oncle, M. Balbis-Bertone, évêque de Novare, qui gouverna long-temps ce diocèse; synode auquel S. Em. assista elle-même dans sa jeunesse, et dont elle se propose de renouveler et de confirmer les décrets. Le nouveau synode est en quatre parties : la première est sur la foi, la prédication et le culte; la deuxième sur les sacremens, la messe et les indulgences; la troisième sur la vie des ecclésiastiques, sur les séminaires, les chapitres, les vicaires forains, les religieux, les religieuses, etc.; la quatrième sur les églises et leurs biens, sur les sépultures, les legs, etc. On remarquera les avis du vénérable évêque sur les sociétés secrètes, sur les mauvais livres, sur quelques abus et superstitions, sur la société biblique. Il parle de l'éducation des jeunes clercs, des conférences ecclésiastiques, du catéchisme, et de tout ce qui a trait à l'exercice du ministère. Le diocèse a plusieurs séminaires; outre celui de Novare, on vient tout récemment d'en établir un à Arone. Le deuxième jour du synode, le discours fut prononcé par M. l'abbé Zucchi, archidiacre de la cathédrale. Le dernier jour, M. le cardinal Morozzo fit ses adieux à son clergé par une allocution pleine de bonté. On nomma des juges et des examinateurs synodaux, et des commissaires pour différens objets de discipline spirituelle ou d'administration temporelle. Aux actes du synode so trouvent joints par forme d'appendice différentes pièces, des 🦠

bulles des papes, des réglemens et ordonnances des évêques de Novare, des décrets royaux. Parmi les buller, la plus remarquable est celle de Léon XII, du 13 mars 1825, contre les sociétés secrètes. Cette bulle, qui commence par ces mots: Quò graviora, rappelle et comprend en entier les bullés de Clément XII, de Benoît XIV et de Pie VII; nons en avons donné la traduction nº 1234 et 1236. Nous nous bornerons à cette rapide indication des matières renfermées dans ce volume, mais nous ne terminerons point cet article saus rendre hommage au zèle et à la sagesse des réglemens de l'illustre cardinal. Ses avis et ses instructions à son clergé, les détails où il entre sur la vie cléricale, sur l'administration des sacremens, sur les devoirs des pasteurs, sur les difficultés du ministère, les règles qu'il établit, les autorités qu'il cite, tout cela suppose autant de lumières que de sollisitude. M. le cardinal Morozzo paroît tont eccupé du soin de faire fleurir la discipline dans son nombreux clergé; S. Em. vient de terminer la visite générale de son diocèse, elle est secondée par des coopérateurs instruits et laborieux, et nous pourrions nommer ici les promoteurs et secrétaires du synode, qui ont et le plus de part à la rédaction des actes. Le volume qu'on a bien voulu nous envoyer, et qui nous a fourni ces renseignemens, est un in-4º de 494 pages, tout en latin, et avec une bonne table des matières.

++ M. Germain, conseiller de l'ambassade des Pays-Bas à Rome, qui avoit apporté à Bruxelles la nouvelle convention avec le saint Siège, est reparti le 30 juillet pour l'Itahe avec un courrier du cabinet. On présume que ce n'est qu'après son arrivée à Rome que se fera l'échange des ratifications respectives. La convention ne sera sans doute rendue publique que lorsque cette formalité aura été remplie. Quelques journaux ont prétendu percer le voile qui couvre le secret des négociations; mais leurs conjectures paroissent peu vraisemblables. Ainsi, le Belge a dit que, par un des articles du concordat, le collège philosophique seroit conservé avec cette modification, que les professeurs seroient présentés par l'archevêque de Malines ou par les évêques réunis; mais cette incertitude même fait voir que la journaliste n'étoit pas bien sûr de sa nouvelle. Le même prétend que par un autre article, l'élection des évêques jansémistes de Hollande est retonnue ; sur quei le Courrier de la Messe remarque, quinne, telle allégation annonce une ignorance absoluc de l'état des choses dans les Pays-Bas. Qui ne suit que, depuis plus de cent aus, les évêques d'Utrecht ont été constamment frappés d'anathèmes par le saint Siège? D'autres journaux out cité sur cette convention des bruits plus ridicules eucore, et que nous nous abstiendrons de répéter. -.... Il y a déjà long-temps que l'on a remarqué, parmi les protestans, une pente aux opinions les plus larges en fait de proyance. En Angleterre surtout, on a vu, dans le siècle dernier, les épiscopaux comme les presbytériens fendre les mains nux déletes, attaquer le système des souscriptions aux vonfessions de soi, et refuser de reconnoître dans l'Eglise aucune autovité. Hoadly, Clarke, Whiston, Whithy, Jackson, se déclarèrent pour cette doctrine. En Irlande, le ministre Abernethy leva l'étendard de la révolte contre le synode preshytérien. Gale, Grove, Hallet, s'élevèrent contre la tyrannie des souscriptions. Une pétition fut présentée à cet effet au parlement en 1772; mais elle fut écartée par la majorité. Plusieurs anglicans et dissidens se montrent favorables à l'arianisme. Un fait récent, qui vient de se passer en Irlande, laisse assez voir quel est l'esprit général du clergé protestant. Lors de l'enquête sur l'état de l'éducation en Irlande, les commissaires eurent occasion d'interroger Guillaume Porter, clerc du synode des presbytériens de l'Ulster; on lui demanda s'il étoit arien ou orthodoxe : il répondit qu'il étoit ce qu'on appelle arien, et il ajouta qu'il y avoit, à son avis, beaucoup d'ariens parmi les ministres presbytériens, mais qu'ils n'avouoient pas leurs opinions. Henri Cooke, moderateur du synode d'Ulster, répondit à une question à peu près semblable, que, sur 200 ministres, il y en avoit 35 ariens. Les aveux de M. Porter ont produit une vive sensation, il a été question de le destituer; on s'est courtenté de déclarer qu'ou voyoit avec regret qu'il ent embrassé l'arianisme. Cette décision a été rendue par le synode à une majorité de 31 voix. M. Cooke a ensuite demande qu'on redigest une déclaration orthodoxe,: grande discussion qui 🛦 duré trois jours, et qui a été terminée par une déclaration où l'on reconnoît le dogme de la trinité conformément au catéchisme de Westminster. On vouloit d'abord faire signer cette déclaration à tous les membres, mais on s'est contenté de faire l'appel; 135 membres ont répondu qu'ils croyolent

à cette doctrine, a ont dit qu'ils n'y croyoient pas, et 4 se sont retirés avant l'appel. Sur quoi, le Morning-Chronicle remarque que, tandis qu'on sait que sur soo ministres il y en a 35 ariens, cependant, quand on les met à l'épreuve, tous les ministres, à l'exception de deux, renoncent à l'arianisme. N'est-il pas clair qu'ils redoutent de se voir exposés au même danger qu'a couru. M. Porter? et quand on connoît la situation des choses et la disposition des esprits dans le clergé anglican, ne peut-on pas dire que ce qui a eu lieu dans le synode d'Ulster auroit lieu de même dans toute autre partie des trois royaumes? Voilà le cas qu'on y fait des déclarations, et l'importance qu'on y met aux confessions de foi sur ce qu'il y a de plus important dans les doctrines. Où est la conscience, la franchise et la candeur, je ne dirai pas du chrétien, mais de l'honnête homme?

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. Le Roi ayant été informé des dégâts considérables causés par un orage dans les communes de Jean-de-Folleville, Badicatei, Saint-Nicolas de la Taille et le Valasse, arrondissement du Hâvre, vient de charger M. le ministre d'Etat intendant de sa maison de mettre à la disposition du préfet de la Seine-Inférieure une somme de acco fr. pour être distribuée aux victimes de cet ouragan. M. le Dauphim avoit déjà accordé un secours de 1000 fs. à ces malbeureux.

— Le Roi vient d'envoyer à M. le comte de Béthune, gentilhomme honoraire de sa chambre et maire de Villers-sous-Coudun, près Compiègne, 500 fr. pour être distribués aux victimes de l'incendie de 13 juin.

— Mmº la Dauphine, qui, dans son dernier voyage à Compiègne, avoit appris de M. le curé de Pierre-Fond que son église avoit besoin de réparations, s'est empressée, à son retour à Paris, d'adresser au sous-préfet de Compiègne 300 fr. pour subvenir à ces réparations.

— Jeudi dernier, S. A. R. Mmo le Dauphine, protectrice des maisons d'éducation de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, est allée visiter celle dite des Loges, forêt de Saint-Germain. S. A. R. a été fort satisfaite de la bonne tenue de la maison, et a bien voulu converser avec les enfans. Cet établissement est desservi, depuis 1810, par les damés de la congrégation de la Mère des Dien.

L'exposition des produits de l'industrie a été visitée, vendredi dérnier, par LL. AA. RR. Mme la Dauphine et Mananz, duchesse de Beiri. Les princesses ont examiné avec attention les objets qui la composent, et ont adressé à différens fabricans des questions obligeantes

ou des éloges flatteurs.

- On assure que M. le ministre de l'intérieur va voyager dans le département du Nord. On croit que sa tournée coïncidera avec le

voyage du Roi, et que peut-être il accompagnera S. M.

M. le préfet du Nord et M. le maire de Saint-Quentin ont publié des proclamations à l'occasion du prochain voyage de S. M. A. Lille, la garde nationale sera admise à faire le service auprès du Roi, et des jeunes gens qui ne font pas partie de la garde nationale s'empressent de s'y faire incorporer. Le conscil municipal de Douai a voté 30,000 fr. pour le passage de S. M.

— Le Code forestier, qui a été sanctionné par S. M. le 21 mai, a été promulgué le 31 juillet dernier. Le Roi a rendu, le 1er de ce mois, une ordonnance qui règle l'exécution de ce code, et détermine le personnel de l'administration et la circonscription des conservations

forestières. Cette ordonnance se divise en 12 titres et comprend 197 articles

- On s'occupe avec beaucoup d'activité d'élever à Marseille, en l'honneur de M. le Dauphin, sur l'emplacement de l'ancienne porte d'Aix, un magnifique arc de triomphe, dont les grandes proportions et les riches ornemens doivent répondre à la beauté du site et à l'appect imposant de la principale porte de cette belle cité. L'autorité supérieure a décidé que les travaux de sculpture seroient mis en adjudication; et comme la ville de Marseille ne renferme pas, pour ce genre d'ouvrage, un assez grand nombre de concurrens, le maire de cette ville a prié M. le préfet de la Seine de vouloir bien mettre ces travaux en adjudication à Paris. Le ministre vient d'autoriser cetté mesure, et l'adjudication aura lien prochainement. Les travaux devront être terminés dans un an.
- La cour royale de Rouen a rendu, le 31 juillet, son arrêt dans l'affaire de M. Mercadier, président du tribunal civil de Vervins, prévenu de dénonciations calomnieuses envers des fonctionnaires de l'ordre judiciaire. La cour a déchargé M. Mercadier des poursuites dirigées contre lui, et a écarté la plainte avec dépens. Les plaignans, MM. Bouret et Cadot, et même M. le procureur-général se sont pourvus de nouveau en cassation contre cet arrêt.

— L'éditeur de l'Ami de la Charte, de Nantes, vient d'interjeter appel d'un jugement du tribunal correctionnel de cette ville, qui l'a condamné à 3 mois de prison et 300 fr. d'amende pour le fait que

nous avons annoncé dernièrement.

- Un colporteur de livres, non muni de brevet, a été arrêté der nièrement par la gendarmerie, et traduit devant le tribunal de Dax (Landes), qui vient de le condamner à 500 fr. d'amende et de prononcer la confiscation des livres saisis.
- Un sieur Duboc, prévenu d'escroqueric et d'usure habituelle, a été condamné le 4 de ce mois, par le tribunal correctionnel de Rouen, à 2 ans de prison, 110,000 fr. d'amende, 1500 fr. de domnages-intérêts envers le nommé Lamalle, et 10,000 fr. enven a veuve Letellier. Le tribunal a ordonné, en outre, que ce jugement seroit affiché dans la ville de Neuchâtel et dans la commune de Buchy au nombre de 300 exemplaires.

- Le lieutenant-général comte de la Granville, un des plus ansiens et des plus fiétes servicers du Rei, est mort à Liffé fe 19 juil-let dernier, dans su 87º année. Il étoit entré qu service à l'âge do 15 ans, et avoit fuit ses premières sumes dans la guerre de sept ans. Il fit preuve d'un dévoument admirable pour les princes pendant la révolution. Depuis plusieurs années, il ne s'occupoit plus que du salut de son ame, et édificit tout le monde par sa piété. Il à reçu les derniers sacremens avec la plus grande ferveur.

- On a continué des fouilles, dans les mois de moi et de join derniers, entre Virten et Saint-Mard, territoire étranger contigu à l'arrondissement de Montmédi. Des vestiges d'antiquités que la charrue mettoit parfois à découvert, ont déterminé plusieurs propriétaires à faire des excavations sous le terrain. On y a trouvé des débris de batimens et des caves bien conservées, qui renfermoient des armes et des ustensiles anciens, et ailleurs des bas-reliefs sculptés, des tombeaux, des urnes, des médailles, des bagues en pierres gravées.

- Plusieurs évènemens funcites viennent encore d'arriver à des diligences. Celle de Lyon à Nimes a versé à Saint-Fonds, et quelques voyageurs ont été grièvement bleués, entr'autres, M. de Chabrol et Mass Méhul. La diligence de Tarare à Lyon a été renversée, pendant la nuit, dans un précipice, par le défaut de soin du postition : deux personnes ont été tuces et les autres blessées.

- Dans la matinée du 24 juillet, pendant que les babitans travail loient aux moissons, un incendie a réduit en cendres le village de Gourdon, arrondimement d'Issoire. En fort peu de temps, tout a été

- Le 29 juillet, le thermomètre de Résumur s'est élevé à Nantes jusqu'au 32º degré et demi de chaleur. Il est monté ençore plus haut

à la Rochelle.

- S. Exc. le ministre de la marine a prévenu, le 27 juillet, M. le commissaire de la marine à Bordeaux qu'il venoit d'être informé que trois corsaires sous pavillon algérien devoient avoir passé le détroit ces jours derniers pour se rendre dans l'Océan, et l'a chargé en conséquence d'en avertir les bâtimens du Roi, afin qu'ils poursuivent ces corsaires. S. Exc. ajoute que l'on croit que trois autres petits bâtimens algériens, qui sont parvenus également à sortir du port en trompant la vigilance des croiseurs, se dirigent vers le Levant.

- Le gouvernement suisse a établi des consulats à Mexico et à

Rio Janeiro.

- Un traité de navigation et de commerce a été conclu entre le

royaume des Pays-Bas et les Etats-Unis du Mexique.

- Le 2 août, la reine des Pays-Bas s'étant heurtée contre un meuble dans ses appartemens, a eu le malheur de faire une chute, et s'est causée une côte du côté droit. La situation de la malade ne donne pour le moment aucun sujet d'elarme.

- On cite, parmi des premotions qui ont eu lieu dernièrement dans l'armés autrichienne, celle du prince Gustave de Suède au

grade de colonel surnuméraire d'un régiment d'infanterie.

L'hôtel du général Quesade, à Séville, a été incondié le 17 juillet, et le feu s'est communiqué aux mai ons voisines. L'incendie étoit

encore dans toute sa force le 18.

L'empereur de Russie a adressé, à la diète de la confédération germanique, un exemplaire du rapport présenté au grand-duc Constantin par la commission d'enquête instituée à Varsovie pour l'investigation des sociétés secrètes en Pologne, et a fait part à la diète de la résolution qu'il avoit prise de convoquer la haute cour nationale de Pologne pour juger les prévenus. L'assemblée a arrêté qu'il seroit adressé à l'empereur une réponse pour lui apprendre que la diète voyoit avec intérêt les mésures qu'il avoit jugé à propos de prendre.

D'après l'ordre de l'empereur de Russie, le sénat dirigeant de Saint-Pétersbourg a nommé les quatre sénateurs qui doivent se rendre à Varsovie pour prononcer sur le sort des Potonais accusés de haute trahison. Les sénateurs élus sont le prince de Trobeskoy, le général Stawitzky, les conseillers privés Soumarkow et Wassillchikow. L'empereur, en confirmant ce choix, a ordonné que ces quatre sénateurs ne se rendroient à Varsovie que lorsqu'ils en auroient reçu

l'ordre exprès.

— Quelques journaux ont annonce que lord Cochrane, avec la flotte grecque forte de 80 voiles, en est venu aux mains à la hauteur de Candie, avec l'escadre égyptienne, composée de 120 voiles, ayant à bord une grande quantité de troupes et de munitions de guerre, et qu'après une canonnade très-vive qui a duré 48 heures, il a réussi à la disperser et à couler bas quelques-uns de ses bâtimens.

- Un violent incendie a consumé 200 maisons à Canton, en Chine,

au moment où l'on célébroit la fête du Dieu du feu.

— Un traité de paix vient d'être conclu entre la compagnie des Indes et le roi de Siam. Les Anglais ent eu soin qu'it portat altiance contre les Birmans.

— Un journal de Baltimore annonce que, le 23 mai, les chambres brésiliennes ont tenu une séance secrète relativement aux demandes d'indemnité faites par le gouvernement français pour les navires français arrêtés par la marine brésilienne dans la dernière guerre contre

Buenos-Ayres.

Le congrès de Buenos-Ayres a distribué des récompenses aux troupes de terre et do mer de cette république qui se sont signalées contre les Brésiliens. Tous les individus qui ont pris part à la batsille d'Itazango, remportée par le général Alvear, ont reçu une plaque d'honneur. La même récompense a été accordée à tous les marins de la petite escadre qui a remporté une victoire complète sur les forces mavales brésiliennes le 9 février. L'amiral Brown a reçu une gratification considérable.

Le gouvernement du Menique a public, le 14 mai, une loi qui exclut les Espagnols de toutes les fonctions publiques. Le Constitutionnel nous apprend que la joie du peuple étoit si grande, que non-seulement les plus vives acclamations accompagnoient les hérauts qui publicient cette loi, mais que l'on vouloit même faire mais basse sur les propriétés des Espagnols et sur tous ceux de ces derniers que

résident dans la ville. ....

Méditations, prières et exercices pour tous les jours de l'année, par le prince de Hohenlohe; traduit de l'allemand, par Lowengard (1).

Nous avons annoncé, nº 1257, des Heures catholiques, par le prince de Hohenlohe. Le nouvel ouvrage paroit avoir des rapports avec le premier. M. Lowengard prévient que quelques-unes des méditations avoient déjà été traduites, mais il croit les avoir rendues avec plus de fidélité., « Le fond, dit-il, est du prince, mais la disposition est de l'éditeur, qui a jugé que les ames pieuses aimeroient à trouver pour chaque jour de l'année un sujet de méditations suivi de textes analogues de l'Ecriture sainte. » Le choix de ces textes appartient à l'éditeur. Chacune des méditations est assez courte; celles des six premiers mois de l'année est dans le premier volume, et celle des six derniers mois dans le deuxième.

Ces nouvelles Méditations ont été soumises à l'approbation de l'ordinaire, et examinées par M. l'abbé l'Ecuy, vicaire-général, qui n'y a rien trouvé à reprendre. L'ouvrage est donc revêtu de l'approbation de l'autorité ecclésiastique, et peut être lu avec confiance.

Nous aurions voulu seulement que l'éditeur eût été plus sévère dans le choix des expressions, il y en a plusieurs qui sentent l'étranger. Ainsi, à la première page, il répète ces mots: Je vous magnifie, qui ne sont pas français. Il y a quelques autres locutions peu correctes: Le culte de latrie, le seul qui vous soit dû. Je crois que ce n'est pas là précisément ce que l'auteur vouloit dire, et qu'il devoit mettre: Le culte de latrie, qui est dû à vous seul.

Congrégation des dames chrétiennes, ou Règles faciles et édifiantes pour les congrégations du diocèse d'Orléans (2).

Ce volume renferme quelques notions sur l'établissement de la congrégation, des avis sur les indulgences, l'indication des exercices, les prières qui s y font, entr'autres les litanies des saints protecteurs pour les différens mois, une série de sentences et maximes pour chaque jour du mois, et enfin un réglement de vie. Les sentences et maximes sont des extraits de divers auteurs anciens et modernes.

M. l'évêque d'Orléans a approuvé les règles de la congrégation, ainsi que le présent ouvrage, qu'il a jugé propre à nourrir la piété. L'auteur paroit n'avoir aspiré qu'à faire un livre utile. Pour les indulgences, il reuvoie aux recueils los plus autorisés, et entrautres au Traité de M. l'abbé Bouvier, dont il fait un juste éloge. C'est, en effet, ce qu'il y a de plus judicieux, de plus exact et de plus complet sur la matière, comme nous l'avons dit dans le compte que mous en avons rendu l'année dernière, n° 1211.

<sup>(1) 2</sup> vol. in-18, prix, 7 fr. et 8 fr. franc de port. A Paris, cher-Audin, quai des Augustins, et au bureau de ce journal.

<sup>(2)</sup> In-18. A Orléans, chez Darnault-Maurant.

Correspondance de Fénelon, archevêque de Cambrai, publice pour la première fois sur les manuscrits originaux et la plupart inédits (1).

Gette Correspondance, dont nous avons amoncé le 1 volume, se continue avec activité; il en a déjà paru trois volumes que nous examinerons successivement. Aujourd'hui, nous nous arrêterons principalement sur le premier que nous n'avons encore considéré

que d'une manière fort briève.

Ces lettres, nous osons le dire, sont un recueil précieux; elles montrent l'esprit du temps, elles nous apprennent beaucoup de faits relatifs à l'histoire ecclésiastique, elles sont encore intéressantes en ce qu'elles nous révèlent du caractère de Fénelon et de ses amis. Quelle heureuse facilité de style! quelle grâce! quel naturel! quelle vivacité de sentimens! quelle sagesse de réflexions! quelle tendre sollicitude pour tous ses amis! Avec quelle aimable délicatesse il feur donne des conseils, et avec quel abandon il se montre prêt à en recevoir! « Nous ne sommes en sûreté, écrivoit-il à la duchesse de Mortemart, qu'autant que nous ne croyons pas y être, et que nous donnons aux plus petits même la liberté de nous reprendre. Pour moi, je veux être repris par tous ceux qui voudront me dire ce qu'ils ont remarqué en moi, et je ne veux m'élever au-dessus d'aucun des plus petits frères. » Avec quelle sévêrité il se juge dans cette autre lettre à la même duchesse : « Pour moi, je passe

<sup>(1)</sup> Cette Correspondance formera au moins 8 gros vol. in 8°, prix de chaque vol., 6 fr. Les trois premièrs volumes sont en vente.

On souscrit à Paris, chez Ferra, rue des Grands-Augustins, n° 23, et chez Adr. Le Clere et compagnie, au bureau de ce journal.

ma vie à me fâcher mal à propos, à parler indiscrètement, à m'impatienter sur les importunités qui me dérangent; je hais le monde, je le méprise, et il me flatte néanmoins un peu. Je sens la vieillesse qui avance insensiblement, et je m'accoutume à elle sans me détacher de la vie; je ne trouve en moi rien de réel, ni pour l'intérieur, ni pour l'extérieur. »

En 1710, les revers d'une guerre malheureuse et les calamités publiques pouvoient faire craindre qu'une partie de la Flandre française ne tombât au pouvoir des ennemis. Fénelon pouvoit avoir quelque inquiétude pour Cambrai; il venoit de voir Tournai occupé par les troupes étrangères, et il déploroit la résolution de l'évêque, M. de Beauvau, qui avoit quitté son troupeau et s'étoit retiré en France. Quant à lui, on l'entendra avec intérêt annoncer au duc de Chevreuse la marche qu'il se proposoit de suivre, si sa ville épiscopale étoit prise:

Quesnoy, à Landrecies et puis à Avesnes. J'irois de place en place jusque dans la dernière de la domination du roi. Je ne prêterois aucun serment; lorsque le roi n'auroit plus aucune place dans mon diocèse, alors je ne m'en irois jamais volontairement, et je me laisserois mettre en prison plutôt que de quitter mon troupeau. J'écrirois à la cour pour demander ce que le roi voudroit de moi dans une telle extrémité. Si le roi ne désiroit rien de moi, je demourerois en souffrance, sans prêter aucun serment, jusqu'à ce que Cambrai eût été cédé aux ennemis par un traité de paix. Si, au contraire, le roi désiroit que je quittasse, je quitterois 100,000 livres de rente, sans condition et sans rien demander. Mais je ne veux rien prévenir, et je n'ai garde de rien dire jusqu'à ce que le cas arrive. »

Rien n'est si touchant dans cette Correspondance que les conseils que Fénelon adresse à ses amis; il presse le vidame d'Amiens, fils du duc de Chevreuse, de se donner à Dieu; il le fortifie contre les dangers

du monde, il lui indique les moyens de triompher des penchans de la nature corrompue. Il prenoit un intérêt très-vif à ce jeune seigneur, qui devint peu après duc de Chaulnes. Il alloit tous les ans passer quelque temps à sa terre de Chaulnes, et les enfans du duc venoient chez l'archevêque à Cambrai et y passoient plusieurs mois. Le prélat s'occupoit d'eux et de leur éducation avec toute la tendresse d'un père et toute la sagesse du meilleur des guides. Ses lettres au duc de Bourgogne peignent toute la sollicitude: de cet excellent maître pour son ancien élève. Ne pouvant dui écrire directement, il lui adressoit ses avis par l'intermédiaire du duc de Chevreuse, et un grand, nombre de lettres de l'archevêque à ce seigneur renferment quelque chose pour le P. P.; c'est ainsi que le duo de Bourgogne est désigné dans la Correspondance! C'est surtout lorsque le prince fut devenu Dauphin, que Fénelon redoubloit de zele pour le rendre de plus en plus digne de la haute mission à laquelle la Providence sembloit l'appeler. Il écrivoit au duc de Chevreuse en 1711 :.

« Le P. P. doit prendre sur lui plus que jamais pour pan roître ouvert, prévenant, accessible et sociable. Il faut qu'il détrompe le public sur les scrupules qu'on lui impute, qu'il soit régulier en son particulier, et qu'il ne sasse point craindre à la cour une réforme sévère dont le monde n'est pas capable, et qu'il ne faudroit niême mener qu'intensiblement si elle étoit possible. Nous allons prier sans cesse pour lui; je demande pour lui un cœur large comme la mer. Th ne sauroit trop s'appliquer à plaire au roi, à lui éviter les moindres ombrages, à lui faire sentir une dépendance de confiance et de tendresse, à le soulager dans le travail et à lui parler avec une force douce et respectueuse qui croisse peu à peu. Il ne doit dire que ce qu'on peut porter. Il faut avoir préparé le cœur avant que de dire les vérités pénibles auxquelles on n'est pas accoutumé. Au reste, point de puérilités ni de minuties en dévotion. On apprend plus pour gouverner en étudiant les hommes qu'en étudiant les livres. » Cette Correspondance est encore très-curieuse par tout ce qu'elle nous apprend de l'histoire du temps. Fénelon étoit sans cesse occupé de l'état de la France, de la triste issue d'une guerre désastreuse, des sacrifices à faire pour obtenir la paix. Il faisoit part de ses idées à ce sujet au duc de Chevreuse, il lui envoyoit des mémoires qu'il le chargeoit de communiquer au duc de Bourgogne ou à d'autres personnages, il exprimoit ses alarmes, il proposoit des remèdes. Cette ame dévouée aux intérêts de son pays méditoit, dans sa retraite, tous les moyens de préparer un meilleur avenir.

Enfin, les affaires de la religion et de l'Eglise tiennent une grande place dans ces lettres. Le rang que Fénolon tenoit dans le clergé, sa piété, son zèle, sa pénêtration, ses talens, tout motivoit la part qu'il prenoit aux évènemens qui intéressoient l'Eglise. Il voyoit avec douleur les progrès du jansénisme, et il avoit apprécié les vues d'une secte artificieuse et turbulente. oil ce jansénistes, écrivoit-il au duc de Beanvilliers, pour mieux persuader que le jansénisme n'est qu'un fantôme, ne cessent de se confondre avec les thomistes, ils se moquent de ceux dont ils prennent le manteau pour se couvrir, et ces gens si implacables contre les équivoques en font continuellement pour tromper l'Eglise, et pour condamner en apparence des propositions qu'ils soutiennent en effet; ils en viennent sur la grâce suffisante qui ne suffit pas, sur la possibilité des commandemens de Dieu, à des subtilités et à des tours de passe-passe que nul casuiste ne toléreroit." Fénelon avoit donc les yeux toujours ouverts sur les mences du parti; de la différens mémoires qu'il adressoit au duc de Chevreuse, de là la dénouciation de la théologie de Habert à laquelle il eut part, de la ses lettres à l'évêque de St-Pons, de là tant d'écrits dont on peut voir la liste dans l'avertissement du tome X de la nouvelle édition des Obuvres de Fénelon. Dans sex

lettres, il s'occupe souvent des mêmes objets; il parle de la dispute entre les évêques de Luçon et de la Rochelle et le cardinal de Noailles, et du projet d'accommodement qui ent lieu, et où le duc de Bourgagne intervint comme médiateur. C'est au duc de Chevreuse qu'il s'ouvroit plus volontiers sur ces matières. On voit, par ses lettres, quelle étoit sa confiance dans les lumières du duc sur les questions les plus difficiles de la théologie; mais on voit en même temps, par quelques réponses du duc, avec quelle sagacité il discutoit ces questions. Nous indiquerons, entrautres, sa lettre du 21 août 1711, où il traite de la prémon tion des thomistes; sur quoi nous citerons la note du judicieux éditeur en cet endroit. « On est étonné aujourd'hui, dit-il, d'entendre un seigneur du rang et de la profession du duc de Chevrense s'exprimer avec tant de précision et de facilité sur les matières les plus abstraites de la théologie. Il paroît par cet exemple, et on sait par tous les mémoires du temps, que les affaires de la religion occupoient alors fortement tous les états et tous les esprits. Depuis, on "a vu toutes les classes en France se livrer avec fareur à tentes les controverses politiques, qui ne sont pas plus à la portée de tous les esprits que les controverses théologiques, et qui ont assurément produit des effets bien plus funestes, »

Nous terminerons ici cet examen du 1° volume de la Correspondance; nous parlerons une autre fois des volumes suivans qui n'offrent pas moins d'intérêt, et qui sont exécutés avec le même soin. Le travail de l'éditeur ajoute un nouveau prix à ces lettres; l'attention avec laquelle il a revu le texte, son exactitude pour les dates, ses recherches pour expliquer certains faits, et les notes sages et précises qu'il a mises en plusieurs endroits, seront appréciées par tous

les lecteurs judicieux et éclairés.

## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

ROME. Le 24 juillet, il y a eu une séance de la congrégation des Rits pour examiner l'héroïsme des vertus de la vénérable servante de Dieu, Sœur Marie-Françoise des sacrées Plaies de Notre-Seigneur. Cette religieuse étoit née à Naples le 25 mars 1715, et fit profession parmi les Tertiaires ou tiers-ordre de saint Pierre d'Alcantara. Ses hautes vertus et les dons extraordinaires qu'elle reçut du ciel la faisoient regarder comme une sainte, lorsqu'elle mourut le 6 octobre

179 r.

Paris. M. l'évêque de Versailles a fait le 7 août, à 10 heures. et demie du matin, son entrée dans sa ville épiscopale. Depuis 7 heures, toutes les troupes de la garnison étoient sur pied, échelonnées sur l'avenue de Paris. Une brigade de gendarmerie étoit allée à la rencontre du prélat jusqu'à la limite du département; au bas de Viroslay, il a été escorté par un piquet de grenadiers à cheval de la garde royale. Un officier supérieur des grenadiers et un des cuirassiers de la garde étoient à chacune des portières de la voiture. Une salve d'artillerie a annoncé le moment de l'entrée du prélatdans la ville. Tout le clergé de la ville l'attendoit vis-à-visla rue de Vergennes; là, M. Borderies est descendu, a recu l'eau bénite des mains de MM. les grands-vicaires du chapitre et s'est placé sous le dais. Le cortège s'est dirigé processionnellement vers la cathédrale; après les confréries de jeunes filles venoient les élèves des séminaires, le clergé des trois paroisses et le chapitre. Les régimens des grenadiers à cheval et des cuirassiers de la garde royale étoient rangés en bataille sur le passage de la procession. La garde nationale, la musique en tête, suivoit le dais, et le 8° régiment d'insanterie de la garde étoit aussi rangé en bataille au bas de la terrasse de l'Hôtel-de-Ville. Au passage du prélat devant cet hôtel, une deuxième salve d'artillerie l'a salué. Au bas du perron de la cathédrale, il a été reçu par M. le marquis. de Rochemore, commandant la subdivision militaire, par les deux adjoints en l'absence du maire, par le conseil de préfecture et le conseil municipal, par M. de Quincerot,

président de la cour d'assises, par les tribunaux, etc. En entrant dans la cathédrale, M. l'évêque a été complimenté par M. l'abbé Lagrolé, grand-vicaire, auquel il a répondu avec beaucoup de grâce. Ensuite a commencé la cérémonie de l'installation; on a récité les prières. Tout le clergé est venu rendre hommage au prélat et a baisé son anneau. M. Borderies est monté en chaire, et dans une allocution improvisée, il a témoigné combien il étoit touché de l'accueil dont il étoit l'objet, de l'empressement de toutes les classes, et des marques de joie et de respect qu'on avoit fait éclater; il sentoit son cœur se dilater à l'aspect de son troupeau, et désormais il alloit se consacrer tout entier aux soins de son ministère; heureux si la Providence lui permettoit d'accomplir tous les vœux et tous les projets qu'il avoit formés pour le bien de son diocèse. Msz a célébré la messe, et la cérémonie a été terminée par le Ie Deum. Il seront difficile de décrire toute la pompe de cette entrée. Non-seulement toute la population de Versailles s'y trouvoit réunie; un grand nombre de personnes de Paris étoient venues pour être témoins de cette cérémonie, et pour tempérer leurs regrets par le spectacle des honneurs rendus à un mérite si distingué et à un si beau caractère. Après la cérémonie, le clergé a conduit le prélat au logement provisoire qu'il doit occuper, jusqu'à ce que les réparations de l'évêché soient tout-à-fait terminées. Tout ce qu'on cite du nouvel évêque, de ses manières ouvertes, de son esprit aimable, de ses réponses gracieuses, est du plus heureux augure pour le succès de son ministère.

— La Lettre pastorale de M. Etienne-Jean-François Borderies, évêque de Versailles, pour sa prise de possession, est datée du 8 août, et est remplie des plus nobles sentimens, exprimés avec une rare élégance de style. Le prélat la commence ainsi:

a Enfin, N. T. C. F., nous pouvons laisser éclater en liberté les sentimens dont notre ame est remplie, vous faire entendre notre voix, et vous adresser pour la première fois le langage d'une affection paternelle. Le moment approche où, Dieu nous ménageant une consolation plus douce encore, nous franchirous la distance qui nous sépare de vous; distance si courte en apparence, mais si lougue au gré de notre tendresse, et que notre cœur a déjà parcourue tant de fois. Bientet nous serons au milieu de vous, nous vous parlerons de près, nous vous demanderons votre œur, nous vous donnérons le

môtre, et contracterons pour jamais avec vous, sous les yeux du parteur immortel des ames, une solennelle et indissoluble allance. Il est vrai que cette joie si douce a bien elle-même son amertume, et cet empressement și vif ses alarmes aussi, ses défiances et ses terreuss; car comment n'être pas saisi d'épouvante en remplissant un ordre qui met sous notre garde tent d'ames à la fois, attache à leur salut le notre, pous commande de ne travailler, de ne vivre, de ne respirer que pour elles, et ne nous permet qu'à ce prix quelque confiance pour notre éternelle destinée? Comment ne pas se courber en tremblant sous un si pesant fardeau, quand on a le juste sentiment de sa soiblesse? comment consentir à devenir votre lumière, quand on a pesoin tant de fois de réclamer un guide? comment devenir le sel mystérieux qui doit réveiller en vous le goût des choses célestes, quand on n'a soi-même qu'une piété affadie et sans saveur? comment oser surtout se présenter pour votre modèle, avec la conscience de es innombrables besoins et l'obligation de cacher tant de fois, dans les bras d'un Dieu de miséricorde, sa confusion et ses regrets?

Mais ne prenons que le Seignent pour confident de notre infirmațile, et ne vous montrons pas nos hesoins et notre foiblesse; car, pouvil intérêt de vos ames et le succès de notre apostolat, il nout faut du moins votre respect, en attendant qu'un sentiment plus doux devienne le prix de notre dévoûment, de nos sueurs et de nos sacrifices. Ainsi c'est pour vous que, sans oublier les sentimens d'une trop juste humilité, nous consentons à ne pas vous en adresser le langage. Nous vous laisons les illusions de votre charité et les préventions trop favorables pour nous, que nous devons à la bonté de votre cœur, au langage indulgent de quelques amis, et peut-être aux excusables exagerations d'une aveugle reconnoissance. »

Plus loin, le prélat paie un tribut d'éloges à la mémoire de son prédécesseur, et parle, dans les termes les plus tou-chans, de M. l'archevêque de Paris:

- « Ce sera donc par notre dévoûment et notre tendresse que nous nous efforcerons d'adoucir vos gémissemens sur la perte d'un prélat vénérable, que votre attachement et voue foi ont environné de tané, d'honneurs et de regrets. La mort, en vous privant de sa présence, n'a pu vous ravir le souvenir de ses longues vertus, de sa science profonde, de la franchise de son caractère, de l'indulgence de son cœur, de sa constance dans l'amitié, de son courage au milieu des plus vives douleurs, et surtout de ce zèle pour la religion dont la mort scule a révélé tout le secret, en découvrant les libéralités pieuses dont les fruits seront d'âge en âge pour les élèves du sanctuaire un témoignage éclatant de sa sollicitude et de son amour.
- » Ce sera par la constance de nos sollicitudes et de nos efforts que nous mettrons à profit pour vous les exemples de l'illustre pontife que la Providence a placé sur le siège le plus éclatant de l'église gallicane, et auquel nous attache pour jamais le double lien d'une tendre affection et d'une vive reconnoissance. Nous n'aurons pas été vainement

les témoins de son ardeur brûlante pour le salut de ses brebia, de son zéle infatigable pour les ramener au bercail, de sa douceur pour les y fixer, de ces qualités brillantes anna qui l'environnent de tant de gloire, et dont l'éloge ne peut être su pect même dans notre bouche, puisque les étrangers et les inconnus eux-mêmes semblent, pour en parler, emprunter le langage de la vénération la plus profonde et de la plus tendre amitié. »

Le prélat finit par demander des prières, et s'adresse, à cet effet, tour à tour au clergé et aux fidèles.

- Le 3 août, on a plaidé à la 1re chambre du tribunal du 1re instance, à Paris, une affaire assez curieuse, et qui rappelle celle de M. Rouillé des Filletières il y a 50 ans. Il s'agit du testament d'un ancien avoué, M. Jacquinot, mort à Paris le 1er octobre 1823, et qui laissa presque toute sa fortune à trois personnages qu'il ne connoissoit pas, MM. Gravier, Garillan et Chabaud. Ces légataires avoient déjà recueilli de semblables successions, et toutes les circonstances semblent indiquer que le legs de M. Jacquinot étoit destiné à grossir cette fameuse bolte à Perrette, qui fut si utile autresois aux jansénistes, qui servit à payer les miracles et les convulsions, le journal et les livres du parti, et à soutenir la petite église en Hollande. Cette caisse a survécu à la révolution, et il se trouve encore de bounes gens qui l'alimentent avec zèle. Les héritiers Jacquinot ont attaqué le testament comme le fruit de l'obsession; on avoit écarté du lit du testateur ses parens et ses amis; les léga-, taires et les témoins, tout avoit été choisi dans le même but. Tels sont les faits qu'a exposés à l'audience un jeune avocat, M. Liouville, neveu de M. Jacquinot. Il rend compte des réponses des légataires aux interrogatoires sur faits et articles qu'ils ont subis, et il a cru trouver dans ces réponses la preuve du fidéi-commis. Il a fait l'histoire abrégée de la boîte à Perrette, depuis Nicole jusqu'à Dorsanne, de Bagnols, d'Eaubonne, des Filletières; il a montré le danger de telies associations, le tort fait aux familles. La religion, a-t-il dit, inspire les vertus; mais elle n'autorise point lu spoliation des parens. Après cette plaidoirie, la cause a été remise à huitaine pour entendre M. Barthe, avocat des légataires. Nous reviendrons sur cette affaire, à l'occasion du mémoire qu'on vient de publier, et qui offre des détails trèspiquans,

## NOUVELLES POLITIQUES.

PARIS. S. A. R. MADAME, duchesse de Berri, est arrivée à Rousse le 6, dans la matinée. Au bout de quelques heures, S. A. R. en est repartie, après avoir reçu les autorités et des marques du plus grand enthousiasme, pour Dieppe, où elle est entrée à 5 heures du soir, aux acclamations d'une nombreuse population.

— La ville de Caen possédera bientot Mme la Dauphine. S. A. R. arrivera dans cette ville le 8 septembre, y passera la journée du 9,

et en partira le lendemain.

— D'après la demande de la commission chargée d'administrer les fonds recueillis pour l'acquisition du domaine de Chambord, une ordonnance royale du 29 juillet dernier a autorisé la cour des comptes à recevoir le compte de recette et de dépense qui lui sera transmis par cette commission, et porte que cette cour constatera, par un arrêt qui sera rendu public, le produit et l'emploi des fonds provenant de cette souscription.

— Une autre ordonnance du même jour autorise la chambre des comptes à prendre vacance pendant les mois de septembre et d'octobre, et nomme les membres de cette cour qui formeront la cham-

bre des vacations qui siègera pendant ce temps.

— Une ordonnance royale du même jour établit la part qu'auront différens départemens dans le crédit de 200,000 fr. ouvert par le dernier budget, pour les secours annuels et viagers accordés aux armées

royales de l'Oucst.

— On vient de publier un tableau officiel du produit comparatif des impôts en France par année depuis 1816. Pendant ces dix années d'intervalle, les contributions directes ont éprouvé une réduction de 72 millions, et les produits indirects un accroissement de 166 millions, et même de 193 millions, en comprenant 27 millions provenant de recouvremens extraordinaires des produits des domaines faits en 1816. En 1826, la population dépassoit 32 millions, en

1816, elle n'étoit pas de 30 millions.

— Mme la marquise de Biron, née Damas-Crux, dame d'honneur de Mme la Dauphine, est morte le 2 de ce mois, à peine âgée de 48 aus, à la suite d'une longue maladie. S. A. R., qui apprécioit l'excellente piété, les vertus et le dévoûment de cette noble dame, avoit pris la part la plus vive à ses souffrances, et ne cessoit de lui donner des marques de son extrême sollicitude. Mme de Biron a montré, dans les derniers temps de sa vie, une résignation admirable; elle recevoit avec la plus grande ferveur les secours de la religion, que lui prodiguoit pendant sa maladie le vénérable ecclésiastique qui avoit depuis long-temps sa confiance entière. Elle est morte de la manière la plus édifiante.

La cour royale a confirmé dernièrement le jugement qui a condamné le sieur Coudert à 2 ans de prison et 5 ans de surveillance, comme auteur de provocations à la révolte dans les troubles du col-

lège de France.

M. Boulanger, admis à la retraite.

Le, tribunal correctionnel a été saisi, mardi dernier, des poursuites dirigées par M. le procureur du Roi contre l'anteur et les éditeurs du Résumé de l'histoire des traditions morales et religieuses, M. de Senancourt, et les libraires Lecointe et Durey. Cet cuvrage est incriminé comme contenant des outrages envers la religion catholique et tous les cultes légalement autorisés. Dans un éloquent réquisitoire et après une brillante défense de la religion, M. Levavasseur, avocat du Roi, a fait ressortir avec force l'accusation, et a conclu à une application sévère de la loi. M. de Senancourt s'est défenda luimême; son avocat, M. Berville, a parlé également. M. Levavasseur a répliqué, et la cause a été remise à huitaine pour le prononcé du lugement.

— Jeudi dernier, le tribunal correctionnel s'est occupé de l'affaire du Spectateur religieux et politique. La publication de ce journal avoit commencé le 1et janvier 1818, mais au bout d'environ un an, elle fut suspendue. Au mois de mai dernier, il reparut sans autorisation quelques numéros du Spectateur, mais ils furent bientôt saisis. L'avocat du Roi, M. Levavasseur, a soutenu que ce journal, qui n'avoit eu d'abord qu'une existence éphémère, ne pouvoit reparoître ainsi d'après la loi de 1819. Les avocats ont cherché à profiter surtout de l'analogie qu'il y avoit entre cette affaire et celle de l'Anistarque. Le tribunal a remis la cause à huitaine pour prononcer le jugement.

— Une nouvelle chaire vient d'être placée dans l'église de Saint-Gervais. On y arrive par un double escalier, dont les supports sont ornés des statues des 4 évangélistes avec leurs attributs. Les figures, qui ne sont probablement que provisoires, paroissent un peu trop petites.

On construit un nouveau quartier entre la rue de Clichy et la barrière de Mousseaux. Ce quartier, parsaitement aéré, sera coupé

par plusieurs belles rues et orné de deux places.

— M. le duc de Richelieu, pair de France, neveu de l'ancien président du conseil des ministres, est arrivé à Lyon venant de l'Orient, et se rend à Paris.

— Le conseil d'arrondissement, qui s'est réuni à Nantes le 1er de ce mois, a élu pour président M. l'abbé Bodinier, vicaire-général du discèse

- M. Benoît Domat, président honoraire du tribunal civil de Clermont, né en 1745, vient de mourir. Il étoit le petit fis et le dernier descendant mâle du célèbre auteur des Lois civiles, Jean Domat,

avocat du roi au siège présidial de Clermont.

Dans la nuit du 26 au 27 juillet, un vol à main armée a été commis chez M. le curé d'Altville (Moselle). Deux individus s'étant introduits chez lui vinrent le réveiller, en le sommant, avec menace de le tuer, de leur livrer l'argent qu'il pouvoit avoir. Ils prirent d'abord une moutre d'or suspendue à la cheminée et une somme de 30 fr.; mais ayant fait lever cet ecclésiastique, celui-ci profita de ce

qu'ils se trouvoient dans une chambre voisine pour sauter par in fanêtre dans son jardin, afin de chercher du secours. Pendant ce

temps les volenrs disparurent.

On a découvert à Bischeim (Haut-Rhin), en creusant dans un champ situé vis-à-vis du Vieux-Brissac, des restes de fondations et des traces d'une ancienne ville incendiée. Une brique portoit pour inscription L. XXI, et l'on sait qu'en effet la 21º légion romaine étoit stationnée dans ce pays. Parmi les décombres, on a recueilli des vases à dessins fort élégans, des urnes funéraires, des médailles, des styles, des objets de toilette, des untensiles domestiques et des verroux. M. le conneiller de Golbery, correspondant de l'Institut, s'est zendu à Bischeim pour donner une direction aux fouilles et pour secueillir les découvertes.

--- Le valueau le Scipion, commandé par M. Milius, capitaine de valueau, est parti de Toulon le 31 juillet pour les Dardanelles.

— Le bruit s'est répandu, en Belgique, que le roi des Pays-Bas se propose d'aller visiter le camp de Saint-Omer, à l'époque où le roi de Fance s'y rendra lui-même.

Le corsaire colombien le général Armario, qui ravageoit les côtes d'Espagne, a été capturé dernièrement par la corvette espa-

mole Descubieren.

— Il paroit que quelques nouvenux troubles ont lieu dans la Catalegne, et que plusieum chefs de bande cherchent, en différens endroits, à soulever les paysans. Le gouvernement epagnol va envoyer dans cette province plusieurs régimens pour y maintenir la tranquillité.

Le Portugal est toujours en proie à quelques troubles. Dernièrement encore, un escadron de chasseurs à cheval, en garnison à Villa Viciosa dans l'Alem-Tejo, s'est insurgé aux eris de vive don Miguel! à bas la constitution! Des guérillas bien armées se montrent

sur plusieurs points de ce royaume.

Le général Saldanha, ministre de la guerre en Portugal, sur lequel comptoit beaucoup le parti libéral, vient d'être révoqué par la princesse régente. Quelques troubles excités par les deux partis ont en lieu à cette occasion: le 24 et le 25 juillet, des rassemblements se sont formés à Lisbonne, et des mutins se sont portés à quelques excès; il a fallu l'intervention de la force armée pour rétablir l'ordre.

Le roi de Sardaigne vient d'ériger la société académique de Savoie en société royale, et d'approuver ses réglemens. S. M. a, de plus, augmenté le revenu annuel qu'elle avoir déjà assigné à cette société, et approuvé le don d'une rente annuelle de 1000 liv. que lui a faite M. le général comte de Boigne, l'un de ses membres.

La duchesse de Parme a rendu, le 11 juillet, un décret qui dé-

fend de sonner les cloches pendant les orages.

Les loteries ont produit des effets si facheux dans le canton de Saint-Gall, en Suisse, que le gouvernement a dû leur opposer des masures sévres. Ainsi, aucune permission pour les loteries n'y sera plus accordée; aucun collecteur ne sera tolèré, des amendes atteindront les compables; les dettes dont les loteries pourroient étre l'objet sont irrecherchables comme celles du jeu.

On remarque qu'il se publie, dans les trois royaumes britanniques, 304 journaux, dont 199 dans l'Angleterre proprement dite, de dans les petites îles, 38 en Ecosse et 59 en Irlande. Le nombre de ceux publiés à Loudres s'élève à 47, dont 12 sont quotidiens; 7-parcissent le matin et 5 le soir. Dans chaque ville motable, on compte plusieurs journaux. A Londres, il paroit des journaux de 3 heures en 3 heures, car on en tire plusieurs éditions. Le prix ordinaire est de 65 cent., sur quoi il y a 25 cant. de timbre. Cet impôt produit 84 millions par an. On achète plutôt las journaux qu'on ne s'y abonnes. Jamais il n'en paroit le dimanche : le saint jour est observé dans ce pays par toutes les sectes avec la plus grande exactitude.

Le tribunal de Weymar vient de condamues à l'emprisonnement et à la publication du jugement une femme qui avoit enlevé

des fleurs placées sur les tombeaux du cimetière.

- L'escadre russe qui se tend dans la Méditerranée a passe le 6

au matin devant Calais,

— Le 16 juin, l'amiral Gochrane se présenta, avac 23 hâtimens, devant Alexandrie, et incendia, au moyen de 2 boulets, un brick turc qui croisoit devant le port, et que sa fuite précipitée avoit fait écheuer. Le lendemain matin, le pacha sortit du port avec 13 bâtis mens pour provoquer une affaire décisive; mais les Grees s'étoient retirés, et le pacha étant rentré dans le port, envoya sa flolte pour les poursuivre.

— Un colon de la Guyanne qui exerçoit de mauvais traitemens contre des noirs, a été aussitot conduit dans les prisons de Cayesne, en attendant l'issue de la procédure qui a été commencée contre lui.

— Il se négocie actuellement un traité entre le Mexique et les Etale-Unis; mais les deux gouvernemens pa paroissent pas disposés à l'accorder sur différens points. Les Mexicains ne veulent rien admettre qui soit contraire aux intérêts des Anglais, et les Anglo-Américains prétendent avoir des droits sur la province du Texas.

## Sur la mort de M. Canning.

M. Canning est mort à Chisvick-House, le 8 août, à trois heures et demie du matin. Cet évènement, dans de telles circoustances, est destiné sans doute à avoir une grande influence sur la politique de l'Europe.

Georges Canning étoit né à Londres en 1770 et descendoit d'une famille irlandaise. Ses talens précoess furent remarqués dans le cours de ses études. Il entra au barreau, et fut élu à 23 ans, député au parlement. Il épousa les intérêts de Pitt, et se retira avec ce ministre en 1802. Il s'étoit moutré constamment ennemi de la révolution française et n'épargna point Buonaparte. Il siégea sur les banes de l'opposition, et rentra au ministère avec Pitt en 1803. Il perdit sa place à la mort de ce ministre, mais il devint ministre des affaires étrangènes en 1807. Il soutint plusieurs fois la cause et

les réclamations, des catholiques. Nomine ambassadeur à Eisbonne en 1814, ce fut à son retour en 1816 que, passant par Bordeaux, it prononca, dans une réunion de négocians, un discours qui fit alors quelque bruit; et qui fut cité dans tous les journaux. L'orsteur s'y moquoit des menées des révolutionnaires et des alarmes des protestans, et professoit une politique sage sur les affaires de l'Europe et de la France.

De retour en 'Angleterre, Cahining Mit réela merabre du parlement à Liverpool, et votoit avec les amis de lord Castlereagh. A la mort de ce ministre, il sut appelé aux affaires, et se lia avec les wighs. C'est à son influence qu'il faut attribuer des mesures qui ont étonné les politiques, la réconnossance des républiques américames, la charte donnée au Portugal, etc. Depuis ce temps, les révolutionnaires de tous les pays portoient aux nues l'administration de M. Cauning. Dans les dérniers temps, il devint premier ministre, et appela les wighs pour le seconder. Mais ce ministere paroissoit encore mal assis; ele là pour M. Canning une source de soucis'et d'inquiétudes qui ont peut-être hâté sa fin. Il ne paroissoit que legèrement indisposé, quand tout à comp une fière inflammatoire s'est déclarée, et en peu le jours, elle l'a conduit au tombeau.

Quoi qu'on puisse penser de sa politique dans ces derniers temps, c'étoit incontestablement un homme d'un très-grand talent. Il manion la parole avec beaucoup de succès, et brilloit dans les discussions par ses saillies et par son altresse à se servir de l'arme de l'ironie. On se rappelle qu'il fit un voyage en France l'année dernière, voyage qui n'étoit peut-être pas étranger à la politique,

quoiqu'on ait assure le contraive." . Fulkati.

Mme Guizot, auteur de plusieurs romans et livres d'éducation, est morte à Paris le 1er août. Elisabeth-Charlotte-Pauline de Meulan, néc le a novemb. 1773, étoit d'une famille qui avoit tout perdu à la revolution, et sa jeunesse se passa dans les privations. Son esprit, son goût, eteuriout sa liaison avec Suard, la jetèrent dans la carrière des journaux. Elle devint un des rédacteurs du Publiciste, journal de l'école philosophique, et elle y faisoit les articles de spectacles. C'étoit peut-être pour une demoiselle une occupation assez singulière que de rendre compte de certaines pièces. Depuis Mile de Meulan épousa M. Guizot, protestant, et publia, avec lui et M. Royer-Collard, les Archives philosophiques. Elle commensa avec son mari les Annales de l'éducation, qui parurent de 1811 à 1815, en 36 cahiers. Depuis quelque temps sa santé s'étoit attérée; elle a succombé à ses infirmités. Le Constitutionnel et les Débats lui ont consacré l'un et l'aute un éloge que nous ne voulons point contester; mais ils ont oublie de nous apprendre si la malade avoit eu le temps de recourir sux secours de la religion. Nous devons croire pourtant que l'age et les infirmités avoient dissipé chez elle les préventions nées des temps facheux où s'étoit passée sa jeunesse et de ses liaisons avec quelques

philosophes, et il n'est pas permis de douter que la femme de M. Guizot n'eût trouvé, dans la tendresse de son mari et dans les principes de tolérance qu'il professe, toutes les facilités pour remplir les devoirs de tout catholique.

Les journaux ont publié un maniseste de la Porte ottomane du 10 juin, en réponse aux premières propositions des puissances étrangères relativement à la pacification de la Grèce. Quoique antérieure au dernier traité signé à Londres entre la Russie, la France et l'Angleterre, cette pièce n'en est pas moins d'un haut intérêt. Elle expose que les Grecs ayant été conquis il y a déjà plusieurs siecles, c'est au grand-seigneur à régler ce qui les concerne, et que les autres puissances n'ont aucun droit d'intervenir dans ces discussions intérieures. La Porte proteste contre les secours donnés à ces sujets révoltés, et rappelle que ses droits ont été reconnus par l'ambassadeur autrichien lors du congrès de Vérone. Cette guerre n'est point une guerre de religion, et il y a long-temps que les Grecs eussent été soumis, s'ils n'avoient pas trouve un appui dans quelques puissances étrangères. La Porte ne peut donc écouter les propositions qu'on lui fait. Ce document est assez curioux, et on ne peut dissimuler qu'il contient quelques raisons assez plausibles. L'Angléterre auroit-elle trouvé bon que la Turquie se sût mêlée des affaires de l'Irlande? On parle de l'intérêt de la religion, et c'est là, sans doute, ce qui doit le plus toucher des chrétiens; mais croit - on sérieusement que ce soit l'intérêt de la religion qui ait porté Fabvier et lord Co-chrane à courir au secours des Grecs? Comment se fait-il que les révolutionnaires de tous les pays aient été les plus prompts à aller offrir à ces insurgés de l'argent, des munitions et des armes? Ceux qui se moquent de la croix en France ont-ils bonne grâce à parler de leur zèle à désendre l'étendard de la croix en Grèce?

Nous avons rendu compte, dans ce journal, des deux lettres de M. Drach aux féraélites, ses anciens coreligionnaires. Cet estimable écrivain vient d'obtenir un témoignage précieux de la satisfaction N. S. P. le Pape. S. S. a daigné lui adresser, le 7 du mois dernier, un bref conçu dans les termes les plus flatteurs, et une médaille d'or de grande dimension. Nous citerons un passage de ce bref honorable:

« Nihil sanè opportunius magisque accommodatum ad frangendam judaici erroris pertinaciam optari videtur potuisse, quain quod editia ad Israelitas epistolis, quarum à te exemplum dono missum accepimus, tibi propositum est per antiquissimas quæ in synagogá conservatæ sunt, traditiones, catholicæ religionis veritatem demonstrare.... Freti enim studio tuo asserendæ fidei, et quá præstas scientia rerum hebraicarum, ita te propositum illud confidimus assecutum, ut, ni-i qui datà opera chaudat oculos, nemo non sit clarissimum veritatis lumen visurus. »

Un si précieux lémoignage sera pour M. Drach un puissant encourragement à consecrer ses veilles au bieu de la religion, et à marcher dans la même ligne qu'il a suivie jusqu'ici, en s'efforçant de faire tourner à la défense des vérités chrétiennes les connoissances qu'il a sur les traditions rabbiniques.

Il a paru à Lyon deux écrits, savoir, l'Origine de l'église de Lyon, et les bienfaits qu'elle a répandus dans le pays, in 8º de 1 to pages; et Deux mots de paix à MM. les ministres protestans de Lyon, in 80 de 58 page. Ces deux écrits sont destinés à relever quelques erreurs de deux publications récentes; l'une est un Résume sur l'histoire des Lyonnais, l'autre a pour titre les Epoques de l'église de Lyon. L'auteur du Résumé ne s'est pas proposé de peindre en beau la religion et le clergé, il exagère les abus et les désordres du moyen age, et n'admire que la liberté et la philosophie. Dans l'Origine de l'église de Lyon, au contraire, on montre les éclatantes vertus des fondateurs de cette église et les bienfaits qu'ils ont répandus sur la contrée. L'anteur rappelle la constance des nombreux martyrs qui ont illustré l'église de Lyon, la fondation des églises et des abbayes, le zèle des évêques, la formation des écoles et de divers établissemens, enfin les services rendus par le clergé pour le temporel. L'auteur conduit son travail de siècle en siècle jusqu'aux derniers temps, et signaie l'esprit de partialité qui paroit avoir dirigé M. Jal dans ses accusations contre les prêtres. Le second écrit, Deux mots de paix, est du même auteur que l'Origine; on y fait voir que le protestantisme est insufficant pour apprendre certainement ce qu'il faut croire, qu'il l'est également pour régler la conduite, etc. On donne des extraits du livre de saint Irence contre les hérésies, et on finit par relever les erreurs des Epoques de l'église de Lyon, par un ministre protestant. L'auteur des deux écrits annonce qu'il se propose de donner un jour l'Histoire de l'église de Lyon : on ne peut que l'engager à entreprendre un tel travail, qui offriroit de grands exemples de vertu, et seroit un morceau historique d'un grand intérêt.

On se propose de publier une suite de lithographies sous le titre de Modèles de verte. Le nº 1 a parú, et représente l'intérieur d'une salle d'un des hospines de la capitale. Le due Matthieu de Montmorency y est représenté faisant une lecture pieuse aux vieillards et aux fishmes, qui l'écoutent avec attention; près de lui, un officier décoré soutient un pauvre malade. L'intérieur est de M. Granet et les figures de M. d'Hardiviller. La hauteur de la lithographie est de 10 pouces et la largeur de 13. Le prix est de 2 fr. sur papier blanc et 2 fr. 50 cent. sur papier de Chine. Le dépôt est à la Bibliothèque catholique, rue Saint-Guillaume, nº 15.

Fin du cinquante-deuxième volume.

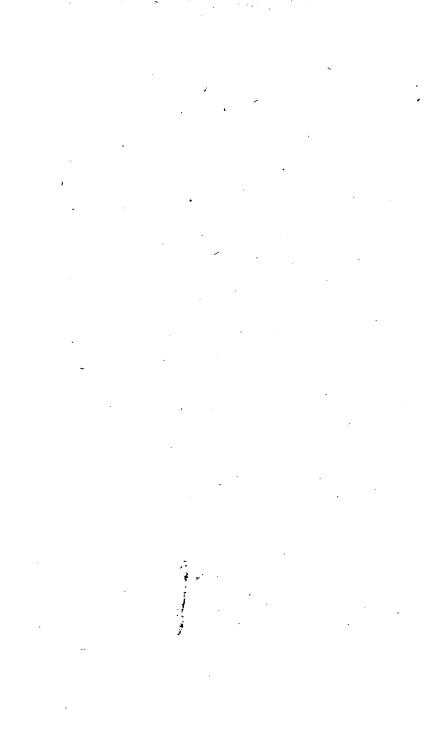

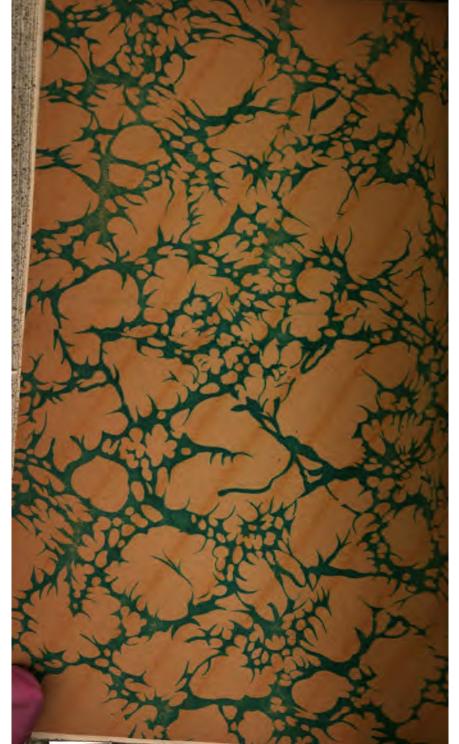

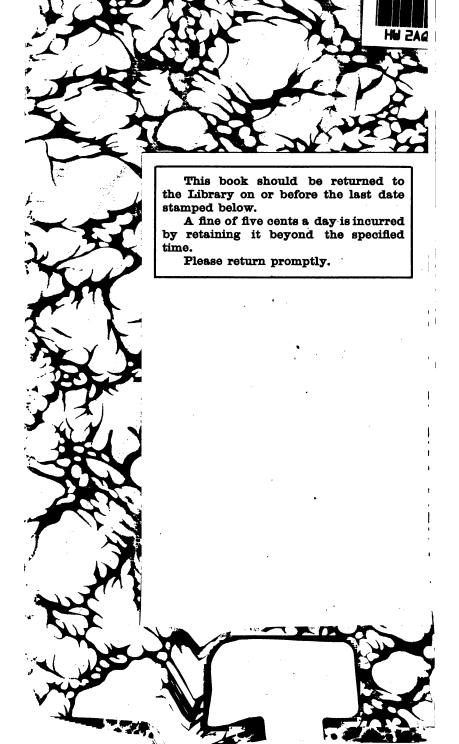

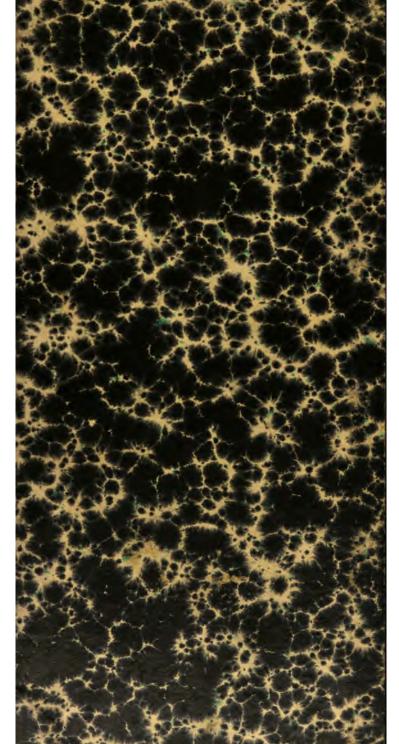